



Describe Croosic



# HISTOIRE

## ECCLESIASTIQUE,

Pour servir de continuation à celle de Monsseur l'Abbé FLEURY.

### TOME TRENTE-UNIEME.

Depuis l'An 1555. jusqu'à l'An 1560.





### A PARIS.

P. G. LE MERCIER, rue S. Jacques, au Livre d'or.
DESAINT & SAILLANT, rue S. Jean de Beauvais.
Chez
JEANTH. HERISSANT, rue S. Jacques, à S. Paul, & à S. Hilaire.
DURAND, rue S. Jacques, au Griffon.
LE PRIEUR, rue S. Jacques, à la Croix d'or.

M. D.C.C. L. Avec Approbation & Privilege du Roy. - E - - -

Less en

ad 1 fulfills (1)

## SOMMAIRE DES LIVRES

#### LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME.

Es cardinaux entrent au conclave, pour l'élecstion d'un pape. 11. On renouvelle les brigues pour le cardinal de Ferrare. III. On donne l'exclusion à Polus, er l'on propose le cardinal du Puy en sa place. IV. On pense à élire le cardinal Caraffe. v. Le cardinal Farnese gagne beaucoup de cardinaux en sa faveur. VI. Les Impériaux s'y opposent inutilement. VII. Le cardinal Caraffe est élu pape, & prend le nom de Paul IV. VIII. Articles dreffes dans le conclave, qu'on fit jurer au nouveau pape. IX. Commencemens & progrès du cardinal Caraffe jusqu'à la papauté. x. Cérémonie de son couronnement, XI. Différens consissoires que le pape tient à Rome. XII. Le pape donne audience aux ambaffadeurs d'Angleterre. X 1 1 1. Il leur demande la restitution des biens ecclésiastiques en Angleterre. XIV. On continue à persecuter les hérétiques. x v. Bilippe part d'Angleterre, & vient en Flandre trouver l'empereur. X V 1. Charles V. cede les Pays-Bas à Philippe son fils. XVII. Discours de Charles V. à l'assemblée. XVIII. Autre discours de l'empereur à son fils. XIX. Auguste électeur de Saxe refuse de se trauver à la dicte d'Ausbourg. XX. Articles fur la religion dont on convient à la diéte d'Ausbourg.

1555.

XXI. Plaintes du pape sur ce décret, & la réponse de Fer-3555 dinand. XXII. Reddition de la ville de Sienne à l'empereur. XXIII. Occasion de la guerre que le pape entreprend, XXIV. Le pape fait mettre au château Saint-Ange, Sanza-Fiore, Colonne & d'autres. XXV. Le cardinal de Lorraine détermine le roi à une ligue avec le pape. X X V 1. Il envoie à Rome pour conclure un traité avec le pape. XXVII. Articles de ce traité entre le pape & le roi de France. XXVIII. L'empereur & Philippe sont informés de ce Traité. XXIX. Le pape fait une promotion de sept cardinaux. XXX. La reine d'Angleterre restitue les biens de l'église. XXXI. Parlement assemblé. Acte pour la restitution des Annates. XXXII. Mort du chancelier Gardiner. XXXIII. Le cardinal Polus assemble un synode en Angleterre. XXXIV. Desseins du cardinal Polus pour la réformation de l'églife. XXXV. On instruit de procès de Cranmer archevêque de Cantorbery. X X X V 1. Le cardinal Polus est ordonné prêtre. X X X V I I. Edit du roi de France contre ceux qui ont été condamnés pour la religion. XXXVIII. Remontrances du parlement au roi fur cet édit. XXXIX. Conquêtes des François en Fiémont. Ils levent le siège de Calvi. X L. Conjuration des Cordeliers pour livrer Metz aux Impériaux. XLI. Les In:périaux ont dessein de reprendre Marienbourg. XLIF. Mort du marquis de Marignan. XLIII. Tumulte excité à Geneve. xLIV. Calvin donne dans les idées du chevalier de Villegagnon. xLV. Ce chevalier tente d'établir le Calvinisme dans, l'Amérique. XLVI. Ministres de Genêve envoyés dans ce pays. XLVII. Divisions qui s'élevent parmi lee Calvinistes. XLVIII. Dissipation de toute l'entreprise par ces divisions. XLIX. Mort du cardinal Veralli. L. Mort d'Isidore Clarius. L. Ouvrages de cet auteur. Lil. Mort de Pierre Lizet. LIII. Ouvrages de cet auteur. LIV. Mort de Georges Agricola. Lv. Mort de Pierre Gilles LVI. Mort de Polydore Virgile. LVII. Mort de faint Thomas de Villeneuve. LVIII. Mort de Conrad Pellican. LIX. Différend entre les chanoines comtes de Lyon & le doyen. LX. Articles proposes par le doyen à la faculté de théologie de Paris. LXI.

Jugement de la fatult de théologie sur cet articles. LXII. Les chanoines de Lyon se pouvoient au consseil du roi contre cette cetsser. LXIII. Les cardinaux de Lorraine & de Tournon reglemt cette assaire, LXIV. Artés du consseil qui consseil consseil de la consseil qui consseil qui consseil qui consseil consseil cut LXVI. Succession des patriarches de Conssantinople. LXVIII. Consseil dans Ignace au roi des Abssission LXIII. Consseil de la consseil de la consseil de la consseil de la VI. veut saite le pere Lainez cardinal. LXX. Ce pape veut sinder le collège Romain pour les Jésuies. LXXII. Toubles excités contre eux à Sarragoss. LXXIII. Toubles excités contre eux à Sarragoss. LXXIII. Ils sont excommunies & chassis de la ville. LXXIV. Ils sont rappellés cy géroussement etablis.

#### LIVRE CENT CINOUANTE-DEUXIEME.

I. I . Es peuples d'Autriche demandent l'exercice libre de la religion protestante. 11. Réponse du roi Ferdi- 1556. nand à leur requête. 111. On leur accorde la communion sous les deux especes. IV. Demandes des Bavarois pour l'exercice de la religion protestante. V. Le pape irrité de ces changemens dans la religion. VI. Le cardinal d'Ausbourg se justifie des soupçons formés contre lui. VII. Le pape établit une congrégation à Rome pour reformer le clergé. VIII. Demandes que le roi de Pologne fait faire au pape. 1x. Le pape apprend la treve entre l'empereur & le roi de France. x. Articles de la tréve entre l'empereur & la France. X1. Le duc d'Arscot se sauve de sa prison. XII. Chagrin du pape & de ses neveux à la nouvelle de cette trève. XIII. Plaintes des neveux du pape au roi de France. XIV. Dessein du cardinal Caraffe d'aller en France en qualité de legat. xv. Instructions du pape à ses deux legats en France & en Flandre. XVI. Le pape parle fortement conere les Colomnes, XVII. Départ du cardinal Caraffe avec a iii

\_\_\_

vj

Strozzi pour la cour de France. XVIII. Conférence de ce cardinal avec le roi de France, X1X, Intention du cardinal Caraffe en portant le roi à la guerre. xx. Propositions qu'il fait au roi en public. X X I. Joye du pape en apprenant le succès de la négociation de Caraffe. XXII. Entrée du cardinal Caraffe à Paris. XXIII. Rappel du légat Rebiba qui vient en France. XXIV. Le duc d'Albe envoie Loffredo au pape, qui le retient prisonnier. XXV. Armée du duc d'Albe, & foupçon contre Ascagne de Cornia. XXVI. Le pape fait arrêrer le géhéral des postes de l'empereur, & Garcie-Lasso de Vega. XXVII. Le duc d'Albe envoie le comte de San-Valentino au pape. XXVIII. Reponse du pape à ce comte. XXIX. Succès du duc d'Albe dans la campagne de Rome. x x x. On parle d'accommodement entre le pape & le duc d'Albe. x x x 1. Marc-Antoine Colonne fait des courses jusqu'aux portes de Rome. XXXII. Faute des commandans de l'armée du pape. XXXIII. Les Vénitiens prient le duc d'Albe de ne point faire la guerre au pape. XXXIV. Siège & prife d'Oflie par le duc d'Albe. XXXV. Treve entre le pape & le duc d'Albe. XXXVI. On propose la paix sans dessein de la faire. XXXVII. Départ du duc d'Albe pour Naples. XXXVIII. Préparatifs de guerre de ce duc pour l'année suivante, XXXIX. Montluc va continuer la guerre en Toscane. X L. Les Farneses abandonnent le parti du roi, pour prendre celui du roi Philippe. XLI. L'empereur cede ses états & ses royaumes à Philippe son fils. XLII. Charles V. abdique l'empire en faveur de Ferdinand, X L 111. Son départ pour se rendre en Espagne. XLIV. Il arrive à Valladolid. XLV. Son arrivée dans sa solitude au monastere de saint Juste. XLVI. Occupations de l'empereur dans sa retraite. KLVII. Fin de l'histoire de Steidan & fa mort. XLVIII. Mort du cardinal Jean Pogge. XLIX. Mort du cardinal de Bourbon, L. Mort du cardinal Sylvius, LI. Mort du cardinal Aquaviva. 211. Mort de Jean Gelida, 1111. Mort de Jean Forster, theologien protestant. LIV. Mort de l'hérérique David Georges. 1. Continuation de l'histoire de

faint Ignace. LVI. Saint Ignace fent que fa derniere heure approche, LVII. Sa préparation à la mort. LVIII. Sa mort bienheureuse. LIX. Le pere Lainez est élu vicaire général. 1x. Le pape ordonne que les Jésuites élisent un général à Rome. L X 1. La religion de Calvin commence, à s'établir en France. LXII. Etablissement du Calvinisme à Orléans. LXIII. Suite du procès & du jugement rendu contre Cranmer. LXIV. On procede à fa dégradation. LXV. Il venonce à ses erreurs , & figne une abjuration. LXVI. Il se repent de son abjuration & la rétracte. Sa mort. L X V I I. Condamnation & mort d'autres hérétiques. LX V I I I. Le cardinal Polus est fait archevêque de Canporbery. LXIX. Rétablissement des auciens monasteres, & fondation de nouveaux. LXX. L'on fait déterrer les hérétiques morts, à qui l'on fait le procès. LXXI. Edit du roi de France contre les mariages clandestins. EX X 11. Ce qui denna occasion à cet édit. L X X 111. Les Tures portent la guerre en Hongrie. LXXIV. Ils font le siège de Sigeth. LXXV. Ils y trouvent beaucoup de rélistance. L X X V I. Ils sont contraints de lever le siège. LXXVII. Arrivée du duc de Guise en Piémont avec une armée. L X X V I I I. Les François se justifient sur la rupture de la Tréve. LXXIX. Le cardinal de Trente fe plaint de cette rupture. L X X X. Le duc de Guife se résour de faire la guerre dans le royaume de Naples. LXXXI. Le duc de Ferrare quitte le duc de Guife, qui se plaint à Caraffe. L X X X I I. Armée du duc de Guife à Rome. LXXXIII. L'armée Françoise fait le siège de Civitella. LXXXIV. Le duc de Guife est contraint de lever le siège. EXXXV. Le duc de Florence pense à se rendre maître de Sienne, LXXXVI. Il trompe le pape en pareissant consentir à une alliance avec la France. LXXXVII. Philippe se met en possession de sout l'état de Sienne. LXXXVIII. Progrès des Espagnols, qui battent les troupes du pape. LXXXIX. Prife de Massimo & de Segni par les Espagnols. xc. Le duc de Guife demande son retour en France. XCI. Le duc d'Albe conçoit le dessein de surprendre Rome, XCII. Le cardinal de Santa-Fiore & les Véni-

1557.

tiens proposent la paix au duc d'Albe. XCIII. Conférence pour la paix entre le duc d'Albe & quelques cardinaux. X CIV. Double traite qu'on signe, l'un public, & l'autre secret. XCV. Le duc d'Albe va trouver le pape à Rome. X C V I. Départ du duc de Guise pour la France. XCVII. Le pape envoye deux legats aux rois de France & d'Espagne pour la paix. XCVIII. Départ des deux légats. & leurs négociations. X C I X. Négociations du cardinal Caraffe auprès de Philippe pour le duc de Palliano son frere. c. Il est irrité de ce qu'on n'a aucun égard à ses demandes. C1. Le pape nomme un autre légat en la place de Polus. CI i. La reine Marie écrit au pape pour ne point retirer Polus. C111. Le cardinal Polus quitte volontairement les marques de sa légation. CIV. Réglemens du pape pour les audiences, & la fête de la chaire saint Pierre. cv. Promotion de dix cardinaux par Paul IV. cv1. More du cardinal Jean Martinez Silicco. CVII. Mort du cardinal d'Annebaut. C V 1 1 1. Mort du cardinal Fabio Mignanelli. C I X. Mort du cardinal Alvarez de Tolede. CX. Mort du cardinal Duranti de Durantibus. C X 1. Mort de quelques scavans hommes. CXII. Censure des propositions de Chefdeville. C X 1 1 1. Autre censure des propositions envoyées par l'inquisiteur. CX I V. Hérétiques punis à Paris. C X v. Conférence de IV ormes entre les Catholiques & les Luthériens, CXV1. La division se met parmi ceux de la confession d'Ausbourg. C X VII. Le pape témoigne son chagrin de cette conférence. CXVIII. Le pape défend la lecture des mauvais livres, CXIX. Son zéle pour le mainsien de l'inquisition. CXX. Constitution du même pape souchant les bénéfices. CXXI. Mort de Jean III. roi de Portugal. CXXII. Bref du pape au nouveau roi de Portugal & à son ayeule. CXXIII. Le roi de Portugal donne secours à Buhaçon contre le chérif Mahomet. CXXIV. Prise de Fez & défaite du chérif Mahomet. C X X V. Buhaçon est établi roi de Fez par le peuple. CXXVI. Mort de Buhaçon dans une bataille. CXXVII. Mort du chérif Mahomet. CXXVIII. Muley Abdala devient paifible poffeffeur du royaume. CXXIX. Le prince de Moscovie veut se venger des Livoniens. CXXX. Ambassadeurs Livoniens aux Moscovites pour demander la paix. CxxxI. Le duc de Moscovie la leur refuse. CXXXII. Il déclare la guerre aux Livoniens. CXXXIII. Cause de l'hérésie introduite en Pologne. CXXXIV. Bref du pape au roi de Pologne. CXXXV. Jean de Laski répand le Luthéranisme en Pologne. C X X X V I. Progrès que l'hérésie fait dans ce royaume. CXXXVII. Le cardinal Polus ordonne la visite des deux universités en Angleterre. CXXXVIII. On a dessein d'établir l'inquisition en Angleterre. CXXXIX. On ôte au cardinal de Trente le gouvernement du Milanez. CXL. Mort d'albert de Brandebourg. CXLI. Préparatifs du Roi de France pour la campagne prochaine. CX L 11. Les Anglois négligent de pourvoir à la sûreté de Calais. CXLIII. On résout en France le siège de cette wille. CXLIV. On use de quelques feintes pour surprendre les ennemis.

#### LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME.

1. Nege de Calais par le duc de Guise. 11. Il assiège Densuite & prend Guine. 11 1. Il se rend maître du Château de Hames. IV. Affemblée des états à Paris. y. Le roi se rend à Calais. y 1. Mariage du Dauphin de France avec Marie Stuard reine d'Ecosse. VII. Les Ecossois accordent au dauphin le titre de Roi. VIII. Conversation de Granvelle avec le cardinal de Lorraine au sujet des Colignys. 1X. Granvelle lui déclare que d'Andelot est Calviniste. x. Le cardinal informe le roi des sentimens de d'Andelot. XI. D'Andelot va trouver le roi, & ses réponses sur la religion. XII. Montluc est fait colonel général de l'infanterie Françoise. X 111. Négociations pour la paix entre la France, l'Angleterre & l'Espagne. XIV. Assemblée à Cercamp pour en traiser. xv. Le duc de Savoye recherche Elisabeth en mariage. X V I. Elle refuse le roi de Suede pour époux; Tome XXXI.

1022

XVII. La reine Marie demande un subside à son parlement. XVIII. Mort de Marie reme d'Angleterre. XIX. Mort du cardinal Polus, xx. Ouvrages de ce cardinal. xx1. Polus fait Louis Prioli son héritier. X X I I. Inquiétudes à Rome pour la succession à la couronne d'Angleterre. XXIII. Raisons qui determinent les Anglois à préférer Elisabeth. XXIV. Elisabeth est proclamée reine d'Angleterre. X X V. Elle arrive à Vittehal , & assisse aux funérailles de Marie. XXVI. Elle envoye des ambaffadeurs en divers cours. XXVII. Elle mande à son ambassadeur de fortir de Rome. XXXVIII. Assemblée à Francfort pour recevoir Ferdinand empereur. XXIX. Ferdinand reconnu empereur enoye un député au pape. XXX. Le pape ne veut point écouter l'envoyé de l'empereur. XXXI. Difficultés de la cour de Rome sur la démission de Charles. XXXII. Ecrits de Commendon, pour prouver les prétentions du pape. XXXIII. Ferdinand rappelle de Rome fon ambaffadeur. XXXIV. Mort de l'empereur Charles V. XXXV. Caractere de cet empereur. XXXVI. Son tefsament & son codicile. XXXVII. Postérité de cet empereur. X X X V 11 1. Mort de Marie reine donairiere de Hongrie. X X X I X. Affaffinat de l'évêque de Wirtzbourg. XL. Mort du cardinal Pierre Bertanus, x 1.1. Mort de Jean Gropper nommé au cardinalat. X L 1 1. Ouvrages de ces auteur. XLIII. Mort du cardinal Doria. XLIV. Mort du cardinal Peytow. X L v. Mort du cardinal Tagliavia. X L V I. Mort de Jean Bunderius. XLVII. Mort d'Alphonse de Castro. XLVIII. Mort d'un autre Alphonse à Castro Jesuite. XLIX. Quelques censures de la faculté de théologie de Paris. L. Censure du livre intitule, Instruction pour les petits enfans. LI. Censures des propositions de Gilles Bigot. LII. Censure de Guillaume Man noury religieux Mathurin. LIII. Les hérétiques ofent chanter publiquement les pseaumes de Marot. LIV. Edit severe du roi contre eux. Lv. Histoire de Valentin' Genvilis & fes erreurs. LVI. On veut l'obliger à rétracler fes erreurs. LV 11. On le met en prison pour l'obliger. à une rétractation. LVIII. Il fe retracte une deuxième fois, ce qui lui fauve la vie. LIX, Il fe fauve de Ges

neve & va à Lyon. LX. Affaires d'Ecosse par rapport à la religion. LXI. Les protestans commencent à se soule- 155% ver dans ce royaume. LXII. Confederation pour maintenir la nouvelle réforme. LXIII. On permet aux Protestans de célébrer l'office en la langue du pays. LXIV. Les Jésuites tiennent chapitre pour élire un général, LXV. Le pere Lainez est élû premier général après faint Ignace. LXVI. Difcours du pape aux peres du chapitre. LXVII. Election des officiers du général. LXVIII. Reglement pour les études & les auteurs théologiens. qu'on doit suivre. LXIX. Soins du pere Lainez au gouvernement de la Société. LXX. Le pape veut que le généralat soit triennal, & qu'on récite l'office au chaur. LXXI. Dispositions de la reine Elisabeth au sujet de la religion. LX X 1 1. Couronnement de la reine à Westmunster, & ouverture du parlement. LXXIII. Le Parlement lui députe pour la prier de se marier. LXXIV. On y reconnoît solemnellement le droit de la reine à la couronne. LXXV. Parker & d'autres théologiens charges de revoir la liturgie d'Edouard. LXXVI. Changemens dans la liturgie sur la présence réelle. L X X V I I. Scrupules de la reine Elifabeth fur la suprématie. LXXVIII. Differens statuts du parlement sur la religion. LXXIX. On établit en Angleterre une cour de la grande commission. LXXX. La reine fait défense de prêcher sans une permission expresse, L X X X I. Conference entre les docteurs Catholiques & les Protestans. LXXXII. La conférence est rompue de la part des Catholiques. LXXXIII. Difpute au sujet du vétablissement de la liturgie d'Edouard. LXXXIV. Autres projets proposes qui ne pafferent point. LXXXV. On s'affemble à Cateau-Cambrelis pour traiter de la paix. LXXXVI. Elifabeth fe plaint que le dauphin & son épouse prennent le titre de roi d'Angleterre. LXXXVII. Elle fait sa paix avec le roi de France. LXXXVIII. Articles du traité de paix de Cateau-Cambrefis, LXXXIX, Traité entre Elifabeth, le roi & la reine d'Ecosse. xc. Grands troubles en Ecosse au sujet de la religion. CXI. Excès des habitans de

1559.

faint André que la régente veut réprimer. XC11. La régente s'adresse au roi de France pour avoir du secours. XCIII. Elle convient d'une treve avec les confédérés protestans. XCIV. La reine Elisabeth ordonne la visite des diocèses. x c v. Reglemens ecclésiastiques ajoutés à ceux d'Edouard. XCVI. Pouvoirs expédiés aux commissaires pour la visite. X C V I I. La reine nomme Matthieu Parker à l'archevêché de Cantorbery. XCVIII. Evêques nommés pour l'ordonner. XCIX. Ordination & consecration de Parker à Lambeth. C. Les rois de France & d'Espagne envoient des députés à Ausbourg. C1. L'empereur Ferdinand demande la restitution de Mesz, Toul & Verdun, C11. Funérailles de Charles V. faites à Ausbourg. C111. Réponse des protestans fur la proposition d'un concile. CIV. Sur leur refus l'empereur leur accorde le libre exercice de leur religion. CV: Les Livoniens demandent du fecours au voi de Pologne: CV 1. On traite en secret d'exterminer les hérétiques en France. CVII. Remontrances de quelques Présidens au roi fur les hérétiques. CVIII. On recherche les héritiques dans le parlement de Paris. CIX. Le roi va lui-même au parlement pour les affaires de la religion. Cx. Sa préfence ne rend pas plus modérés quelques confeillers. CXI. Le roi fait mettre en prison deux conseillers du Four & du Bourg. CXII. Le parlement travaille au procès de Jacques Spifame. C X 1 1 1. Premier synode tenu à Paris par les Calvinisles. CXIV. Origine de la confession de fois & de la discipline des Calvinistes en France. CXV. Ambaffadeurs des princes protestans au roi en faveur des Calviniftes. CXVI. Le roi nomme des commissaires pour l'affaire des conseillers. CXVII. Du Bourg déclaré convaince d'héréfie par l'évêque de Paris. CXVIII. Tournois aux noces d'Elisabeth de France avec Philippe II. CXIX. Le roi y est blesse d'un éclat de lance. CXX. Sa mort, & divers jugemens qu'on en porte. CXXI. Bonnes qualités & defauts de ce prince. CXXII. Son mariage & sa posterite. CXXIII. Divers établissemens qu'il fit. CXXIV. François II. succede à son pere Henri II. CXXV, La reine

1559.

mere & les Guises s'emparent du gouvernement. CXXVI. Difgraces du connétable de Montmorency, & de la duchesse de Valentinois. CXXVII. Arrivée du roi de Navarre à la cour. CXXVIII. Le roi se fait facrer à Reims. CXXIX. Crainte qu'on inspire au roi de Navarre, qui le détermine à se resirer. CXXX. On le charge de conduire la reine d'Espagne à son mari. CXXXI. Divers changemens qu'on fait à la cour. CXXXII. Différens édits pour la sureté publique. CXXXIII. Création de chevaliers de l'ordre de saint Michel. CXXXIV. On poursuit vivement les Calvinisses à Paris. CXXXV. Libelles des Calvinistes contre le gonvernement, & la réponse. CXXXV 1. On continue le procès d'Anne du Bourg & des autres conseillers. CXXXVII Du Bourg semble vouloir rétracter ses erreurs. CXXXVIII. Les Calvinistes font revenir du Bourg à ses premiers sentimens. CXXXIX. Le président Minard est tué d'un coup de pistolet sortant du palais. ext. Du Bourg est condamné à être pendu & brûle. CXLI. Condamnation des autres confeillers à différentes peines. CXLII. On punit tous ceux qui font soupponnés d'hérésie. CXLIII. Moyens dont on se sert pour découvrir les hérétiques.

#### LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME.

o. I'On avertit le pape de la mauvaise conduite de set Intereux. 11. Il en fait faire des informations. 11. Il rappelle beauccup d'avois qui lui avoient été donnée lè-dessis, 1v. Il fait sortir de Rome se neveux & leurs familles. v. La réponsée à quelques cardinaux qui s'intésessione pour eux. v1. Tribunal établi pour juger des dissérends qui furvenoient. v11. Son zelle pour l'établisfement du tribunal de l'inquisition. v111. Set bulles contre les livres des héritques, les religieux & autres. 1x. Etabississement de l'évêques qu'il fait en dissérens endovies. x. Desserve les livres des héritques, les religieux & autres. 1x. Etabississement de l'évêques qu'il fait en dissérens évolésée Elandres, x1. On établis treixe évêchés dans les Pay-bas;bississement de l'évêques qu'il seus des les Pay-bas;bississement de l'évêques qu'il seus l'évêques qu'il seus l'évêques qu'il seus Elandres, x1. On établis treixe évêchés dans les Pay-bas;bississement de l'évêques qu'il seus l'évêques qu'il seus Elandres, x1. On établis treixe évêchés dans les Pay-bas;-

XII. Les Flamands prennent en mauvaise part ces établis-1559. semens. XIII. Paul IV. tombe malade, & devient hydropique. XIV. Sa mort, & la joie que le peuple fait paroître, XV. Mort du cardinal Nobili. XVI. Mort du cardinal Rolario. XVII. Mort du cardinal Trivulce. X VIII. Mort du cardinal Jean-Baptiste Guisleri. XIX. Mort du cardinal Capo di-Ferro. XX. Mort du cardinal de Meudon. XXI. Mort du cardinal Dandini. XXII. Mort de Louis Lippoman. XXIII. Mort de Matthias Bredenbach. XXIV. Mort de Ruard Tapper. xxv. Mort de Tacite Nicolas Zegers. xxv1. de Joachim Perionius. XXVII. Mort de Jean-Baptiste Falengio. XXVIII. Mort de Robert Cenalis. XXIX. Mort de Robert Etienne Imprimeur du roi. xxx. Mort de Jean Christophorson; XXXI. Mort de François Duaren. XXXII. Mort de Luc Gauric. XXXIII. Mort d'autres grands personnages. XXXIV. Les cardinaux entrent au conclave. XXXV. Peu s'en faut qu'on n'élise le cardinal de la Cueva par surprise. XXXVI. Le cardinal Cornaro brique des voix pour celui de Pife. XXXVII. Les François veulent élire le cardinal de Tournon. XXXVIII. Quels étoient ceux qui prétendoient à la papausé. XXXIX. Raisons du Camerlingue pour traverser l'élection du cardinal Carpi. XL. On lui donne entiérement l'exclusion. XLI. Les Espagnols sont cause de la durée du conclave. XLII. On pense à élire le cardinal Pacheco pour pape. XLIII. On élit pour pape le cardinal de Médicis. XLIV. Il prend le nom de Pic III. Sa famille. XIV. Philippe II. tient le chapitre de l'ordre à Gand , & donne le gouverne ment des Pays-Bas à Marguerite de Parme. XLV1. Il arrive en Espagne après avoir essuyé une tempête. XLVII. Exécution des hérétiques qu'il fait faire à Seville. XLVIII. On fait le procès à Constantin Ponce après sa mort. XLIX. Procès de même espece au prédicateur Ægidius. L. Barthelemi Caranza mis en prison pour crime d'hérésie. L1. Affaires du royaume de Dannemark. LII. Frederic II. se rend maître de Diethmarsen. LIII. Censures de la faculté de, théologie de Paris. LIV. Lettré du roi de France à la Faculté de théologie. Lv. Censures des propositions de Marsinbos. L v 1. Propositions envoyées par le roi à la facul-

té. censurées. LVII. Autre censure des propositions de -Magot. LV 111. La faculté ajoûte un article à son corps de doctrine. LIX. Censure des propositions de Seichespée. LX. Couronnement du pape Pie IV. LXI. Il reconnoît Ferdinand pour empereur. LXII. Il pardonne au peuple Romain. LXIII. Il pense serieusement à affembler le coneile. LXIV. Congrégation où il propose de tenir le concile. LXV. Il fait une promotion de trois cardinaux. LXVI. Arrivée de l'ambassadeur de l'empereur à Rome. On lui donne audience. LX VII. Edit en France pour régler la justice. LXVIII. Commencement de la conjuration d'Amboife. LXIX. On choisit La Renaudie pour en être le chef. LXX. Plan de cette conjuration, qui consistoit en deux articles. LXXI. Réfolution de l'affemblée des Calvinistes à la Ferté sous-Jouarre. LXXII. Autre assemblée à Nantes, où l'on concerte l'exécution. LXXIII. La Renaudie vient à Paris, & confere avec le ministre Chandieu. LXXIV. La conjuvation est découverte aux princes de Guise. LXXV. Édit du roi en faveur des réformés. LXXVI. Le prince de Condé arrive à Amboife où étoit la cour. LXXVII. On fe faisit de quelques conjurés , qu'on punit , & La Renaudie est qué. LXXVIII. On arrête fon fecretaire La Bigne, qui révele beaucoup de choses. LXXIX. Les conjurés font une tentative pour prendre Amboife. Lxxx. Les chefs des conjurés sont punis du dernier supplice. LXXXI. Le prince de Condé demande à se justifier en plein confeil , & on le lui accorde. LXXXII. Le duc de Guife opine qu'on l'arrête ; la reine mere s'y oppose. LXXXIII. Mort du chancelier Olivier. LXXXIV. Le prince de Condé & les Colignys fe retirent de la cour. LXXXV. Guerres commencées par les Calvinistes en différentes provinces. LXXXVI. Le cardinal de Lorraine veut établir l'inquisition en Franse. LXXXVII. Le roi publie l'édit de Remorantin. LXXXVIII. On mande en cour le connétable de Montmorency, qui y vient avec les Colignys. L X X X 1 X. Affemblée des notables Fontainebleau. XC. L'amiral de Coligny présente une requête pour la liberté de la religion. X C1. Discours de Montluc évêque de Valence en cette affemblée, XCIL Ces

xv

évêque suspect d'être du parti des réformés. XCIII. Difcours de l'archevêque de Vienne dans la même assemblée. XCIV. Quel étoit cet archevêgae de Vienne, & jugement fur fon discours. X C V. Le duc de Guife parle dans l'affemblee de Fontainebleau. X C V 1. Discours du cardinal de Lorraine en la même affemblée. XCVII. On indique l'affemblee des Etats à Meaux. XCVIII. Le pape ne veut pas de concile national en France. X C I X. L'évêque de Viterbe envoyé par le pape au roi pour empêcher ce concile C. Le roi d'Espagne intervient pour empêcher le concile en France. CI. Le roi de France confent au concile général, & envoye l'abbé de Manne à Rome. C 1 1. Lettre du même roi à son ambassadeur à Rome à ce sujet. CIII. Mémoire envoyé à l'évêque de Rennes, ambassadeur auprès de l'empereur. CIV. Le pape appelle les ambassadeurs, auxquels il propose l'affaire du coneile. CV. Le pape envoye des nonces pour le concile. CVI. Le pape tente de faire oréer Côme de Medicis roi de Toscane. CVII. Il médite la perte des Caraffes. CVIII. Ils sont arrêtes & mis en prison. C 1 K. Par les artifices du pape, Côme de Medicisrentre dans Soana. Cx. Voyage que Côme de Medicisfait à Rome. C X 1. Il détermine le pape à affembler le concile général. CX 1 1. Audience que Philippe II. accorde à l'évêque de Terracine. C X 11-1. Ce nonce lui parle du concile auquel le pape se dispose. CXIV. Réponse du roi d'Espagne au nonce. CXV. Le pape envoye un de ses neveux vers l'empereur. CXVI. Staniflas Osius envoyé en Allemagne auprès du même empereur. CXVIII Difficultés proposées par l'empereur à la convocation du concile. CX VIII. L'empereur demande la communion du calice, & le mariage des prêtres. CX 1 X. Ecrit du cardinal d'Ausbourg sur le même sujet. CXX. Embarras du pape sur les difficultés de l'empereur. C X X 12 Le pape consulte l'ambaffadeur de Venife. C X X I I. Le pape envoye Zacharie Delfino nonce auprès de l'empereur. CXXIII. L'empereur écrit au pape, & confent à l'ing diction du concile à Trente. CXXIV. Le pape ordonne un jubilé. CXXV. On dresse & on publie la nouvelle bulle du concile à Trente, CXXVI. Bulle du pape Pie IV: pour

bour la convocation de ce concile. CXXVII. Le pape envoye un nonce en France pour y porter la bulle. CXX VIII. 1560. Le vidame de Chartres est mis à la bastille. C X X I X. Entreprise sur Lyon sans succès. CXXX. Le roi mande en cour le roi de Navarre & le prince de Condé. CXXXI. Troubles excités par les hérétiques dans le Dauphiné & ailleurs. CXXXII. Autres troubles en Provence causes par les freres Mouvans. CXXXIII. Progrès du Calvinisme en Normandie, CXXXIV. Le roi de Navarre & te prince de Condé viennent en cour. CXXXV. Le roi se met en chemin pour se rendre à Orléans. CXXXVI. Les princes arrivent à Poitiers dont on leur ferme les portes. CXXXVII. Ils arrivent à Orléans & y entrent. CXXXVIII. Le prince de Conde est arrêté prisonnier. CXXXIX. On donne des gardes au roi de Navarre & on arrête plusieurs de ses gens. C X L. Le prince de Condé récuse ses juges nommes par le roi. CXLI. Dessein de faire affassiner le roi de Navarre en présence du roi. CXLII. Avis de la duchesse de Montpensier à la reine. CXLIII. Le Prince de Condé est condamné à mort. CXLIV. Le roi sombe malade & les médecins desesperent de sa vie. CXLV. Consternation des princes de Guife, en voyant le roi dans cet état. CXLVI. Le chancelier raffure la reine par fes conseils. CXLVII. La reine s'accommode avec le roi de Navarre & les Guises. CXLVIII. Mort du roi Francois II. CXLIX. Obseques de ce prince à saint Denis, CL. Le connétable de Montmorenci arrive à la cour avec son fils.

#### LIVRE CENT CINQUANTE - CINQUIEME.

1. A Venement de Charles IX. à la couronne de France. 11. Ouverture des états à Orléans. 111. La nobleffe de le peuple demanden une nouvelle convocation des états, 1v. Mortification que reçois le cardinal de Lorraine. v. Difours de Jean l'Ange pour le tiers Tome XXXI. xviii

état. VI. Autre discours du baron de Rochefort pour la noblesse. VII. Charles Quentin parle au nom du clergé dans cette affemblée. VIII. Portrait qu'il fait de la nouvelle reforme. IX. L'amiral s'en plaint & on lui fait réparation. x. Amnissie accordée pour le passé. XI. On convient que la reine sera régente & le roi de Navarre lieutenant général. XII. Réglemens pour la police de l'éplise, XIII. Fin des états d'Orléans, XIV. Ordonnance du chancelier de l'Hôpital sur les seconds mariages. XV. Arrest du parlement de Toulouse contre l'impossure d'Arnauld du Tilh. XVI. La reine veuve de François II. fe retire de la cour. X V I I. Continuation des troubles en Ecosse touchant la religion. XVIII. Les Ecossois traitent avec la reine d'Angleterre. XIX. Manifeste de cette reine pour se justifier. x x. L'ambassadeur de France prie Elisabeth de retirer ses troupes d'Ecosse. XXI. Siège de Leith par l'armée des confédérés. X X I I. La France · fouhaite la paix , & n'envoye plus de troupes en Ecoffe. XXIII. Mort de la reine régente d'Ecosse. XXIV. Traité d'Edimbourg entre la France, l'Angleterre & l'Ecosse. XXV. Philippe II. entreprend la conquête de Tripoli, XXVI. La flotte se met en mer pour aller en Afrique. X X V 1 1. Elle s'arrête dans l'isle de Gelves, dont on se rend maître. XXVIII. Les Turcs viennent au secours avec une armée navale. XXIX. L'armée Chrétienne est battue par celle des Turcs. XXX. Suite facheuse de cette détaite de la flotte Chrétienne. XXXI. Dragut affiége l'Isle de Gelves. XXXII. Action généreuse d'Alvare de Sande. XXXIII. Les Turcs se rendent maîtres de l'ille & du fort. XXXIV. De Sande mis en prison à Conflantinople, ensuite délivré, x x x v. Mort du célébre Andre Doria. XXXVI. Mort de Gustave roi de Suede. XXXVII. Mort du cardinal. Jean Dubellay. XXXVIII. Mort du cardinal Pacheco. XXXIX. Mort du cardinal Diomede Caraffe, XL. Mort du cardinal Bertrand. XLI. Mort de Robert Cenalis évêque d'Avranches. X L 1 1. Mort de Dominique Soto. XLIII. Ouvrages de cet auteur. XLIV. Mort de Melchior Cano. XLV. Mort de Jean

Matthieu Ory & de Jean Arboreus. XLVI. Mort de Jean Lasko. X L v I I. Mort de Philippe Melanchton. X L v II I. Publication des Centuries de Magdebourg. XLIX. Histoire de matthien Flaccus Illyricus, autqur de cet onvrage. L. De son livre intitule Catalogus testium veritatis. LI. Il publie une ancienne messe. LII. Disférentes censures de la faculté de théologie de Paris. LIII. Affaires de Pierre Seichespee. LIV. Commencement de l'histoire de Michel Baïus. LV. Censure de dix - huit propositions tirées de fes écrits. LVI. Baïus fait des notes fur cette cenfure. LVII. Articles que Baius approuve & blame dans la censure. LVIII. La faculté exclut de son corps Adrien Métayer. LIX. Autres censures de la même faculté. 1X. Demandes de l'université pour être faires à Trente & aux états d'Orleans. LXI. Discours de l'avocat du roi d' Angers aux états d' Anjou.

Fin des Sommaires.



HISTOIRE



Le Cardinal Caraffe presente a Henry second au nom Su Pape lipe et la toque benites.

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIOUE.

#### LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME.



PRÉS les obseques de Marcel II. les cardinaux qui se trouvoient pour lors à Ro- An. 1555. me, entrerent au conclave le quatorzié-

me de Mai au nombre de quarante-quame de Mai au nombre de quarante-quaentrenta usonciatre, parmi lesquels se trouva le cardinal Farnese, d'un pape,
qui n'avoit point assisté à l'élection de Marcel II. Pilis, 13, 62, 11. Ce cardinal étoit chargé de lettres de Henri II. ". 8. Ciacon, in vit, aux cardinaux de la faction Françoise, qui avoient Pont. 6. 3. P. 809. Souhaité que l'on élût le cardinal Polus. Marie reine Roynaldus, n. 21. Tome XXXI.

d'Angleterre le désiroit aussi, & elle en écrivit à An. 1555. Gardiner, au comte d'Arondel & à Paget, qui étoient alors à Calais, pour moyenner la paix entre la France & l'Espagne. Elle les pria de ménager l'amitié du cardinal de Lorraine, du connétable, & des autres ambassadeurs du roi de France, afin qu'ils persuadassent à leur maître de se déclarer pour Polus, qui paroissoit à toutes fortes d'égards le sujet le plus capable de bien remplir le faint siège. Elle leur disoit qu'elle follicitoit pour lui, sans qu'il en sçût la moindre chose. Mais avant que ses lettres sussent écrites, le conclave avoit déja disposé du pontificat.

Polus ne laissa pas d'y être proposé, sur la recom-

mandation duroi de France: Le conclave eutles mêmes intrigues que le précédent, à l'exception, qu'au 13. cap. 11. n. 8. Lieu que les Impériaux avoient renversé les brigues des François, en proposant un sujet qu'ils croyoient leur devoir être agréable; ici les François pour faire avorter les desseins des Impériaux, qui croyoient être les maîtres de l'élection, se servirent d'un pareil artifice, & nommerent un cardinal, pour lequel ils avoient beaucoup d'éloignement, & qu'ils auroient étéfort fâchés de voir éleverau pontificat. La propofition que fit Aléxandre Farnese du cardinal Polus, irrita fort les autres cardinaux, principalement celui du Bellay, François, qui vouloit faire tomber l'élection fur le cardinal de Ferrare: en sorte qu'il fit tout ce qu'il put pour différer l'élection jusqu'à l'arrivée des cardinaux François, afin qu'ils fortifiassent son parti-Farnese qui étoit pour Polus, s'opposa à ce dessein, tondé sur cette raison, qu'il ne vouloit pas qu'un prince aussi puissant en Italie que Ferrare, occupat le

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. siège pontifical. C'est pourquoi il sit représenter au roide France, qu'il n'y avoit aucune apparence qu'on An. 1555. élût le cardinal de Ferrare, & que le choix ne pouvoit tomber que sur trois personnes; sçavoir, les cardinaux Polus, Caraffe, & Moron: que le premier en étoit digne, & devoit être agréable aux François : que le second ne pouvoit y prétendre, que parce qu'il étoit déja avancé en âge, mais qu'il paroissoit peu propre à cette place, à cause de sa famille, qui étoit fort attachée à l'empereur. Que

quant au troisiéme, Charles V. ne lui étoit pas fa-

vorable.

Ces trois sujets étant proposés, on donna d'abord On donne Pexl'exclusion au cardinal Polus, sous prétexte qu'étant dus non l'en Angleterre, on ne pouvoit le faire venir à Rome carinalairy en Gne de grande difficultée à grande d'injuite de l'en le cardinalairy en l'en la grande difficultée à grande d'injuite de l'en la grande de l'en le cardinalaire de l'en la grande de l'en la grande de la grande fans de grandes difficultés; & que d'ailleurs il étoit à Pallaviein. ut fucroire que Philippe fils de l'empereur, étant maître pri, n. 8. 09. de ce Royaume, n'auroit pas agréable l'élection d'un prince Anglois. Le cardinal de Santa-Fiore, chef de la faction des Impériaux, voyant cette exclusion, se mit en tête de proposer Jacques du Puy, qui étoit de Nice, archevêque de Bari, agréable à l'empereur, & assez estimé des François, quoiqu'il ne parût pas ouvertement attaché à leurs intérêts. D'ailleurs c'étoit un fujet recommandable par son érudition, qui avoit été plus de quinze ans auditeur de Rote, préfet de l'une & de l'autre signature, préfident de l'Inquisition, homme d'un âge mûr, de mœurs très-réglées, & compensant la bassesse de sa naissance par l'éminence de ses vertus. Le cardinal de Santa-Fiore fit donc sa brigue pour lui, gagna Farnese, & regardoit déja la chose comme faite,

4 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Ioríqui elle échoua par l'indificrétion du cardinal de An. 1555. la Corgnia, neveu de Jules III. qui voulant s'employer pour lui avec trop d'ardeur, ne contribua qu'à l'éloigner du fouverain pontificat. On s'arrêta donc au cardinal Caraffe, doyen du facré collége, fujet de l'empereur, & autant agréable aux François, que du Puy leur étoit fuspect, quoiqu'on se doutât bien que Charles V. ne lui seroit pas favorable, ce prince l'ayant long-tems empêché d'être Archevêque de Naples, & n'y ayant consenti qu'après que ce cardinal se sur loumis à Jules III. qui étoit alors en bonne intelligence avec l'empereur.

IV. On penfe à élire le cardinal Caraffe.

Farnese ayant donc proposé Caraffe, quoiqu'il n'eût aucune raison pour le choisir; un grand nombre de cardinaux se rangerent de son parti, seulement dans la vûe de traverser l'élection de du Puy. Ils allerent tous ensemble trouver Caraffe, & l'ayant tiré de sa chambre, ils le menerent à la chapelle, où il n'y avoit alors personne du parti impérial, & il s'y laissa conduire, sans se flatter d'être élu. Mais Dieu qui vouloit faire réussir cette élection, contre le sentiment même de ceux qui le conduisoient, sit naître plusieurs incidens, qui avancerent sa promotion. Le premier fut, qu'étant obligé, pour aller à la chapelle, de passer devant les cellules des cardinaux de Carpi & de saint Jacques, ils sortirent sur le corridor au bruit que faisoient ceux qui accompagnoient Caraffe, & se trouverent dans une dispolition favorable, pour se venger de ceux qui avoient voulu élever au pontificat du Puy sans leur participation; enforte qu'ils se laisserent aisément persuader par les François, qui menoient Caraffe, & les

Livre cent cinquante-unieme. fuivirent, prétendant s'excuser envers l'empereur,

qui avoit recommandé à ceux de son parti de lui An. 1555. donner l'exclusion, qu'ils n'avoient pû se dispenser de favorifer un homme qui étoit leur ami particulieur, & qui étoit comme eux depuis long-tems du tribunal de l'Inquisition. Le second événement sut, que plufieurs cardinaux, ceux de Palerme, Nobili, Doria & d'autres, étant fortis de leurs cellules au bruit qu'on faisoit, suivirent les François à la chapelle, se déclarerent aussi pour Carasse. En troisiéme lieu, Othon Truchfés cardinal d'Ausbourg fort estimé parmi les Impériaux, qui avoit le matin déclaré au maître des cérémonies, que du Puy alloit être élu pape, sçachant qu'on pensoit à Caraffe, s'écria tout étonné : Que veut on faire de cet évêque de Chieti ambitieux? Mais sur le soir il changea de fentiment; & après s'être confessé le lendemain matin & célébré la messe, il sit dire à Carasse par le même maître des cérémonies, qu'il pouvoit s'assurer de son suffrage.

Le cardinal Moron voyant les deux chefs de Le cardinal Farl'Inquisition, Carpi & Saint Jacques dans la cha-nese gagne beau-pelle, crut qu'ils n'étoient venus que pour briguer en la saveus. des voix contre lui. Il se rangea du parti de Carasse, afin de se les rendre plus favorables par cette complaisance, & pour faire plaisir à Farnese, qui étoit son ami particulier. Ainsi cette diversion sit dans le conclave le même effet qu'avoit fait dans le précédent celle dont s'étoient avifés les cardinaux de Saint-Ange & de Santa-Fiore. On rompit par-làl'union qui étoit entre les cardinaux qui vouloient faire élire du Puy. Les François députerent deux our

trois d'entr'eux, pour s'attacher auprès de ceux qui An. 1555. leur avoient promis de ne les point quitter que l'é-Lection ne fût faite. Et ceux qui arrivoient dans la chapelle, sans sçavoir pourquoi on s'y étoit assemblé, n'étant point prévenus, se laissoient facilement persuader par Farnese. Lorsqu'il y en eut un assez grand nombre pour faire réuffir son dessein, il fit fermer les portes de la chapelle, & leur fit promettre à tous de nommer Caraffe, qui, ignorant ce qui fe passoit dans le conclave, & le succès de ce qu'on négocioit pour lui, s'abandonnoit à la conduite de Farnese; & il ne pouvoit mieux faire, puisque ce cardinal agit pour lui avec tant de zéle, que secondé par Moron, il en gagna un si grand nombre, qu'il ne lui manquoit plus que trois voix pour être assuré de l'élection de Caraffe; & l'on attendoit avec impatience la décision de cette affaire.

La nuit approchoit, & pendant que les François étoient dans la chapelle, les Impériaux demeuroient fermes dans la falle du confistoire; & les deux factions ne laissoient pas de faire passer quelqu'un des leurs d'un lieu à l'autre pour gagner des voix à celui qu'on favorisoit. Quoique les François eussent eû assez de tems pour faire un pape suivant leurs intentions; ils s'opiniâtrerent à vouloir Caraffe. Mais le cardinal de Ferrare n'étant pas de ce fentiment, fit sçavoir adroitement aux Impériaux par celui des Ursins, qu'ils n'avoient qu'à tenir ferme, & qu'ils empêcheroient l'élection de Caraffe. Néanmoins il ne leur tint pas parole, & il se relâcha peu de tems après, parce qu'il sçut que Caraffe étoit averti de la démarche qu'on avoit faite contre lui, & même il

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. s'en plaignitavec aigreur. Farnese se faisant un point d'honneur d'élever au pontificat celui pour lequel An. 1555. il briguoit, malgré toutes les oppositions qui s'y rencontroient, compta les voix de ceux qui lui avoient promis, & trouva qu'il en avoit assez, pourvû qu'ils ne lui manquassent pas, comme il n'y avoit point d'apparence. Carpi avoit encore gagné du Bellay évêque de Porto, qui espéroit beaucoup de Caraffe, parce qu'il étoit créature de Paul III. se flattant qu'il . auroit d'autant plus de reconnoissance de ce qu'il alloit faire pour lui, qu'il lui avoit témoigné beaucoup d'amitié, lorsque ceux de sa maison avoient été persécutés par Jules III. c'est ce qui lui sit prendre avec chaleur les intérêts de Caraffe.

Les Impériaux n'avoient parmi eux aucun cardi- Les Impériaux 19 nal qui eût de la fermeté. Ils étoient si étourdis de opposent instillece changement qu'ils ne sçavoient quel parti prendre, & s'allarmoient des moindres difficultés. Voyant néanmoins que les François tardoient si long-tems à faire l'élection, ils reprirent courage, & croyant pouvoir traverser celle de Caraffe, en proposant quelque François, ils envoyerent les cardinaux Ricci, premier évêque de Monte-Pulciano, & Cornaro à Farnese, pour l'assurer qu'ils donneroient tous leurs voix à celui qu'il leur nommeroit, pourvû que ce ne fût pas Caraffe. Les cardinaux de Santa-Fiore & de Trente parlerent à Savelli & à Saint-Ange; mais ils ne gagnerent rien. Ce qui fit perdre toute espérance aux Impériaux, qui voyoient que les principaux d'entre-eux se séparoient, sans se mettre en peine de ce que l'empereur pourroit dire, & que beaucoup d'autres balançoient. Ceux du parti

#### HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

de Caraffe, pour ne rien négliger, leur envoyerent An. 1555. le cardinal Moron pour les gagner, ufant de prieres & de menaces : mais ce fut inutilement. C'étoit une chose surprenante de voir d'un côté les François soûtenir opiniâtrement Caraffe, seulement pour avoir l'honneur d'y réussir, malgré la faction contraire; & de l'autre, les Impériaux demeurer toujours fermes à lui donner l'exclusion, quoiqu'ils vissent bien qu'il seroit élu malgré eux.

Le cardinal Cade Paul IV. Ciaconius in vit. concil. lib. 3. cap. 11. H. 11. Spond. n. 8. 9.

Cependant leur parti s'affoiblissoit de moment en raffe est élu pape, moment. Farnese étant venu à bout des cardinaux Poggio, de Ferrare, & de Fano, les autres commen-Pont. 10m. 3. pag. cerent à se relâcher, & ayant pris ensuite la résolu-Pallavicin, hift, tion de céder, ils envoyerent un des leurs pour en porter la parole aux François. Les cardinaux du parti Raynald. hoc an. Impérial étoient ceux de Trente, de Perouse, Doria, Monte-Pulciano, de la Cueva, de Messine, Pacheco, Cicada & Taliavia; ils députerent Santa-Fiore & du Puy, l'un parce qu'il avoit eu beaucoup de part à l'élection & l'autre parce qu'il étoit regardé comme le chef de ce qui restoit d'Impériaux. Cela fait, on procéda à l'élection, dont on avoit commencé de parler deux heures avant le jour, & qui ne fut résolue que sort avant dans la nuit : il sut élu le vingttroisiéme de Mai, auquel jour on célébroit dans l'église la sête de l'Ascension, & il pria les cardinaux de lui marquer le nom qu'il devoit prendre : mais ceuxci ne répondant rien par modestie, Caraffe voulant témoigner sa reconnoissance à Farnese, prit le nom de Paul qu'avoit porté son oncle, qui l'avoit honoré de la pourpre. Il feroit difficile d'exprimer quelle consternation parut dans Rome aussi - tôt qu'on

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. qu'on y eut appris son élection; elle passa même jusqu'à ceux qui y avoient le plus contribué. Le roi Phi- An. 1555. lippe en étant informé, écrivit aussi-tôt à l'empereur fon pere sur le sujet de la nouvelle ambassade d'obédience qu'il falloit envoyer au nouveau pape : mais Charles V. lui répondit, qu'on ne lui avoit jamais rendu de bons témoignages de lui, & que si l'on en croit les rapports qui en ont été faits, il n'a jamais été bon partisan de la maison d'Autriche, quoique

fon sujet. Ne nous pressons pastant, dit-il, & voyons ce que fera ce pape.

Les cardinaux avoient arrêté quelques articles dans le conclave, pour en faire jurer l'observation dans le conclave, au pape qui scroit élû. Ces articles étoient I. Qu'on nouveau pape. ne fera point de cardinaux, qu'ils n'ayent l'âge prefcrit par les canons suivant l'ordre qu'ils auront, qu'ils ne soient de bonne vie & mœurs, & qu'ils ne soient instruits dans toutes les sciences qui regardent leur caractére. Qu'on observera la bulle de Jules III. qui porte qu'on ne donnera pas la pourpre à deux freres, afin qu'ils ne puissent pas être en même-tems dans le sacré collège. Que huit jours avant la promotion, le pape déclarera en plein consistoire, qu'il ne retient point de cardinal in petto, & qu'il ne pourra pas même pour un peu de tems tenir fecret le nom de celui à qui il voudra donner le

chapeau. II. Qu'il ne pourra aliéner les terres, domaines, & villes de l'état ecclésiastique, ni par échange, ni pour récompense de services, ni sous prétexte du bien public, ou de nécessité pressante : Qu'il ne pourra les engager ou en donner l'administration,

Tome XXXI.

que pendant fà vie, si ce n'est du consentement de An. 1555 tout le sacré collége; à la réserve néanmoins des perfonats ou sets qui n'ont point de Jurissistion, qu'on a eu la liberté d'alièner ou d'inséoder depuis trente ou quarante ans; comme aussi à l'exception de ceux qui sont dévolus par deshérence, & qui étant de peu de conséquence, peuvent toujours être retirés. Que si quelque cardinal consentoit à l'aliénation des biens de l'égisse, au préjudice du présent résultat, il seroit déclaré insame pour toujours, sans qu'il pût en être relevé. A quoi tous les cardinaux seront obligés de so soumettre, avant que de recevoir le chapeau. Et le nouveau pape sera obligé huit jours après son élection ou son installation, de saire publier une bulle qui portera conssiration des présens articles.

III. Qu'il ne donnera les évêchés affectés aux cardinaux, que suivant le rang de leur ancienneté. Qu'il ne se mêlera pas des quinze jours qui regardent le sacré collége; & que les biens conssiqués par Paul III. ou sus représ par ses officiers, seront rendus à ceux à qui ils appartiennent, nonobstant toutes

bulles ou constitutions à ce contraires.

IV. Que le pape ne déclarera la guerre à aucun prince chrétien, & ne fera aucune ligue avec l'un contre l'autre, se montrant pere commun, & gardant la neutralité, si ce n'est pour de puissantes raifons, qu'il feroit approuver par la plus grande partie des cardinaux en plein conssistoire.

V. Qu'on expédieroit les bulles des bénéfices confiftoriaux en plein confiftoire, & qu'elles pafferont dans la chancellerie de la chambre apostolique, & non par les mains du sécretaire des bress. Le

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. pape jura tous ces articles en ces termes. « Nous , « pape élu, jurons & promettons d'observer & d'ac- a An. 1555. complir en tout & par tout, réellement, pure- « ment, & de bonne-foi, sans aucune explication a de paroles, les articles dont il nous a été fait lectu-« re, priant Dieu qu'il nous bénisse, ainsi que nous « les observerons. » Fra-Paolo ajoûte que le cardinal d'Ausbourg, secondé par le cardinal Moron, sit instance, que parmi ces articles, l'on sit promettre que celui qui seroit élu, convoqueroit un autre concile dans le terme de deux ans, pour mettre la derniere main à la réformation commencée, pour décider le reste des controverses de religion, & pour déclarer sur les moyens de faire recevoir le concile de Trente aux Allemans. Et comme le facré collége étoit alors très-nombreux, il fut encore capitulé que le pape futur ne pourroit faireplus de quatre cardinaux dans les deux premieres années de son régne.

Ce pape élu à l'âge de près de quatre-vingt ans Commencemens malgré tous les efforts de la faction Impériale, nom- & progrès du carmaigre tous les errorts de la laction imperiale, nom- « progression ca-mé Jean-Pierre Caraffe, étoit né dans le village qu'à la papauté, de faint-Ange de l'Echelle le vingt-huitième de Juin § 859. de l'an 1476. fils de Jean-Antoine, fils de Diomede Pallev. I. 17.6. TI. Caraffe, comte de Matalone, & de Victoire Cam- Pauli IV. penosca, d'une des premieres samilles d'Aquila. Il teldi in vita l'auli n'avoit que dix-huit ans qu'Alexandre VI. le fit son camerier fécret; après la mort de ce pape, Jules II. le fit archevêque de Chieti dans le royaume de Naples, n'étant âgé que de vingt-huit ans. Le même pontife l'envoya quelque tems après nonce vers Ferdinand d'Arragon, qui prenoit alors possession du

Foglieta in vit.

Βij

12 , HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

royaume de Naples. Il assista en 1513, au concile de An. 1555. Latran, d'où Leon X. l'envoya nonce vers le roi d'Angleterre Henri VIII. enfuite il alla avec la même qualité en Espagne auprès du roi Ferdinand, à qui Charles V. ayant succédé, Caraffe sut nommé par ce prince à l'archevêché de Brindisi, qu'il garda fort peu de tems, l'ayant remis en 1524, avec celui de Chieti entre les mains du pape, pour s'associer avec Gaëtan de Théate dans le dessein d'établir ensemble une congrégation de clercs réguliers, qui furent depuis nommés Théatins, & dont il fut le premier supérieur pendant trois ans, & après lui Gaëtan, qui a été canonifé; & Caraffe fut élu une seconde fois. Le pape Paul III. l'ayant nommé cardinal en 1536, vou-Îut qu'il reprît l'archevêché de Chieti, qui vint à vacquer dans cette même année; & depuis il fut nommé à l'archevêché de Naples, dont le viceroi, par ordre de l'empereur, l'empècha de prendre poffession, jaloux de la partialité que les grands du royaume avoient pour lui; & ce fut une des raisons pour lesquelles les Impériaux étoient si forts oppofés à fon élection.

x. Il prit le nom de Paul IV. & fut couronné folemceuronnement.

Guillé. Pared. in nie fut des plus pompeufes. Les officiers du palars

Répaul. Les au. apoltolique & du pape marcherent les premiers juf-

"Giam. in vit. qu'à l'églife de faint Pierre, les écuyers & cameriers

Post.mar.; p. 1811.
vêtus de robes rouges. Ils étoient fuivis des archevéques & évêques, qui fe trouverent pour lors à Rome,
tous revêtus de leurs habits pontificaux, avec de
très-riches chapes, & des mitres blanches. Enfuite
paroiffoient les cardinaux diacres en tuniques & ca

nes are Look

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME.

mîtres de fatin blanc ; les cardinaux prêtres en chasubles, & les cardinaux évêques parés de très-riches An. 1555. chapes, auflien mîtres. Enfin on voyoit le pape porté sur un siège fort orné, avec un manteau de grand prix, la mître en tête toute remplie de pierres précieuses, sous un dais magnifique de drap d'or, porté par les ambassadeurs des rois & des princes qui résidoient en sa cour. Dans cet ordre il entra dans l'église desaint Pierre, descendit de son siège, se mit à genoux devant le grand autel, & de-là fut conduit dans la chapelle de saint André apôtre, où l'on fit les cérémonies de son sacre. De-là on le porta dans la chapelle de faint Pierre & de faint Paul, où il célébra folemnellement la messe pontificale, laquelle étant finie, il fortit dans le même ordre pour s'en retourner au palais au milieu des acclamations du peuple. Etant de retour, le cardinal Jean du Bellay lui mit la thiare ou la couronne papale sur la tête : & sa sainteté donna aussi-tôt après sa bénédiction au peuple. Tous les canons du château faint-Ange & du palais firent plusieurs décharges, & le décret de son élection dressé par le sacré collége, fut lu à haute voix par François Pisani, cardinal diacre de saint Marc. Il y eut beaucoup d'argent jetté au peuple; & pour finir la cérémonie, le pape donna à dîner àtous les cardinaux, aux ducs de Ferrare & d'Urbin, aux ambassadeurs des rois de France & de Portugal, du fénat de Venise & de la république de Raguse. Toute la ville étoit alors tendue de tapisseries.

Le mercredi vingt-neuviéme du même mois de Mai le pape tint un consistoire, dans lequel il sit un toires que le pape discours pour remercier les cardinaux de son élec-

ann, n. 11, (\* 13.

14 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

tion, & il en députa quelques-uns, qui avoient été
An. 1555. déja nommés par Marcel II. pour travailler à la rérelue. » fr. formation qu'il méditoit, & l'on y parla des moyens
im. 15,4,11. ». h
de rétablir la paix entre les princes Chrétiens. Le
Jeudi trente il y eut un autre confiftoire public, dans
lequel le duc de Ferrare, qui étoit venu à Rome pour

rendre obéissance à Marcel II. fit la même cérémonie à Paul IV. L'on y parla aussi de la maniere de réformer les mœurs déréglées des ecclésiastiques, à quoi l'on ne pouvoit remédier qu'en nommant des fujets d'une probité connue pour les évêchés & pour les cures. Dans un autre consistoire du cinquiéme de Juin, sa sainteté zélée pour le falut des ames, ordonna que pour éviter la simonie & l'ambition, on n'éliroit pour les dignités ecclésiastiques dans les églises patriarcales, dans les métropolitaines, dans les cathédrales & dans les monasteres, que des perfonnes capables, sur la présentation des rois & des princes, qui auroient droit de patronage. Pallavicin fait mention d'un autre consistoire du septiéme de Juin, pour ériger l'Irlande en royaume, d'autorité apostolique, sur la demande de Philippe & de Marie, parce que Henri VIII. durant le schisme, avoit ofé le faire de son propre mouvement. La raison de cette proposition, étoit que les ambassadeurs d'Angleterre étoient arrivés à Rome, & demandoient ces deux choses au pape, qu'il confirmât le pardon de leur schisme, & qu'il érigeat l'Irlande en royaume.

Le pape leur donna audience dans un confiftoire du Le pape donne sincre aux ami district au

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. IS TIrlande en royaume, en vertu du pouvoir apostolique. Ensuite ces ambassadeurs prosternés à ses pieds, An. 1555. confesserent les crimes de la nation Angloise, & son Burner. hist. de la schisme, & ils en recurent l'absolution.

Après ce consistoire le pape eut avec eux plusieurs entretiens particuliers, dans lesquels il se plaignit à la restin eux que les biens ecclésiastiques n'avoient pas en-biens ecclésiastiques n'avoient pas en-ques en Angletercore été restitués, & leur déclara que c'étoit une in- Reynald, ad home justice qu'on ne devoit point souffrir; que comme ann. n. 29.

ces biens appartenoient proprement à Dieu, il y alloit de la damnation éternelle à les retenir : qu'il falloit qu'on les rendît tous sans exception; que le saint siège seroit toujours disposé à favoriser le roi & la reine; mais qu'il n'avoit pas le droit de permettre la profanation des choses saintes; & que pour peu qu'elle continuât, ce seroit un anathême sur l'Angleterre, & une espéce de contagion, qui ne manqureoit pas d'avoir des fuites très-funestes. Il pria les ambassadeurs d'en écrire fortement à Philippe & à Marie; il réitéra ses instances & ses plaintes toutes les fois qu'il les vit. Il leur dit encore qu'il espéroit qu'on continueroit à payer le denier de faint Pierre, & que pour cela il envoyeroit bien-tôt en Angleterre un collecteur pour les recueillir : Qu'il avoit exercé lui-même cette fonction, & qu'il avoit été très-édifié du zéle de la nation à s'acquitter de ce devoir, fans lequel les Anglois ne devoient point s'attendre que saint Pierre leur ouvrit la porte du ciel, s'ils retenoient son patrimoine sur la terre. Les ambassadeurs garderent là-dessus un profond silence pour ne pas irriter ce pape; mais ils ne firent que ce qui leur parut le plus convenable à leurs intérêts.

Pendant que cela se passoit à Rome, le conseil An. 1555. d'Angleterre ayant été informé que l'indulgence On continue des juges de paix, particuliérement de la province persecuter les hé- de Norfolk, retardoit l'exécution des ordonnances renques, p. 11. de la reine contre les hérétiques, on leur envoya des instructions, pour s'informer avec plus de soin de ce qui se passeroit, appuyer les prédicateurs catholiques, & chasser ceux qui prêcheroient l'hérésie, ou qui rejetteroient les cérémonies de l'église Romaine. Et leurs majestés écrivirent à Bonner qui se relâchoit un peu de cette sévérité, qu'il avoit fait paroître au commencement, pour l'engager à redoubler ses soins dans la poursuite des hérétiques, felon la rigueur des ordonnances, s'ils demeuroient obstinés. Cette lettre fut cause que Bradfort qui avoit été condamné depuis quelque tems, mais dont on avoit différé le supplice, fut brûlé dans le mois de Juillet. Quelque tems auparavant, c'est-à-dire, le trentième de Juillet un professeur en théologie nommé Jean Cardmaker, & un tapissier de Londres appellé Jean Warne, furent aussi brûlés à Smithfield. Le dixiéme de Juin Thomas Hawkes gentilhomme de la province d'Essex, fut exécuté à Coxhall & beaucoup d'autres, entre lesquels se trouverent Ridley & Latimer. Le premier avoit été évêque de Londres, & le fecond de Worchester sous le régne d'Henri VIII. Tous deux souffrirent la mort dans le mois de Novembre.

Le 4. de Septembre précédent le roi Philippe étoit parti d'Angleterre, fort dégoûté de la reine qui n'avient en Flandre voit ni assés de beauté, ni assés de jeunesse pour lui plaire, & dont la stérilité d'ailleurs le mortifioit baucoup.

Cependant

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 17 Cependant il allégua pous motif de son voyage, qu'il devoit donner ses soins aux royaumes dont sa nais- An. 1555. fance le mettoit en possession, répondre à l'inten- D. Anionio de Vetion que Charles V. fon pere avoit de lui remettre v. pag. 185. 6

le gouvernement de ses états, & veiller aux affai- 1900 res que pouvoit entraîner après foi la mort de la princesse Jeanne son ayeule, qu'il venoit de perdre dans la ville de Tordesilla en Espagne, le quatriéme d'Avril dans sa soixante-treiziéme année. Philippe arriva à Bruxelles le même jour auquel l'empereur venoit de recevoir un courier dépêché par Jean Manriquez fon ambassadeur à Rome, qui lui mandoit que le pape donnoit continuellement des marques d'une grande aversion contre la maison d'Autriche. Charles apprit cette nouvelle à Philippe son fils, qui se laissant aller aussi-tôt à l'ardeur de sa jeunesse, dit que si l'on vouloit suivre son avis, on se déclareroit ouvertement contre le pape, & qu'on lui feroit sentir quel étoit le pouvoir de la maison d'Autriche. Mais l'empereur plus modéré lui remontra qu'il falloit agir avec plus de douceur, & que l'on obtiendroit plus par la modération, que par une vivacité hors d'œuvre. Suivant ces sentimens, il écrivit à son Ambassadeur à Rome, qu'il lui ordonnoit de faluer le pape de fa part, & de · l'assurer de sa vénération filiale.

Quelque tems après, Charles voulant exécuter réellement ce qu'il avoit promis à son fils, touchant la cession des provinces des Pays-Bas, & du royaume d'Espagne, fit assembler les états, & les grands de sa cour, & fit cette cession en leur présence, le vingt-cinquiéme d'Octobre 1555. Cette action

Tome XXXI.

An. 1555.

les Pays-bas à Philippe fon fils. D. Ant. de Vera . hift. de Charles V. de Bello Belg. I. t. lib. 16. 1- 11.

Charles étoit assis sur un trône, ayant à sa droite Philippe son fils, Maximilien roi de Bohême, & Emmanuel Philibert duc de Savoye, à sa gauche ses sœurs Eleonore reine de France douairiere, Marie reine de Hongrie, toutes deux veuves, Marie Famian. Strad. reine de Bohême, & Christienne fille du roi de De Thou in hift. Dannemark, & duchesse de Lorraine. Il créa premiérement, selon les cérémonies ordinaires, Philippe grand maître de l'ordre de la Toison d'Or : ensuite il commanda à Philibert de Bruxelles conseiller d'état, d'exposer à l'assemblée le sujet pour lequel on l'avoit convoquée. Sur cet ordre, Philibert dit, que l'empereur affoibli, & abattu par des maladies qui augmentoient de jour en jour, se sentoit averti de mettre ordre à ses dernieres affaires, & de se décharger du poids du gouvernement qu'il ne pouvoit plus supporter, ni pour sa gloire, ni selon la dignité de l'empire, entre les mains de Philippe fon fils roi d'Angleterre, que son âge & sa sagesse rendoient capable de soutenir un fardeau si honorable, & en même-tems si pesant. Qu'ainsi l'empereur se dépouilloit entiérement de la domination des Pays - Bas & de la Bourgogne : Qu'il prioit Dieu que ce dessein réussit pour son repos, à l'avantage du roi son fils, & au bien de ces provinces. Qu'il remettoit aux peuples le serment de fidélité qu'ils lui avoient fait, & que de son propre mouvement, il donnoit à Philippe son fils roi d'Angleterre les droits & la possession des Pays-Bas & de la Bourgogne.

Pendant que Philibert parloit, l'empereur tenant

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 19 un papier à la main, se leva, & s'appuyant sur l'épaule de Guillaume prince d'Orange, il interrom- An. 1555. pit Philibert pour haranguer de lui-même l'assemblée. Il commença par un récit en François de Charles V. 1 l'aftout ce qu'il avoit fait depuis l'âge de dix-sept ans, semblée. jusqu'au présent jour. Il dit qu'il avoit fait neuf Belgico, lib. 1. voyages en Allemagne, six en Espagne, quatre en de Charles V. pag. France, dix aux Pays-Bas, deux en Angleterre, autant en Afrique, & qu'il avoit traversé onze fois la mer. Il parla des guerres, des paix, desalliances qu'il avoit faites, & exposa ces choses avec plus d'ordre & de magnificence que de présomption & d'orgueil. Il ajoûta qu'il ne s'étoit jamais proposé d'autre fin dans toutes ses entreprises, que la défense de la religion & de l'état. Que tant qu'il avoit eu de la fanté, il avoit par la grace de Dieu heureusement réussi dans ses desseins : Qu'il n'y avoit que ses ennemis qui supportassent à regret qu'il eût vécu, & qu'il eût régné. Il reconnut que l'hérésie de Luther, aussi-bien que de ses protecteurs, & l'envie de quelques princes chrétiens l'avoient embarrassé pour quelque tems; ce qui avoit été cause qu'il n'avoit pû réuffir en tout, ni exécuter tous ses desseins. Que son régne n'avoit été qu'une longue fuite de travaux; mais qu'il n'avoit jamais eu de plus grande peine que celle qu'il ressentoit alors de .\* les quitter; Qu'il profitoit de la tranquillité de son esprit, pour exécuter une résolution qu'il avoit prise à loisir; Que les forces lui manquoient, & qu'il approchoit de sa derniere heure, & que pour un vieillard infirme, dont la meilleure partie étoit déja dans le tombeau, il leur donnoit un prince vigoureux

& recommandable par une jeunesse, & par une ver-An. 1555 tu florissante. Qu'il les prioit de lui obéir, de demeurer fermes dans la religion catholique, & de lui pardonner les fautes qu'il pouvoit avoir commises au milieu des soins du gouvernement.

Ensuite adressant la parole à son fils : Si vous fussiez entré par ma mort, lui dit-il, dans la pos-Strada ibid. ut fession de tant de provinces, j'aurois, sans doute, mérité quelque chose d'un fils, pour lui avoir laissé un si riche héritage : mais puisque cette grande fuccession ne vous vient pas aujourd'hui de la nécessité de ma mort, mais seulement de ma volonté; & que votre pere a, pour ainsi dire, voulu mourir devant le tems, pour vous faire jouir par avance du bénéfice de sa mort ; je vous demande avec raison, que vous donniez au soin & à l'amour de vos peuples, tout ce que vous semblez me devoir, pour vous avoir avancé la jouissance des états que je vous donne. Les autres se réjouissent d'avoir donné la vie à leurs enfans, & de leur pouvoir laifser des royaumes : mais j'ai voulu ôter à la mort la gloire de vous faire ce don, m'imaginant recevoir une double joye, fi, comme vous vivez par moi, je vous voyois régner par moi. Il y en aura peu qui imiteront mon exemple, comme à peine en ai-je trouvé que j'aye pû imiter dans tous les siécles. passés.

Mais au moins on Iouera mon desfein, lorsqu'on verra que vous méritiez que l'on commençat par vous,& on le verra si vous conservez cette sagesse que vous avez suivie jusqu'ici, si vous avez toujours dans l'ame la crainte du maître souverain de toutes choses, LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. 21
fi vous prenez la défense de la religion catholique,

& la protection de la justice, & des loix qui sont An. 1555. les plus grandes forces, & les plus sermes appuis des empires. Ensin il ne reste plus maintenant qu'à souhaiter en votre saveur, que vos ensans arrivent heureusement à un âge auquel vous leur puissiez trans-

porter vos royaumes, & votre puissance, & que vous n'y soyez jamais contraint.

Sur la fin de ce discours, Philippe se jetta aux genoux de son pere, & lui demanda sa main pour la baiser. Mais Charles lui mettant cette même main fur la tête, demanda pour ce prince le fecours du ciel par une courte priere, après laquelle il demeura quelque tems sans s'exprimer autrement que par ses larmes. Ce spectacle attendrit toute l'assemblée, & Philippe s'étant relevé au milieu des soupirs de tous ceux qui étoient présens, & après avoir baisé avec respect la main de son pere, dit à l'assemblée, que comme il ignoroit la langue Françoise, il n'étoit pas en état de leur parler, mais que Granvelle évêque d'Arras alloit le faire pour lui. Ce prélat harangua aussi-tôt l'assemblée, à qui il sit entendre que le roi étoit également reconnoissant envers son pere, & difposé par ses avis & par son exemple à procurer le bien de la Flandre. Jacque Masius orateur & jurisconsulte répondit ensuite au nom des états; & après toutes ces cérémonies, Marie reine de Hongrie ayant quitté le gouvernement dont elle jouissoit depuis vingtcinq ans, Charles V. se retira en disant: Adieu, mes enfans, vous me percez le cœur, je vous quitte avec regret. Et s'adressant à son fils Philippe, il lui recommanda François d'Eraso, commandeur de

BIBLIOTECA MAZ-

Moralez, en lui disant : Ce que je vous ai donné An. 1555. aujourd'hui, ne vaut pas tant que ce serviteur. Deux mois après il se fit une assemblée beaucoup plus nombreuse que la premiere, où l'empereur se dépouillant tout-à-fait des royaumes, provinces, & ifles ; tant de l'ancien que du nouveau monde , en donna encore à Philippe son fils toute la possession & la jouissance.

Pendant que tout cela se passoit à Bruxelles, Ferdinand roi des Romains étoit à Ausbourg, où il présidoit à la diéte qui y avoit été convoquée. Il avoit fort pressé les princes de s'y rendre, entr'autres, Auguste électeur de Saxe, qui s'étoit excusé, fur ce que ses états n'étoient pas assez tranquilles pour les quitter, & qu'il n'y avoit aucune apparence d'appaifer les différends de la religion, à cause de la prévention fâcheuse où l'on étoit contre la confession d'Ausbourg, qui étoit, disoit-il, pure & fainte, & conforme en tout à la doctrine & à la difcipline de l'église primitive, & des quatre premiers conciles. Il ajoûtoit: Que si dans cette diéte on n'é, tablissoit point une paix ferme & durable, l'empereur & lui ne pourroient jamais assembler dans l'Allemagne un assez grand secours qu'on pût opposer aux Turcs; mais qu'on devoit s'attendre que ceux qui étoient nés & élevés dans la confession d'Ausbourg la retiendroient constamment. Ce que pensoit Auguste arriva en partie : la diéte d'Ausbourg avança très-peu les affaires; on disputa beaucoup & vivement, & l'on ne termina presque rien. Les Catholiques firent un écrit pour justifier leur religion, & faire voir que les Protestans étoient obligés

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 23 de l'embrasser & de s'y soûmettre. Ceux-ci ne manquerent pas d'y repliquer. Mais on ne sit usage ni An. 1555. des uns ni des autres, & ils ne furent pas moins produits dans la diéte.

Enfin après plusieurs séances, on concerta un decret, qui fut lu & prononcé le vingt-cinquiéme ligion dont on de Septembre, & qui étoit fort peu propre à ter- te d'Ausbourg. miner les différends. Il comprenoit dix-fept articles, lib. 16. dont voici les principaux. Que l'empereur, le roi Pallavien. his. Ferdinand, les autres princes & états n'outrage- cap. 13. n. 2. roient en aucune maniere les sujets de l'Empire, à 1.16 m. 9. cause de la doctrine, religion, & soi de la confes- lib. 26. n. 65. fion d'Ausbourg; ni ne les contraindroient parmandemens ou autres voyes, de quitter la religion, les cérémonies & les loix que les alliés de la même confession avoient établies ou ci-après établiroient dans leurs états ; ni ne les mépriseroient en aucune sorte, mais leur laisseroient la liberté de conscience, avec jouissance paisible de leurs biens, facultés, péages, possessions & droits. Que le différend de la religion

ne seroit terminé que par des voyes douces & pacifiques, & par des députés choisis de l'un & l'autre parti. Que ceux de la confession d'Ausbourg se comporteroient de même envers l'empereur, le roi Ferdinand, & les autres princes & états de l'ancienne religion, leurs chapitres & colléges; les laissant pareillement jouir de la liberté de leur religion & de leurs cérémonies, comme aussi de leurs voix, possession, péages; & que les différends & procès qui surviendroient, seroient décidés felon les loix & coûtumes de l'empire. Que ceux qui ne seroient ni de l'une ni de l'autre religion, ne pourroient être com-

24 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

pris dans cette paix. Que si quelque archevêque, An. 1555. évêque, prélat, ou quelqu'un de l'ordre ecclésiastique venoit à se retirer de l'ancienne religion, il seroit obligé de se déporter aussi-tôt de son évêché, prélature, bénéfice, & de tous les fruits qu'il en auroit reçus; sans toutefois que cela tournât en aucune maniere à fon deshonneur; & qu'il seroit libre aux chapitres ou colléges, ou à ceux qui avoient droit d'élire, de mettre en sa place un autre prélat de l'ancienne religion, afin qu'ils demeurassent paifibles en la possession de leurs droits de fondation, élection, présentation, postulation, confirmation, & autres semblables droits, & en celle de leurs biens: le tout à condition que tout cela ne préjudicieroit nullement à la future réconciliation de la religion. Que comme quelques états de l'empire & leurs prédécesseurs s'étoient emparés de quelques prévôtés ecclésiastiques, monasteres, & autres sortes de biens facrés, & les avoient appliqués au ministere de l'églife, à l'entretien des écoles, & autres bons usages, ils ne seront pas appellés en justice pour ce sujet. Que la jurisdiction ecclésiastique de l'ancienne églife catholique ne prétendroit en aucune façon avoir le moindre droit sur la religion, la créance, ·la foi, les cérémonies, les loix, & le ministere ecclésiastique de ceux de la confession d'Ausbourg, mais qu'elle demeurera suspendue & sans effet, jusqu'à ce que les différends qui régnent en matiere de religion entre les deux partis soient entiérement

terminés. Que la même jurisdiction s'exerceroit pourtant, & auroit son effet, selon l'ancien droit & usage dans les autres choses qui ne concerne-

roient

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 27 roient par la religion. Que tout l'état ecclésiastique demeureroit à l'avenir en la jouissance de ses biens, An. 1555. droits & péages; enforte néanmoins que ceux dans la province desquels ces biens seroient situés, ne perdroient rien du droit temporel qu'ils avoient avant la division de la religion. Qu'on prendroit sur les biens les choses nécessaires pour entretenir, & faire subsister le service de l'église, les paroisses, les écoles, les aumônes & les hôpitaux, sans avoir égard à qui de l'une ou de l'autre religion cette affiftance & nourriture seroit appliquée. Que s'il arrivoit quelque contestation pour les aumônes & la nourriture des pauvres, & pour la maniere de les distribuer; les parties de leur consentement choisiroient des arbitres, qui dans six mois termineroient le dissérend; durant lequel tems les dispensateurs ne laisseroient

du procès. Dès que le pape eut été informé de ce décret, il Plaintes du pape en fit faire de grandes plaintes au roi Ferdinand par ferce décret, à la son nonce Delfino; mais ce prince sans avoir égard à dinand. ces plaintes, répondit que la nécessité dans laquelle us sup l. 13.6. 14. il s'étoit trouvé, le mettoit à couvert de tout reproche, & qu'il n'avoit cherché que l'avantage de la religion. On dit aussi que l'empereur ayant appris les plaintes du pape sur ce décret, dit à ses confidens, que ceux qui veulent faire leurs affaires, écoutent les plaintes de Paul IV. & qu'ils imitent les maximes de la cour de Rome. Le pape voyant qu'on ne l'é-

Tome XXXI.

pas d'employer le fonds destiné aux usages & services mentionnés, de la même maniere qu'ils avoient accoûtumés de faire auparavant jusqu'à la décision

Pallavicin, ibid.

coutoit pas, parla encore plus fortement; & par fes An. 1555. hauteurs, il aigrit encore plus les esprits. Il parla sur ce ton à l'ambassadeur de Charles V. & au cardinal d'Ausbourg; il menaça de se ressentir en tems & lieu de l'injure qu'on lui faisoit, & de procéder par censures contre l'empereur & Ferdinand, s'ils ne révoquoient leur décret. L'ambassadeur eut beau lui alléguer la puissance des Protestans, le danger que l'empereur avoit couru d'être leur prisonnier à Inspruck, & le serment que lui & Ferdinand avoient prêté, il ne se paya point de ces raisons. Il repliqua, que pour le serment il les en délioit, & qu'il seur ordonnoit même de ne le pas garder : Que dans la cause de Dieu, il ne falloit pas se conduire par des vûes humaines; & que Dieu avoit permis que l'empereur fût en danger, parce qu'il n'avoit pas fait tout ce qu'il pouvoit faire, ni ce qu'il devoit pour ramener l'Allemagne à l'obéissance du saint siège. Son neveu Charles Caraffe, qu'il avoit fait cardinal le feptiéme de Juin, entrant dans son ressentiment, & se laissant emporter à l'humeur guerriere dont il ne s'étoit pas entiérement dépouillé, en se revêtant de la pourpre Romaine; lui conseilla de se servir de la puissance temporelle, en même-tems qu'il employeroit la puissance spirituelle, afin de se faire obéir, & plus promptement & plus efficacement. Celle-ci, lui dit-il, ne sçauroit être respectée sans la premiere; mais si vous les joignez toutes deux, on nous résistera bien plus difficilement, & vous viendrez à bout de ce que vous prétendez. Le pape réfifta quelque tems à cesfollicitations de fon neveu': mais enfin, se laissant vaincre à la continuité de

Livre cent cinquante-unie'me. ses exhortations, il s'engagea dans une guerre qui lui fut très-dommageable. Il commença à faire sen- An. 1555.

tir son indignation aux Colones & aux Vitelli, qui étoient entiérement dévoués au parti de la maison d'Autriche, afin qu'abaissant & détruisant même, s'il se pouvoit, ces deux maisons si contraires à la

France, il eût non-seulement le plaisir de mortisier des gens qui avoient toujours été odieux aux siens, mais aussi le moyen de donner aux François sujet

d'être plus que jamais persuadés de son affection. Voici quel fut le prétexte de son ressentiment. Comme les vivres manquoient abfolument aux Siennois, & qu'ils étoient hors d'état de soutenir plus long-

tems le siége de leur ville, ils s'étoient rendus par capitulation le vingt-uniéme d'Avril, avec ces conditions: Que l'empereur prendroit en sa protection & en celle de l'empire, la ville & la république de ville de Sienne à

Sienne, fans toucher à fa liberté ni à l'ancienne au- D. Thou hiff. lib. torité de ses magistrats: Que les citoyens seroient ré- 15. Belear in com. 1. tablis dans leurs biens & dignités : Que l'empereur 16. " 12. y entretiendroit la garnison à ses dépens : Qu'on n'y feroit point de nouvelle citadelle, & qu'on ne ré-

pareroit l'ancienne que du consentement des citoyens; & qu'il seroit permis à Montluc & aux autres François, & aux Italiens au service du roi, de sortir avec leurs armes, enseignes déployées, tambour battant, & avec leurs équipages. L'on avoit excepté

de cet article les bannis & les rebelles qui avoient été proferits. Mais Montluc fit changer ce dernier article, & tous eurent également la liberté de sortir, & se retirerent à Montalcino, où les Siennois

qui avoient quitté leur patrie, établirent une répu-

28 HISTOTRE ECCLESTASTIQUE.

An. 1555 magiltrats. Montluc vint débarquer à Marfeille, arriva à la cour, & fut fait chevalier de l'ordre de faint Michel.

XXIII. Le comte de Santa-Fiore, chef de la maifon des Octere quele pape enterprende la Sforces, voyant la ville de Sienne rendue, & la puissant pun

bien équipées, demanda qu'avant que de quitter le service du roi, il pût faire mettre ces galeres en sûreté dans quelque port de l'empereur, afin qu'il ne parût pas, pour ainsi dire, passer nud & désarmé dans son parti; ce qu'il feroit sans donner aucun foupcon. Il les avoit donc fait aller à Civita-Vecchia, de l'état du pape, & quelque tems après, avec la permission du roi, & sous la conduite de Nicolas Alamanni, à qui le roi les avoit recommandées, elles y avoient abordé. Aussi-tôt qu'elles y furent arrivées, comme Alexandre frere de Charles, dit qu'elles avoient été envoyées par son frere. il s'en rendit maître, en ayant chassé les François: mais il ne les put emmener, parce que Pierre de Capoue gouverneur de la citadelle, sur les plaintes d'Alamanni, avoit fait fermer le port. Dans la suite le cardinal de Santa-Fiore, frere de Charles, ayant obtenu par Lattini son sécretaire, du comte Jean de Montorio, des lettres adressées au gouverneur de Civita-Vecchia, pour laisser sortir librement Alexandre avec ses galeres; le gouverneur obéit, & Alexandre mena ses galeres à Cayette, d'où il alla trouver Bernardin de Mendoze à Naples.

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. 29

Le pape ayant appris de l'ambassadeur de France cette violence, en fut fort irrité, & manda au cardi- An. 1555. nal de Santa-Fiore avec de terribles menaces, qu'il donnât ordre qu'on ramenât au-plûtôt ces galeres, tre au château S. & qu'on les rendît à Alamanni. Il voulut même qu'A- re, Colonne & lexandre fût cité pour rendre compte d'une action d'autres. si hardie. Le cardinal Caraffe ne contribua pas peu supra, n. 8. & 9. à augmenter sa colére ; & lui ayant rapporté des in- 16. n. 4. dices ou vrais ou faux d'une conspiration tramée contre sa fainteté par les Espagnols, & concertée dans la maison du camerlingue Santa-Fiore; le pape le manda austi-tôt, & l'envoya prisonnier au château saint Ange. L'on prit en même-tems Camille Colonne, accusé d'avoir trempé dans cette conspiration; & avec eux quelques-uns de leurs plus intimes amis, qui furent mis dans les prisons publiques pour être interrogés. Julien Césarini, & Ascagne de la Corgnia, grands partifans de l'empereur, & étroitement unis d'intérêt avec les Colonnes, recurent défenses de la part du pape sous de très-griéves peines de sortir de Rome. Il fit ajourner Marc-Antoine Colonne, connétable du royaume de Naples, & qui s'étoit sauvé, voyant les autres prisonniers, à comparoître devant lui comme étant son souverain, dans l'espace de dix jours, sous peine de confiscation de tous ses biens ; fit défense à Jeanne d'Arragon sa mere, à sa belle-fille, & à ses filles de sortir de Rome. Malgré cette défense, Jeanne craignant quelque chose de pire de l'esprit colére du pape, sortit secrettement de Rome, & s'en alla trouver son mari à Naples. Paul fut tellement irrité de cette fuite, qu'il excommunia Marc-Antoine & Ascagne son pere, Diii

HISTOIRE ECCLESIASTIOUE.

& les dépouilla du duché de Palliano, & de tous les An. 1555. biens qu'ils possédoient dans l'état eccléssaftique. dont il investit Jean Caraffe comte de Montorio. son neveu du côté de son frere.

Le cardinal de Lorraine détermi-

lib. 27. H. 30.

Comme la France étoit la feule ressource qui restoit au pape, on envoya au roi Annibal Ruccellay, Penter le pape, neveu de Jean de la Casa sécretaire de Paul IV. pour instruire ce prince de toute cette affaire, & le sossici-Belcar. in com.

ter de se ligueravec ce pape. Cette proposition ayant été mise en délibération dans le conseil du roi, le connétable Anne de Montmorency, s'opposa fortement à la ligue, comme pernicieuse à l'état, & infista fort sur l'avantage de conclure la paix avec l'empereur & Philippe, à laquelle on travailloit. Le cardinal de Tournon foûtint la même chose avec encore plus de force, assurant que le pape n'avoit point de troupes, & qu'il n'avoit fait aucun des préparatifs nécessaires pour une guerre de cette importance. Mais le cardinal de Lorraine qui aimoit les nouveautés, & qui n'étoit guéres différent du cardinal Caraffe, à l'arrogance & à la fierté près, loua fort le desscin du pape, & dit qu'on ne devoit point laisser échapper une si belle occasion d'étendre la domination Françoise. Il ajoûta beaucoup d'autres choses, qui gagnerent facilement l'esprit du roi, déja très - ébranlé par les bons succès qu'on avoit eus, & qui d'ailleurs écoutoit volontiers les princes de Guise & leurs partisans.

XXVI. Il envoye à Rome pour conclure un traité avec le

L'on envoya donc à Rome le cardinal de Lorraine, qui prit avec lui le cardinal de Tournon; mais celui-ci s'arrêta à Lyon, parce que le pape Pullav, hift, conc. Fullav, hijt. conc. ayant publié un bref, par lequel il étoit ordonné

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. que celui à qui l'évêché d'Ostie écherroit de droit,

. seroit doyen du facré collége, & qu'en cette quà- An. 1555. lité, il marcheroit avant les cardinaux qui seroient De Thou, his, plus anciens que lui ; de Tournon jugea qu'il ne lib. 16. pouvoit aller à Rome, sans faire tort à sa dignité, ne voulant pas céder au cardinal du Bellay, à qui cet évêché étoit échu. Mais le roi follicité par plusieurs lettres des Caraffe, lui ordonna de se mettre au-plûtôt en chemin. Le cardinal de Lorraine étoit arrivé à Rome dans le mois de Septembre, & trois mois après le traité fut conclu malgré le cardinal de Tournon, qui les larmes aux yeux déploroit les calamités futures de la France, & protestoit qu'il n'y donnoit point fon confentement. L'on envoya aussi-tôt au roi Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lanfac, pour lui en porter les articles, & les lui faire ratifier. Le cardinal de Lorraine partit de Rome, passa par Ferrare, & alla à Venise, pour tâcher d'engager cette république dans cette guerre : mais il reconnut qu'il avoit affaire à des hommes fages & prudens, qui étoient très-éloignés d'entrer dans fes vûes. Voici les principaux articles du traité.

Que le roi très-Chrétien engageoit sa foi de protéger Paul IV. & le faint siège contre tous ceux entre le pape & le qui l'attaqueroient. Qu'il prendroit fous sa protec- roi de France. De Thou, in hiss. tion le cardinal Caraffe, le comte de Montorio, An- Lite, n. 21 in fice. toine Caraffe, & leurs héritiers, aufquels il promet- 1.13.6.15.8.6. toit autant de bien en Italie ou en France, qu'ils en pourroient perdre dans cette guerre. Que ce traité seroit perpétuel entre le roi, le pape & le faint siège, fans y comprendre le Piémont.

32 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. Qu'on mettroit en dépôt à Rome ou à Venise cind

An. 1555. cent mille écus, dont le pape ne fournira que cent . cinquante, & Henri II. le reste, dans le mois de Février prochain, pour les frais de la guerre. Que le roi fera tenu de faire passer en Italie dix ou douze mille hommes de pied étrangers, avec cinq cent gensdarmes, & autant d'autre cavalerie. Qu'il envoyera un prince pour commander. Que le pape donneroit de même six mille fantassins plus ou moins, felon qu'on le jugeroit à propos, & outre cela mille chevaux avec leurs officiers, nommés par fa fainteté. Qu'il donnera les vivres, & le passage libre aux troupes du roi. Qu'il fournira toute l'artillerie, & autres munitions nécessaires aux dépens de la ligue. Que l'on commenceroit la guerre par le royaume de Naples, ou par la Toscane, ou dans la Lombardie. Qu'on feroit la guerre à Cosme de Medicis, pour remettre la république de Florence dans son ancienne liberté. Qu'aucun des confédérés neferoit la paix, sans le consentement de l'autre. Que le fénat de Venise seroit compris dans ce traité, & tous ceux qui y vouloient fouscrire, pour la liberté de l'Italie. Que si l'on recouvre le royaume de Naples, sa sainteté en donnera l'investiture à un des enfans du roi, pourvû que ce ne foit pas le dauphin, à la réserve de la ville de Bénévent qui appartiendra au faint siège. L'on parle ensuite des frontieres de l'état du pape. Que ce qu'on payoit tous les ans à sa sainteté, pour le royaume de Naples, feroit augmenté de vingt mille écus; Que celui qui recevra le royaume de Naples en fief du pape, ne donnera aucune retraite aux rebelles de l'églife,

Livre cent cinquante-unie'me. 33 l'églife, & que de son côté sa fainteté n'admettra dans les terres de l'état ecclésiastique aucun sujet An. 1555. rebelle de sa majesté. Qu'on attribuera au saint siège

dans la Sicile des terres du revenu de quinze mille écus; au comte de Montorio, des biens de vingtcinq mille écus de rente, qu'il posséderoit lui & ses héritiers avec un plein droit ; & à Antoine Caraffe pareille somme, avec une pleine liberté de vendre, transporter, aliéner, &c.

Il étoit dit encore dans ce même traité. Que le roi très-chrétien envoyeroit au-plûtôt son fils dans le royaume de Naples, pour y être élevé; & que jusqu'à ce qu'il fût en âge de conduire lui-même ses affaires, le pape & le roi choisiroient des hommes capables qui en auroient l'administration. Que le roi feudataire, non plus que ses héritiers & successeurs. ne pourroient être élus, ni empereur, ni roi des Romains, ni prince de Lombardie, ni duc de Tofcane, ni enfin roi de France. Que si cela arrivoit, il seroit obligé de renoncer aussi-tôt aux états qu'il posséderoit, & seroit déchû de toute investiture : Que si le prince à cause de la foiblesse de son âge, ne pouvoit pas être si-tôt envoyé, l'état seroit néanmoins gouverné au nom de l'enfant, par des hommes que le pape & le roi auroient choisis, & qui jureroient de se conformer en tout aux volontés des deux monarques. Que si l'enfant roi ne pouvoit pas prêter si-tôt serment au pape, à cause de son âge, le roi son pere le prêteroit au nom du fils, & que le roi feudataire le ratifieroit aussi-tôt qu'il feroit en âge, ou le feroit de nouveau, s'il étoit besoin. Qu'il seroit permis au pape, pour sa-Tome XXXI.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

ciliter les vivres, d'acheter quand il voudroit dans An. 1555. la Sicile, jusqu'à dix mille mesures de bled, & de les faire transporter à Rome, sans payer aucun-droit. Que le roi donneroit ordre que les gouverneurs ou autres n'en empêchassent point l'exécution, & ne fissent aucune fraude. Ce traité sut signé à Rome le quinze de Décembre.

Philippe font informes de ce trai-

Quelques précautions que l'on put prendre pour le tenir caché, Charles V. en eut une copie qu'il envoya austi-tôt à Philippe son fils, afin qu'il l'examinat, & qu'il vît ce qu'il devoit faire dans cette occasion. Philippe y fut assez insensible; cependant ne voulant rien négliger de ce que la prudence demandoit, il fit tous les préparatifs, qu'il crut convenables pour n'être point furpris, & pour dissiper même cette tempête.

Le pape fait une promotion de lept cardinaux. 844. O feq.

D'un autre côté Paul IV. pour fortifier son parti, résolut de faire une promotion de cardinaux tous Ciacon. in vis. dévoués à ses volontés; mais comme il en voulut Pont. tom. 3. pag. créer sept, le facré collége trouva fort mauvais qu'il pensât à agir contre la promesse qu'on lui avoit fait jurer dans le conclave après son élection, qu'il ne passeroit pas le nombre de quatre. Le pape

Cauerer.

Trid. lib. 13. cap. 46, H, 2,

ayant assemblé le consistoire le vingtième de Dé-\* Pallav. place cembre, \* s'y plaignit d'abord de ceux qui puseute promotion le blioient qu'il ne pouvoit faire que quatre cardinaux à cause de son serment, & dit que c'étoit vouloir lier l'autorité pontificale qui étoit absolue, & indé-Pallav, hift, conc. pendante; qu'il vouloit élever au cardinalat ceux qui lui plaisoient, sans qu'on pût le contredire, parce qu'il avoit besoin de gens qui fussent à lui, ne se pouvant pas servir des anciens cardinaux

qui avoient tous leur faction. Qu'il en alloit nom-

Livre cent cinquante-unie'me.

mer d'autres, qu'il employeroit à la réformation de An. 1555. l'église, & qu'il ne leur proposeroit que des sujets fçavans, & d'une vie exemplaire, afin que ces nouveaux cardinaux ayant voix confultative, puiffent lui représenter ce qui seroit du service de l'église. Il en nomma donc fept; fçavoir, Jean-Bernardin Scoti, clerc régulier de l'Ordre des Théatins, qui fut cardinal prêtre du titre de Saint Matthieu, évêque de Plaisance, & inquisiteur de la foi. Dioméde Caraffe, Napolitain, évêque d'Ariano, prêtre cardinal de titre de saint Sylvestre, & de saint Martin aux monts. Scipion Rebiba, Sicilien, évêque de Motola & gouverneur de Rome, qui n'étoit pas d'une famille illustre, mais qui compensoit l'obscurité de sa naissance par beaucoup de vertu. Il fut fait prêtre cardinal du titre de fainte Prudentiane, enfuite archevêque de Pise, patriarche de Constantinople, & évêque de Sabine. Jean-Antoine Capifucchi Romain, auditeur de Rote, & sçavant jurisconsulte: il eut le titre de faint Jean. Suarius de Reomans. François, de la province de Gascogne, nommé à l'évêché de Mirepoix, vacant par la mort de Claude de Guise; il sut fait prêtre cardinal du titre de faint Jean Porte-Latine, & préfet de la signature de justice. Jean Siliceo Espagnol d'une très-basse naisfance, n'étant que le fils d'un pauvre laboureur nommé Jean Martinez Guijeno. Etant parvenu par fon mérite à l'archevêché de Tolede, après avoir été précepteur de Philippe II. infant d'Espagne, il fut fait cardinal dans cette promotion, avec le titre des faints Nérée & Achillée. Enfin le septiéme fut Jean

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Gropper, prévôt & doyen de l'église de Cologne, An. 1555. mais ce sçavant homme renvoya le chapeau au pape, avec une lettre d'excuse, soit à cause de son âge avancé, soit parce qu'il trouvoit plus d'honneur à refuser une dignité si recherchée par les plus grands princes, qu'à la posséder pour peu de jours, avec beaucoup d'envie de la part de ses égaux. Henri II. avoit beaucoup agi pour procurer cette dignité à l'évêque de faint Papoul; mais le pape ne jugea pas à propos d'y élever ce prélat.

La reine d'Anglebiens de l'églife. ref 10m. 2. p. 473. O 477.

Au milieu des agitations qu'éprouvoit Paul IV. terre reflitue les ce pape eut la consolation d'apprendre que Marie Burnes. hijl de la reine d'Angleterre avoit fait consentir son conseil à la restitution des biens ecclésiastiques qu'on avoit réunis à la couronne. Elle fit faire ensuite une rigoureuse recherche de ceux qui avoient pillé les églises & les monasteres, & particuliérement de ceux qui avoient été employés à en faire la visite sous le régne de Henri VIII. Il y en eut plusieurs qui composerent & qui acheterent leur repos par des sommes confidérables. Ainsi autant que la briéveté du tems le put permettre, on vit les universités prendre la faine doctrine, les églises ornées & réparées, les autels érigés & consacrés, de nouveaux colléges fondés avec d'amples revenus ; en un mot, on rebâtit plusieurs monasteres de Bénédictins, de Chartreux, de Brigittins, de Dominicains, d'Observantins, & d'autres ordres religieux.

Parlement affemrestitution des Anpates,

Le Parlement se rassembla le vingt-uniéme d'Octoble. Acte pour la bre, sans rien faire de considérable qu'un acte qui approuvoit & confirmoit le désistement de la reine, par rapport aux premiers fruits des bénéfices & aux

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. décimes. Cette conduite ne lui rendit pas les communes favorables. Car ayant été proposé dans la An. 1555. chambre basse d'accorder des secours d'argent à la reine, on lui fit répondre qu'ayant enrichi les gens d'église, elle devoit plûtôt s'adresser au clergé; & comme le bruit augmentoit, Petre fécretaire d'état dit aux communes, que la reine remercioit ceux qui avoient fait la premiere proposition de la sécourir; & qu'au lieu des diverses sommes qu'on avoit demandéespour elle, un feul fubfide la contentoit. A quoi les communes consentirent. Le dix-neuvième de Novembre la reine les manda, & leur témoigna, que ne pouvant prendre en conscience les décimes des revenus ecclésiastiques, elle prétendoit y renoncer, comme elle avoit renoncé à la dignité de chef de l'église que son pere avoit prise, & pour le soutien de laquelle il avoit imposé cette taxe. Après cela, le légat Polus fit un discours pour montrer que les dîmes, soit simples, soit inféodées, étant le patrimoine de l'église, devoient lui être restituées. Ainsi le vingt-troisiéme de Novembre, on lut dans la chambre le projet de l'acte pour abolir les annates & les décimes, & pour restituer à l'église les dîmes inféodées. Le chevalier Guillaume Cecil, & quelques autres commissaires furent nommés pour examiner le projet, qui reçut enfin force de loi, selon les suffrages de cent quatre-vingt-treize députés contre cent vingt-fix. On voulut faire une autre loi pour confifquer les biens de ceux qui avoient quitté le royaume, plûtôt que de renoncer à l'hérésie; mais les communes ne voulurent point l'admettre, & le parlement fut cassé le neuvième de Décembre ; le lenXXXII.

More du Chancelier Gardiner.

De Thou, in hift.
tib. 13. & 15.
Godwin, de feript.

Pendant la tenue de ce parlement, le chancelier Gardiner évêque de Winchester, mourut le douziéme de Novembre. Il étoit né à Bury village dans le comté de Suffolk, & étudia dans l'université de Cambridge, dont il devint chancelier, après avoir paru également habile dans les langues, le droit, la théologie, & les belles-lettres. Ce fut lui qui fut envoyé à Rome par le roi Henri VIII. pour la dissolution de son mariage avec Catherine d'Arragon. Depuis il fouscrivit à l'arrêt du divorce, & composa même pour la cause de Henri un livre, de la vraye 6 fausse obéissance. On assure qu'il se rétracta dans la fuite par un écrit public. Quoi qu'il en foit, lorsqu'on publia en Angleterre l'an 1548. un édit, par lequel la messe sut entiérement abolie dans ce royaume, Gardiner qui n'approuva pas cette nouveauté introduite par ceux qui gouvernoient fous le régne d'Edouard VI. eut ordre de ne pas fortir de sa maison. Depuis, sur la créance qu'on eut qu'il avoit changé de sentiment, il fut mis en liberté; mais ayant déclaré le contraire, dans un sermon qu'il fit en préfence du roi & de toute la cour, il fut arrêté & dépouillé de son évêché, jusqu'au régne de Marie, qui le rétablit, & le fit chancelier du royaume, & fon premier ministre. On a dit que le pape Paul IV. lui avoit promis le chapeau de cardinal, & que pour être archevêque de Cantorbery, il n'avoit pas écrit avantageusement de Polus à la cour de Rome, enforte qu'on y avoit pris la résolution de rappeller ce légat. A près sa mort la charge de chancelier sut exercée par commission jusqu'au premier de Janvier sui-

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. vant, qu'Heath archevêque d'York en fut pourvû. Il étoit grand politique, & avoit l'esprit très-propre An. 1555. aux affaires,

Comme il étoit très-versé dans les loix civiles & canoniques, qu'il écrivoit élégamment en Latin, & qu'il entendoit très-bien la langue Grecque; il s'appliqua à composer quelques ouvrages en faveur de la doctrine catholique , pour laquelle il étoit trèszélé. Le premier qu'on trouve de lui, outre celui dont on a parlé plus haut, est une réfutation des chicanes dont les impies Capharnaïtes, appellant ainsi les Sacramentaires, attaquent le sacrement de l'Eucharistie. Il parut sous le nom de Marc-Antoine Constance, théologien de Louvain, & fut imprimé d'abord à Paris en 1552. & ensuite à Louvain en 1554. Il y en a encore un autre sur la même matiere, sous le nom de Jean With, imprimé à Londres en 1558 avec ce titre: Témoignage de deux cens Auteurs, pour la vérué du corps & du sang de Jesus-Christ dans l'Euchariftie, contre Pierre Martyr. Une explication des passages des peres, mal allégués par Bucer touchant le célibat, imprimé à Louvain en 1554. Une plainte contre l'impudente Pseudologie de Bucer, imprimée la même année au même endroit. Un écrit contre les articles d'Hopper, imprimé à Anvers, & quelques ouvrages Anglois pour la défense de la présence réelle dans l'Eucharistie.

Le cardinal Polus se trouvant dans une entiere liberté d'agir par la mort de Gardiner, qui ne lais- lus assemble un syfoit pas de le traverser en beaucoup d'occasions, par node en Anglela jalousie ou autrement, se sit donner le deuxiéme de Novembre par la reine, une permission sous le grand

40 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Reformatio Anglia in decretic Reginaldi Poli, sedis apostolica legati in collest.conc.in Labbe, tom, 14, pag-

tion d'Angleierre, suivant les décrets du cardinal Polus légate du siège Apassolique; il est compris en douze décrets, qui ne regardent que les matieres eccléssastiques, & qui sont précédés d'une préface, où le légat dit que la fin qu'il se propose est de ramener à la

dit que la fin qu'il le propose est de ramener à la dit que la fin qu'il le propose est de ramener à la dit que la fin qu'il réglie des anciens peres & des faints canons, l'épolitins, pag. 633.

glise d'Angleterre toute défigurée dans sa doctrine

& dans ses mœurs, par les effets déplorables du schifme qui y régne depuis plusieurs années.

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 47 jetter, en renouvellant le decret du dernier concile de Latran, & enjoint d'enseigner publiquement An. 1555.

le droit canonique. Le nombre des facremens y est déterminé, aussi-bien que leurs matieres, leurs formes, & leurs effets: tout ce qui regarde leur administration, la dédicace des églises, la célébration des fêtes, les fonts baptifmaux, le faint crême, & l'on interdit les spectacles, les danses, les festins qu'on faisoit aux dédicaces. Le troisiéme exhorteles évêques de quitter le foin des affaires temporelles ; pour vacquer entiérement à l'exercice de leur charge. Il leur commande sous les peines les plus sévéres de résider dans leurs diocèses : Il fait le même commandement aux chanoines, curés, & autres bénéficiers. Il condamne sans exception la pluralité des bénéfices à charges d'ames ; & déclare que fi les ecclésiastiques qui en possédent plusieurs, ne se réduifent à un seul dans l'espace de deux mois, ils les perdrent tous.

Comme la résidence des évêques seroit assez inutile, s'ils ne paissoient véritablement leurs troupeaux, & ne s'appliquoient à la prédication de la parole de Dieu, le quatriéme décret leur impose l'obligation de prêcher tous les dimanches, & les jours de fête, à moins qu'ils ne soient légitimement empêchés; & qu'en cas d'obstacles, ils ayent soin de le faire faire par d'autres. Il veut de plus qu'ils fassent en particulier des exhortations, & des remontrances à leur clergé, & à leurs peuples, & qu'ils employent la persuasion & les menaces, pour rétablir la foi catholique. Enfin comme il y avoit une grande difette d'habiles prédicateurs, le légat pro-

mettoit dans ce décret de faire imprimer incessam-An. 1555- ment un livre d'homélies, pour l'instruction des peuples. Et cependant il recommandoit à chaque évêque d'envoyer de paroisse en paroisse les prédicateurs les plus habiles, afin du moins de suppléer de la forte aux besoins des églises particulieres. Ces homélies devoient être renfermées fous quatre titres. Le premier auroit été des points controversés. pour empêcher la propagation des erreurs. Le fecond une exposition du symbole des apôtres, du décalogue, de l'oraifon dominicale, de la falutation angélique, & des sacremens. Le troisséme auroit compris des fermons pour les dimanches, les fêtes des faints, & autres jours folemnels, dans lesquels on eut expliqué les épîtres & évangiles de chaque jour. Le quatriéme eut traité des vertus, des vices, & des cérémonies de l'églife.

> Dans le cinquiéme décret, qui regarde la conduite des évêques, on les charge de mener une vie fainte & exemplaire, de renoncer à la vanité, & à la pompe mondaine, de ne se point habiller d'étoffes de soye, de n'avoir point de riches ameublemens, d'éviter la fuperfluité dans leurs tables, & de n'y faire fervir que trois ou quatre plats. On disoit même qu'en leur permettant d'en avoir ce nombre-là, on cédoit à la corruption du siécle, sans approuver qu'ils vécussent dans une semblable abondance. On exigeoit d'eux qu'ils fissent lire l'écriture fainte durant leur repas, ou quelque bon livre, dont la lecture fût interrompue par des entretiens de piété, & d'édification. La multitude des domestiques & des chevaux leur étoit interdite, & de peur

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 43

Quo ne les taxât d'avarice, s'ils se retranchoient, polus les follicitoit d'employer le reste de leurreve. An. 1555. nu en aumônes, ou en d'autresœuvres pieuses, comme à établir un fond pour éléver des jeunes gens dans les études. Les mêmes regles doivent s'étendre à tous les autres eccléssassiques, abbés, prieurs,

chanoines & autres, à proportion de leur revenu & de leur état.

Le fixiéme décret regardoit la collation des ordres, & l'examen de ceux qui devoient être ordonnés. Le légat y dit que rien n'étant plus expressément ordonné aux évêques, après la prédication de la parole divine, que l'attention qu'ils doivent apporter dans l'imposition des mains, on doit prendre toutes les mesures nécessaires dans la collation des bénéfices eccléfiastiques, les évêques s'acquittant eux-mêmes de ce devoir, s'ils ne sont pas légitimement empêchés; finon, ne les confier qu'à d'autres qui soient d'une saine doctrine, qui se conduisent avec zéle & charité, & qui n'admettent aux ordres que des personnes d'une probité connue. Car les évêques ne doivent pas croire avoir satisfait à leur ministère, en renvoyant à d'autres l'examen de leurs ecclésiastiques, & se contentant de leur imposer les mains. C'est pourquoi on exhorte l'Ordinaire de faire tout par lui-même dans la réception des ministres des choses saintes, de prendre long-tems avant l'ordination le nom de chaque ordinant, de s'informer de ses mœurs & de sa capacité, & de les examiner lui-même avec soin & avec application, lui permettant toutefois de fe faire aider dans cet examen par des ecclésiastiques Fij

44 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

pieux & sçavans, en qui il aitune entiere confiance.

An. 1555.

Le septiéme étoit sur les provisions des bénéfices ecclésiastiques, qui ne doivent être conférés. qu'à des dignes sujets qui soient capables d'en remplir tous les devoirs. Ce qui nous est marqué par l'exemple des apôtres, qui fur le point d'ordonner. des diacres, assemblerent le peuple, & lui dirent : « Choisissez donc, mes freres, sept hommes d'entre » vous, d'une probité reconnue, pleins de l'esprit » faint & de fagesse, à qui nous commettions ce » ministère : » Et comme cet avis de saint Paul : N'imposez pas légerement les mains à personne, ne regarde pas tant la collation des ordres ecclésiastiques que l'institution des ministres, les évêques ne doivent conférer aucun bénéfice, fur-tout à charge d'ames, qu'après une exacte recherche de leur doctrine, de leur âge, de leurs mœurs, & de leur. capacité; ils doivent de plus s'informer si le pourvû. est dans la résolution de résider, & y tenir la main, & exiger même de lui le forment sur la résidence ; rien n'étant plus pernicieux pour le bon ordre des. églises, que de les voir un tems considérable, privées de leurs pasteurs...

Le huitiéme confirme un statut du concile de Latran, qui désend de disposer des bénéfices qui ne font pas vacans, contre ceux qui nomment à cesbénéfices par voye d'anticipation, & même avant lamort des bénéficiers. Pour remédier à cet abus, le l'gat désend de faire de pareilles nominations, qui sont déclarées nulles, étant saires contre les canons: & il ajoûte, que si quelqu'un transfere à un autre le droit de nommer, dès-lors il est privé dece droit qui!

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. fera dévolu au supérieur; voulant que tous observent le décret du concile de Latran, & que ceux qui y con- An. 1555. treviendront, encourent les peines qui y font portées.

Le neuvième censure la simonie comme un crime détestable, qui provient de l'avarice des eccléfiastiques, & que les faints canons ont toujours condamné. C'est pourquoi on interdit tout pacte, promesse, convention, argent, concession d'une partie des fruits: On renouvelle la constitution de Paul II. qui commence par ces mots, Cum detestabile; & toutes les autres loix ecclésiastiques, tant générales que particulières à l'Angleterre contre les Simoniaques, non-seulement quant aux provisions des bénéfices, mais encore en ce qui regarde l'administration des faints ordres, & des facremens. On rapporte ensuite une formule de serment que devoit faire celui qui étoit pourvû d'un bénéfice, jurant sur les saints évangiles; qu'il n'étoit coupable d'aucune simonie, de quelque espéce qu'elle pût être.

Le dixième défend l'aliénation des biens de l'églife; rappellant une autre constitution du même! Paul II. qui commence par Ambitiose, & qui concerne cette matiere. C'est pourquoi l'on ordonne à tous archevêques, évêques, bénéficiers, administrateurs de biens ecclésiastiques, sous quelque nom qu'ils en jouissent, de faire dans l'espace de six mois, depuis la publication des présentes, un inventaire de tous les biens, meubles & immeubles, droits, actions, dettes qui appartiennent à l'église, en présence de témoins dignes de foi ; lequel inventaire sera renouvellé tous les trois ans; & l'on en fera deux coples, dont l'on réservera l'une dans la propre église à la46 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

quelle appartiennent ces biens, & l'autre fera mise
An. 1555 entre les mains du métropolitain ou de l'évêque,
qui la fera porter dans sa visite, pour punir ceux
qui y auront contrevenu. On ordonne encore l'obfervation des ordonnances d'Othon & d'Othoboni,
quiavoient été autrefois légats en Angleterre, pour
désendre de donner à loyer les dignités, décanats,
archidiaconés, outour revenu provenant de l'exercice de la jurisdiction spirituelle.

Le onzième ordonne d'élever dans chaque église cathédrale un certain nombre de jeunes clercs dont on puisse tirer des sujets, pour remplir dignement les bénéfices du diocèfe. Le desfein du cardinal Polus étoit de fonder dans chaque ville épifcopale un féminaire pour les besoins du diocèse. Il entendoit que ces féminaires fussent distribués sous deux classes : Que dans l'une on enseignat le Latin à la jeunesse: que l'autre fût composée de personnes qui eussent fait déja quelque progrès dans l'étude, & ayant reçu les quatre ordres mineurs, fussent appliqués à l'étude de la philosophie & de la théologie, & élevésdans l'amour & dans la pratique de la vertu; jusqu'à ce qu'ils eussent la capacité nécessaire pour desservir quelque églife, & posséder quelque bénéfice. On se proposoit de prendre pour l'entretien de ces séminaires, le quatriéme denier des revenus du clergé; & l'évêque conjointement avec le doyen, & le chapitre, devoient prendre foin de ces maifons.

Le douziéme regardoit l'ordre & la maniere de faire les vifites de chaque diocèfe, pour corriger les vices, retrancher les abus, régler les mœurs, & rétablirlaforce & l'ufage des loix eccléfiaftiques. C'est

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. pourquoi on ordonne aux évêques de visiter tous les trois ans leurs diocèses par eux-mêmes, s'ils n'en An. 1555. font empêchés, ou par d'autres personnes pieuses & charitables. On avertit ces visiteurs de ne se faire accompagner que de ceux qui leur feront absolument nécessaires, de se contenter d'une nourriture commune, & d'expédier leurs visites le plus promptement qu'ils pourront, pour éviter les dépenses inutiles. Ils commenceront par la ville principale, & parcourront ensuite le diocèse. Dans la ville, ils visiteront d'abord la cathédrale, ensuite les collégiales , les paroisses, les écoles, les bibliothéques & les hôpitaux. Ils prêcheront & administreront le facrement de confirmation. Ils s'informeront des mœurs du clergé , & corrigeront ceux dont la vie n'est pas réglée. Ils absoudront des cas réservés, & rempliront tous les devoirs marqués dans ce décret. Tous ces canons ne furent achevés, approuvés & publiés que le dixiéme de Février 1556.

On voit dans tout ce qu'on vient de rapporter, quels étoient les desseins du cardinal Polus dans la dinal Polus pour réformation de l'église d'Angleterre. En pressant le la réformation de l'église. clergé de se résormer lui-même, il l'assuroit que rien ne seroit capable de lui résister, s'il menoit une vie pieuse & réguliere. Il disoit là-dessus, que comme la plûpart des gens plongés dans une ignorance grossiere, ou trop occupés des affaires temporelles, sont d'une opinion plûtôt que d'une autre sur des préjugés généraux, & fans avoir approfondi les matieres de théologie ; c'est fort souvent la conduite scandaleuse des ecclésiastiques, ou leur piété qui détermine le monde à détester un parti & à suivre l'au-

tre. C'est en ce sens-là que le mensonge & les erreurs An. 1555. peuvent à l'abri d'une apparence de probité; avoir l'avantage sur la vérité même. Toutes ses vûes alloient ainsi à réformer les gens d'église, à leur prescrire des régles certaines pour la conduite de leur vie, & à retrancher ce qu'il y avoit de scandaleux dans Jeur conduite. Il vouloit entr'autres choses les obliger à la résidence, & abolir la pluralité des bénésices. Il se proposoit encore de réduire les évêques à ne conférer les ordres sacrés qu'après un examen suffisant, & à donner les bénéfices au seul mérite, sans se laisser entraîner par des vûes toutes humaines. La réfolution qu'il prit de fonder des féminaires, marque qu'il fçavoit le véritable moyen de rétablir une égliseinsectée du venin de l'hérésie. Il est certain, en effet, que des personnes imbues dès leur enfance de maximes oppofées à celles du monde, & accoûtumées à une maniere de vie éloignée des mauvais exemples du siécle, font bien plus propres à exercer les fonctions du ministère évangélique, que ceux qui ont vécu dans les vanités & au milieu des plaisirs. Ces derniers souvent esclaves de leurs anciennes habitudes, ont bien de la peine à vivre dans la gravité & la régularité que demande leur vocation.

Dans le mois de Septembre on commença à inf-XXXV. On instruit le pro-On instruit is pro-ers de Cranmer archevêque de chevéque de Can-Cantorbery. Dès le mois d'Avril de l'année précétorbery. Burnes. hift. de la r form. 10. 2. liv.

1. 439. 6 Juiv.

dente 1554. il avoit été déclaré hérétique. Comme on l'avoit toujours vû accommoder sa religion à rar. 1.1. in 40. liv. celle du roi, on crut aisément qu'il suivroit celle de 7. art. 100. 6 101. la reine, & qu'il ne feroit pas plus de difficulté de

dire la messe, qu'il en avoit fait sous Henri VIII. durant

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 49 durant treize ans, sans y croire. Mais l'engagement étoit trop grand, & il se seroit déclaré trop évidem. An. 1555. ment un homme sans religion, en changeant ainsi à tout vent. On le condamna donc pour crime d'hérésie; & le douziéme de Septembre de cette année, il fut amené devant ses juges, qui étoient Broocks évêque de Glocester, & délégué du pape, Martin & Story, commissaires de Philippe & de Marie. L'accusation roula sur ses mariages & ses hérésies. On lui reprocha qu'il avoit été marié deux fois; qu'il avoit entretenu sécrettement une femme sous le regne de Henri VIII. & ouvertement sous celui d'Edouard VI. qu'il avoit publié divers ouvrages remplis d'hérésies; qu'il avoit combattu la présence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie. Il avoua les faits qu'on lui imputoit sur sa doctrine & sur ses mariages, & remontra qu'il n'avoit jamais forcé personne de signer ces sentimens : ce qu'il avançoit faussement, comme on l'a vû par l'emprisonnement de Gardiner & de Bonner, par le supplice de Lambert, d'Anne Askew, de Jeanne de Kent, & d'autres. Comme la reine destinoit Polus à être succesfeur de ce prélat dans l'archevêché de Cantorbery, et ordonné proce cardinal qui n'étoit que diacre, fut ordonné prê- "caconine in vira tre sur la fin de cette année; & quatre mois après, il Poli, som. 3. p. 63. prit possession de cet archevêché, se faisant un scru-

pule d'être facré, tant que Cranmer seroit en vie. En France, le roi Henri II. qui pensoit déja à l'expédition de Naples, & qui étoit bien aise de France contre faire sa cour au nouveau pape, sit un édit contraire condamnés pour à celui qu'il avoit donné quatre ans auparavant, & par lequel il s'étoit réservé la pleine & entiere con-

la religion.

Tome XXXI.

noissance du crime d'hérésie, à moins que l'accusation

lib. 26. n. 66.

An. 1555. ne demandât des éclaircissemens, ou qu'il ne s'agît Sleidan. in comm. de juger ceux qui étoient ecclésiastiques. Par l'édit De Thou in his. de cette année, au contraire, le roi ordonnoit à tous les gouverneurs & officiers de justice de son royaume, que ceux qui auroient été convaincus d'héréfie. & condamnés comme tels par les juges eccléfiastiques, & commissaires établis en ce qui concerne la foi, fussent aussi-tôt punis sans aucun retardement, felon la grandeur de leur faute, & fans aucune appellation. Le cardinal de Lorraine se chargea lui-même de proposer cet édit au parlement, afin qu'après qu'on l'auroit entériné, suivant la coûtume, il fût publié & mis en exécution. Il y vint lui-même, il appuya sa demande de beaucoup de raisons. Mais les conseillers étonnés d'une telle proposition, dont on n'avoit point d'exemples, qu'on ôtât la voye d'appel dans de pareilles causes, demanderent du tems pour en délibérer, & députerent quelquesuns d'entre eux pour aller faire au roi leurs très-humbles remontrances.

XXXVIII. Remontrances du

Ces remontrances furent faites le seizième d'Ocparlement au roi tobre, après le départ des cardinaux de Lorraine & sleidan, ibid, lib. de Tournon pour Rome. On y rappelloit l'édit pu-

blié il y avoit quatre ans, comme contraire à ce dernier. « C'est une chose établie par les loix du » royaume, disoient ces députés, que les rois yont

- » une entiere & pleine puissance sur leurs sujets, & » que c'est à eux seulement que les peuples de leur
- » obéissance doivent demander justice. Et quoiqu'ils
- » ne jugent pas des affaires spirituelles, néanmoins
- > comme ils se sont déclarés depuis si long-tems les

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. IT défenseurs de la religion & de la dignité sacerdo- « tale, ils ont eu raison de s'attribuer en cela quel- « An. 1555. que droit : de forte que quand on est en contesta- « tion pour le possessoire d'un bénéfice, personne « n'en peut connoître que les juges royaux. Cepen- « dant votre majesté par son édit soumet à une puis- « fance étrangere les personnes même sur qui elle a « droit de vie & de mort. Nous avons la douleur de « voir votre autorité affoiblie & blessée par ce moien, « puisque par une loi écrite vous abandonnez vos « fujets, dont vous commettez la réputation, les « biens, & enfin le falut à des étrangers, c'est-à-dire, « à des juges ecclésiastiques, & qu'en ôtant la voye « d'appel, qui a toujours été le refuge de l'innocence, « vous les exposez à une puissance illégitime, & par « conféquent à la présomption de ceux qui abuseront « de votre autorité royale qui leur aura été transfé- « rée. C'est pourquoi nous croyons qu'il est plus juste « que vous laissiez à vos magistrats le droit de con- « noître & de juger de ce crime, & que quand il s'agi- « ra de sçavoir si une opinion est hérétique, cela soit a éclairci par des ecclésiastiques, à qui vous permet- « trez d'exercer leur jurisdiction sur les leurs. Il seroit « fur-tout fort à propos que votre majesté priât le pa- « pe de permettre que vos juges connuffent de ces « appellations, au jugement desquelles on appelle- « roit quelques-uns de vos conseillers ecclésiastiques, « qui, s'ils ne font pas en assez grand nombre, pour- « roient prendre avec eux des personnes illustres par « leur piété, par leurs bonnes mœurs, & par l'inno- « cence de leur vie. Quant à l'inquisition , le commissaire du pape pourroit établir dans chaque s

» province des hommes connus par leur probité; en An. 1555. » ordonnant que les évêques & non les accusés fe-» roient les dépenses nécessaires pour informer, & » que quand le jugement auroit été rendu, on ordon-» nât touchant les frais, si la chose le requiert ainsi, » au moyen de quoi les procès seroient renfermés » dans de justes limites. Nous croyons aussi qu'on » pourroitajoûter à l'édit, que puisque les supplices » de ces malheureux qu'on punit tous les jours pour » la religion, n'ont produit jusqu'à présent d'autre » effet que la punition du crime, sans corriger les » erreurs ; il seroit juste d'imiter l'exemple de la pri-» mitive église, qui ne s'est pas servie du fer & du feu » pour établir & étendre la religion, mais de la pure » doctrine & des bons exemples des pasteurs. Nous » croyons donc que votre majesté doit travailler à » conserver la foi par les mêmes voyes qu'on a au-» trefois suivies, puisque cela dépend de vous, & » qu'il n'y a que vous qui puissiez y réussir. Que » les évêques comme de bons & fidéles pasteurs, pré-» sident eux-mêmes à la conduite de leur troupeau : » Que ceux qui leur font soumis menent une vie ré-» guliere,& qu'ils pratiquent la parole de Dieu,qu'ils » enseignent aux peuples. Qu'on n'admette person-» ne à l'avenir aux dignités eccléssaftiques, qui ne » puisse dignement exercerses fonctions, sans substi-» tuer des vicaires. Telle est la racine qu'il faut culti-» ver, & le fondement fur lequel il faut bâtir. Par-là » les hérésies se dissiperont. Si au contraire on mépri-» se cette voye, il est à craindre que l'erreur n'au-» gmente, quelque rigoureux que soient les édits

» qu'on publiera dans la fuite. »

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME.

Les armes du roi eurent quelque succès en Italie dans cette année. Les François ayant pris le neuvié- An. 1555. me de Décembre dernier la ville de Verceil en Piémont, sous la conduite du Seigneur de Brissac, réus- François en Piéfirent heureusement dans leur entreprise sur Casal, mont. Ilis leven dont ils se rendirent maîtres le troisième de Mars, lib. 15. & quelque tems après forcerent la citadelle de capituler. Le même Briffac se saisst aussi de Vulpiano, ville du Piémont, le vingt-uniéme de Septembre; & le septiéme d'Octobre la ville de Monte-Calvo, & sa citadelle se rendirent à Salvaison gouverneur de Casal. Mais les François ne réussirent pas si bien au siège de Calvi, dans l'isle de Corse, quoiqu'ils fussent soûtenus de la flotte des Turcs; on espéroit de chasser entiérement les Génois de cette isle. Le dixième d'Août, ils donnerent l'assaut, & revinrent à la charge jusqu'à trois sois, & autant de fois ils furent repoussés : ce qui obligea Ursin qui commandoit de lever le siège, & d'aller se présenter devant Bastia, qu'il sut obligé d'abandonner, parce que les Turcs refuserent de lui donner du secours; & comme il n'étoit pas assez fort pour venir seul à bout de cette entreprise, elle fut sans succès. Ainsi sur la fin du mois d'Août, la flotte de ces infidéles, s'en retourna dans son pays, après avoir parcouru la côte de l'isle de Sardaigne; & celle des François reprit peu de tems après le chemin de Marseille, d'où elle étoit venue.

Dans le même-tems on découvrit à Metz une Conjuration des conjuration formée par les cordeliers qui vouloient cordeliers pour lilivrer cette ville aux Impériaux. Le chapitre géné- Périaux, ral de cet ordre devoit s'y tenir, & fous ce prétexte

An. 1555. comme si ç'eût été de véritables religieux qui seroient stidan. in com. venus au chapitre: & comme il étoit en même-tems

Sleidan. in com. lib. 26. De Thou in hift. lib. 19. n.6. Belear. in com. lib. 26; n. 63.

venus au chapitre: & comme il étoit en même-tems à présumer qu'il étoit besoin de beaucoup de vin & de beaucoup de bled pour nourrir tant de monde, on y devoit conduire un grand nombre de tonneaux qui devoient être remplis d'armes. Ces mesures prises, ceux de la garde de Thionville ayant mis des embuscades dans des lieux convenables, devoient se présenter devant Metz; & pendant que la garnison Françoise sortiroit pour les repousser, la ville demeurant alors sans défense, les soldats que les cordeliers auroient fait entrer, crieroient aux armes, & s'étant emparés des portes, ils recevroient dans la ville ceux qu'on auroit mis en embuscade. Mais un officier François ayant observé qu'un de ces religieux alloit souvent trouver les ennemis à Thionville, en conçut quelque foupçon; & fur fon rapport on fe faisit du cordelier, qui n'eut pas été plûtôt mis à la question, qu'il découvrit tout le complot. Les cordeliers furent punis comme ils le méritoient, & leur couvent donné aux recollets qui l'occupent encore aujourd'hui.

Les Impérinax oni deffein de reprendre Marienbourg. en grand De Thou, hiftliè, 15, n. 6.

Au commencement du printems le bruit courut dans les Pays-Bas, que les Impériaux s'assembloient en grand nombre auprès de Cateau - Cambress, pour faire un effort contre Marienbourg, que les François avoient pris l'année précédente. Le roi qui téoit alors à Fontainebleau, occupé aux nôces de Nicolas de Vaudemont, & de Jeanne de Savoye, sœur du duc de Nemours, dépêcha le maréchal de Saint-André en Picardie, en l'absence du duc

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. 55

de Vandôme qui en étoit gouverneur, le vidame de Chartres, & beaucoup de seigneurs, pour saire An. 1555. le dégât dans le comté de faint Paul., Ce général prit fon chemin par l'Artois, & feignit de se retirer, après avoir ravagé la campagne : mais ayant sçû que les Espagnols & d'autres troupes levées dans le pays, s'étoient logés au Catelet, il y alla de nuit, attaqua cette ville par escalade, & la prit. On traita favorablement les Espagnols; mais on n'en usa pas de même avec ceux du pays. L'on abandonna la ville au pillage des foldats, & l'on fit le dégât dans les campagnes voisines, afin que l'ennemi qu'on disoit y devoir venir, n'y trouvât rien pour subsister: & Marienbourg fut ravitaillée, pour l'empêcher d'être furprise par les Impériaux.

Le marquis de Marignan se rendit maître de Mort du marquis Porto-Ercole, où les Impériaux exercerent de gran- de Marignau des cruautés, & étant revenu peu de tems après du De Thou, lib. 16 Piémont à Milan, il mourut dans cette ville le deuxiéme de Novembre, d'une maladie contractée par ses tongues veilles, & par ses travaux continuels : & le vingt-uniéme du même mois, on lui fit de magnifiques funérailles, aufquelles affifta la premiere noblesse de la province, avec Ferdinand Alvarès, duc d'Albe, que le roi Philippe avoit envoyé depuis peu à Milan, en la place de Ferdinand de Gonzague, que l'on éloigna de l'administration. Après la mort de Marignan, le duc d'Albe se retira de la province, & le roi Philippe fuivant le conseil de Castaldo, nomma pour gouverneur de Milan le cardinal de Trente Christo-

phle Madrucce, homme d'un esprit agréable,

joint à beaucoup de franchife & de droiture, qui An. 1555. ayant sçû gagner l'amitié des sept électeurs de l'Empire, & même des princes Protestans, avoit beaucoup travaillé pour les affaires d'Allemagne, & avoit rendu de grands services à l'empereur Charles V. dans plusseurs occasions importantes. On lui joignit le marquis de Pescaire, pour avoir sous lui le commandement des armées, & succéder au marquis de

XI.III. Tumulte excité à Genève. De Thou, lib. 16.

Marignan.

Il arriva dans cette année à Genéve un tumulte causé par quelques magistrats, qui haissant extrêmement Calvin, & jaloux du grand crédit qu'il s'étoit acquis dans cette ville, entreprirent de le dépouiller de son autorité, & de la faire passer entre leurs mains. Un de leurs griefs étoit, que l'on recevoit trop aisément dans la ville ceux, qui à cause de la religion, & pour éviter les derniers supplices, étoient venus de France, & de ce que ces refugiés jouisfoient à Genéve de tous les priviléges des citoyens. D'où il étoit arrivé que le nombre d'un des partis s'étant augmenté, le crédit & l'autorité de l'autre commençoit aussi-tôt à s'affoiblir. Le peuple irrité résolut donc d'arrêter le cours d'un mal qui gagnoit considérablement, & dont il craignoit extrêmement les fuites. Pour y réuffir, on se servit de cet artifice. L'on courut de nuit de côté & d'autre, & l'on cria que les François paroissoient en armes, comme s'ils avoient reçu quelque fignal, & que la ville étoit trahie. Mais les étrangers n'étant point sortis de leurs maisons . le peuple à qui les conjurés pensoient faire prendre les armes par ce moyen, n'en sortit point non plus : de sorte que leur artifice fut inutile & fans

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. fans effet. Quelques-uns de ceux qui avoient crié, furent punis, & d'autres éviterent le châtiment par An. 1555. la fuite. Ceux de Locarne, qui faisoit autresois partie du duché de Milan, & qui fut cédé en 1512. aux cantons Suisses, demanderent en même tems qu'on leur accordat une religion plus pure, selon leur expression, & qu'on leur annonçât la parole de Dieu sans mêlange. Mais comme la plûpart de ceux sous la domination desquels ils étoient, faisoient profesfion de la religion Catholique, les opinions furent différentes, & il étoit à craindre qu'on n'en vînt à une guerre ouverte, si l'on n'eût pas ordonné que les Locarnois demeureroient dans la religion de leurs ancêtres, & que ceux qui ne voudroient pas prendre ce parti-là, & se soûmettre, pourroient se retirer ailleurs; ce qui fut cause qu'il y en eut beaucoup qui se retirerent à Zurich, où ils furent trèsbien reçus.

On renouvella encore contre Calvin dans cette année les mêmes accusations que Bolsec avoit formées contre lui, qu'il faisoit Dieu auteur du péché. De quoi il alla se justifier encore devant le sénat de

Berne, qui ne voulut rien prononcer.

Ce fut vers le même tems que cet hérésiarque toujours plein du désir d'étendre sa secte, entradans dans les idées du les idées d'un chevalier de Malthe, nommé Ni-légagnon. colas Durand de Villegagnon, qui entreprit d'é- Long liv. a tablir le Calvinisme dans l'Amérique. Ce chevalier Page liv. a tablir le Calvinisme dans l'Amérique. étoit de la province de Brie, d'une ancienne maison, un des hommes de son siècle le mieux fait, l'esprit orné de rares connoissances, & d'une valeur respectée même par les plus braves capitaines de fontems. Tome XXXI.

Íl s'étoit distingué au siége d'Alger, où il fut blessé en An. 1555. fervant Charles V. Il ne s'étoit pas moins signalésur mer pour le service de la France, en qualité de viceamiral des côtes de Bretagne. Comme il avoit de la passion pour la gloire, & peut-être pour amasser des richesses, il avoit obtenu du roi, par la médiation de l'amiral de Coligny, la permission d'équiper une flotte, & d'aller sous les auspices de ce prince porter les armes de France dans le nouveau monde. Il fit entendre à Henri II. que par ce moyen on travailleroit pour la gloire du nom François; qu'on feroit faire diversion aux ennemis, & qu'enfin on affoibliroit leurs forces, parce qu'ilstiroi ent de ces païs de grands avantages pour la guerre : de forte que quand on auroit rendu la liberté aux Américains, on établiroit chez eux un commerce dont les Espagnols tiroient feuls tout le profit, par la dureté avec laquelle ils

tente d'établir le Calvinitime dans l'Amérique.

2. Spond ad hunc an. n. 16.

Mais de Villegagnon avoit d'autres desseins. Il traita en secret avec l'amiral de Coligny, qui favorisoit sous main la religion des Suisses, & par con-(repin. act. der féquent celle de Genéve, dont il y avoit déja beau-Bez. kift. ecel. l. coup de sectateurs en France, & lui fit espérer de l'établir dans le pays dont il prétendoit s'emparer,

traitoient ces peuples.

afin que les Protestans qui s'y voudroient réfugier, y trouvassent une retraite assurée. Calvin qui fut fans doute consulté là-dessus, ne manqua pas de faire valoir cette maxime de Jesus-Christ dans son évangile, que quand on vous perfécute dans un lieu, il faut fuir dans un autre : il voulut faire passer cette conduite pour une imitation du zéle des Apôtres, dans la vûe d'étendre par-là sa sausse religion. Mais

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. outre que la cause étoit très-différente, la maniere en fut pleine de fraudes & d'autres défauts confidé- An. 1555 rables. Il ne fut pas mal-aifé à l'amiral de Coligny de surprendre le roi sous ces apparences trompeufes, d'établir une colonie de François dans ce payslà, à l'exemple des Espagnols & des Portugais, qui en tiroient de très-grands profits; mais la fin principaleétoit d'y aller établir la nouvelle Eglise aux dépens de ce prince. Ainsi Coligny crut pouvoir se servir utilement de l'industrie du chevalier de Villegagnon, & de ses autres guerriers pour l'avancement de la réforme : il leur donna trois vaisseaux du roi, qu'ils chargerent d'une troupe de Calvinistes cachés, & mêlés avec quelques Catholiques dont ils ne se défioient pas. Ils partirent du Havre de Grace le septiéme Juillet. Mais ayant éte surpris d'une tempête, ils furent repoussés à Dieppe, où ils mirent à terre quelques-uns des leurs, qui ne pouvant fouffrir la mer, bornerent là leur voyage. Ils partirent ensuite le quatorziéme d'Août pour la seconde fois, & ayant passé le détroit entre la Bretagne & l'Angleterre vingt jours après, ils parurent à la vûe du Pic de Teneriffe. Ils arriverent le huitiéme de Septembre au cap d'Ethiopie, & cotoyerent la Guinée.

Enfin ils arriverent furla fin de Novembre 1555. dans la riviere de Janeiro sur la côte du Bresil, à néve envoyés vingt-trois dégrés de latitude méridionale. Ils s'avancerent jusqu'à une certaine petite isle déserte, De Buis his. A. large d'environ mille pas & longue de six mille. Vil. merie, in. Légious, his. 1. legagnon y fir faire des loges comme pour fervir de va Franc. 1. 1. guérites, & fit faire au milieu un fort, qu'il nomma

le fort de Coligny, du nom de l'amiral, qui gagné An. 1555. par cet honneur, & par les richesses que les deux Belcar. 1. 18. n. 9. premiers vaisseaux rapporterent de ce pays-là, en renvoya trois autres chargés d'un plus grand nombre de Calvinistes, avec deux ministres de Genéve, que Calvin lui envoya sur une lettre qu'il avoit reçue de lui. Ces deux étoient Pierre Richer, qui avoit déja plus de cinquante ans, & Guillaume Chartier, à qui Calvin donna la mission qu'il n'avoit pas. Beaucoup d'autres les accompagnerent, entr'autres Jean de Lery Bourguignon, Philippe de Corquilleray, qui s'étoit retiré à Genéve pour sa religion, & qui s'offrit de les conduire, homme connu de Coligny, & que cet amiral avoit sollicité par ses lettres de se charger de cette commission, qui regardoit, disoitil, la gloire de Dieu. Lorsqu'ils furent venus trouver Coligny de Châtillon fur Loire en France, & qu'ils eurent pris ses lettres, ils allerent à Honfleur, d'où ils partirent le dixiéme de Novembre de l'année suivante avec trois vaisseaux bien équipés, & ayant pris la même route que Villegagnon, ils arriverent au cap de Frio le quatriéme Mars suivant, & trois jours après ils se rendirent au fort de Coligny.

Calvinistes. Spond hoc. an. n.

Auffi-tôt qu'ils furent arrivés, on établit une forme d'église, suivant la coûtume reçue à Genéve, & l'on fit aussi la cêne, où Villegagnon assista le vingt-uniéme de Mars: mais ce ne fut pas sans quelques oppositions de la part des Catholiques, & la division s'étant mise parmi les Calvinistes mêmes, causa la ruine du projet. Ce sut premierement au fujet des azymes & du pain levé, à peu près comme on a vû qu'on se brouilla d'abord dans Genéve,

Livre cent cinquante-unie'me. 61 jusqu'a taire chasser de la ville Calvin même avec ses adhérans. Le second différend fut beaucoup plus An. 1555. fcandaleux : il furvint au fujet de l'explication de ces paroles du chap. 6. de faint Jean : La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivisie, les mêmes dont les Calvinistes abusent si souvent. Le Ministre Richer, moine apostat de l'ordre des Carmes, poussa l'impiété plus loin qu'aucun de sa secte, soûtint opiniàtrement que le Verbe fait chair, ne devoit être ni adoré ni invoqué, contre les paroles de l'écriture, où le Pere éternel ordonne aux anges de l'adorer, dès le premier moment de son entrée dans le monde. Richer lui refusoit cet honneur dans son incarnation, & à plus forte raison lui sembloit-il, dans l'Eucharistie, de quelque maniere qu'on l'y crût. Il n'y apporte, disoit-il, aucune utilité au communiant. La chose alla si loin, qu'il fallut renvoyer l'autre ministre Chartier pour consulter Calvin, lui qui

particulier d'un chacun. C'est pourquoi le chevalier de Villegagnon, qui avoit dubon sêns, & qui étoit d'ailleurs assez instruit toute le ministre, conclut qu'il n'y avoit par les divisons.

peur confondre le ministre, conclut qu'il n'y avoit par les divisons.

peur les consonnes de la conson de la point de sureté dans ses principes. Il combattit Ri- inul. Mars. Amer. cher en plein fermon, & depuis dans d'excellens Mariécrits, & se déclara publiquement Catholique avec plusieurs autres. Il n'en fallut pas davantage pour îndisposer l'amiral, qui ne lui envoya plus de secours; mais s'étant rendu le plus fort, il chassa les Calvinistes, dont quelques-uns se hazarderent de repasser la mer sur un méchant vaisseau; & ne pouvant plus dans la fuite réfifter aux Portugais & aux Sauvages, il fut contraint d'abandonner son fort,

n'avoit établi d'autre regle de décisson que le sens

Crep. All. des

& de s'en revenir en France, où il n'arriva qu'en An. 1555. 1558. & où il écrivit contre le Calvinisme. Il vécut encore treize ans bon Catholique après son retour, n'étant mort que le treiziéme de Mars 1571. dans sa commanderie près de Nemours.

XLIX. Mort du cardinai Veralli. Claconius in vit. Toutif. & Cardi-& siq. & cap. 16. 1. 1 . . cap. 16. n. 3. & lib 13. c. 1. n.

6. 0 10.

Je ne trouve qu'un feul cardinal mort dans cette année; qui fut Jerôme Veralli Romain, fils de Jean-Baptiste Veralli, & de Julie, sœur du cardinal Dominique Jacobatius, né en 1500. Après ses études d'humanité, il s'appliqua au droit, dans la connoif-Pallaw, hill, come fance duquel il fit de grands progrès; & il obtint par fon mérite la charge de référendaire de l'une & l'autre signature. Il fut fait évêque de Trivento, de Caserta, & perpétuel administrateur de l'archevêché de Rossano; enfin évêque de Capuccio. Il étoit nonce à Venife fous Paul III. l'an 1536. lorsque les sept premiers compagnons de faint Ignace firent vœu d'une pauvreté volontaire entre ses mains, & en reçurent les ordres facrés. Etant retourné à Rome, le même pape l'envoya en Allemagne auprès du roi Ferdinand, pour succéder à Jean Moron évêque de Modene, qui fut ensuite cardinal : & quelque tems après il fut internonce auprès de l'empereur Charles V. pour les affaires de la religion, dont il s'acquitta avec tant de zéle & de prudence, que le même fouverain pontife voulut récompenser son mérite, en l'honorant de la pourpre Romaine dans la douziéme promotion qu'il fit le huitiéme d'Avril 1549. & lui donna le titre de S. Martin aux Monts. Jules III. l'envoya légat en France auprès d'Henri II. pour engager ce prince à la paix, & à finir la guerre de Parme & de la Mirandole. Après son re-

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. tour il changea son titre en celui de saint Marcel, & eut la charge du préfet de la signature, dans l'exerci- An. 1555. ce de laquelle il mourut à Rome le onziéme du mois d'Octobre de l'an 1555. âgé de cinquante-cinq ans, & fut enterré dans l'Église des hermites de saint Augustin, avec une épitaphe qu'on y voit encore. Il affifta aux conclaves de Jules III. de Marcel II. & de Paul IV. & l'on voit quelques lettres qu'il écrivit à Pierre Arerin.

Parmi les auteurs ecclésiastiques qui moururent Clarius. dans cette même année, on compte 1°. Isidore Cla-rius, né dans un petit château nommé Chiaria ou Dupin. 841. der Dupin. 841. der Unim. 841. Clario, près de Bresse en Italie, l'an 1495. Dès son des aut. ecci jeune âge il avoit abandonné le monde pour se con- ". Spond. hoc an. facrer à Dieu parmi les religieux de faint Benoît, de la congrégation du Mont-Cassin: il y apprit les langues & la théologie, & s'y distingua par ses rares talens, & par son éloquence en plusieurs occasions, sur-tout dans la troisiéme session du concile de Trente, où il parla avec beaucoup d'érudition fur l'autorité de la version vulgate de l'écriture sainte. On croit qu'il étoit encore à ce concile, lorsque Paul III. lui donna l'évêché de Foligno en Ombrie, où il se retira aussi-tôt pour y vacquer à ses sonctions, & instruire ses peuples, autant par ses exemples que par sa parole. Il étoit auparavant abbé de sainte Marie de Casana; & l'on trouve dans la cinquiéme fession du concile, qu'il y prend la qualité d'abbé de Pontide à Bergame. Après avoir gouverné son église de Foligno pendant sept à huit ans, avec une vigilance & une affiduité vraiement épiscopales, il y mourut en odeur de sainteté le vingt-huitiéme de

De Thou 1. 16. der ant. eccl. t. 16.

Mai de cette année 1555. âgé de foixante ans, gé-An. 1555 néralement regretté de tout son peuple, qui accouroit en foule dans son palais pour voir & baiser son corps, qui fut exposé pendant quarante heures. Il fut enterré dans son église, où l'on voit encore aujourd'hui fon épitaphe.

cien teflam.

Comme cet auteur étoit fort laborieux, & qu'il entendoit parfaitement l'Hébreu & le Grec, il en-Richard Simon treprit deux ouvrages confidérables fur l'écriture sainte : l'un de réformer la version vulgate de toute la bible ; l'autre de faire des notes littérales fur les endroits qui pouvoient souffrir quelques difficultés. Ces ouvrages sont sçavans, solides & utiles. La premiere édition faite à Venise en 1542. fut mise à l'index au rang des livres défendus, principalement à cause de la maniere dont il avoit parlé de la vulgate dans sa présace. Mais ces désenses furent levées par les députés du concile de Trente pour l'examen des livres, & l'ouvrage d'Isidore sut permis, à l'exception de la préface & des prolégoménes. Il fut depuis très-bien imprimé à Venise en 1564. Il atraduit le nouveau testament en Italien. Quoiqu'il ait écrit avec beaucoup de modération sur les corrections de la bible, il assure néanmoins qu'il en a réformé plus de huit mille passages; & il reconnoît qu'il en auroit changé beaucoup davantage, s'il n'avoit pas eu peur de choquer les Catholiques. Ses autres ouvrages sont des scholies sur le cantique des cantiques, fur le nouveau testament, sur le sermon de Jesus-Christ sur la montagne, sur l'évangile de faint Luc, deux volumes de discours extraordinaires, pour expliquer les principaux endroits de

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. l'ancien & du nouveau Testament : deux discours de la justification & de la gloire, prononcés dans le An. 1555. concile de Trente ; une exhortation à la réunion ; une autre fur la modération avec laquelle un Chrétien doit user des richesses; outre deux discours sur le chapitre neuviéme de l'épître aux Romains; & trois livres sur le quinzième chapitre de l'épître aux Corinthiens, qui n'ont point été imprimés. Les lettres de cet auteur ont été données au public en 1705. par don Maur Piazzi, abbé du monastere de Parme.

II. Pierre Lizet, premier président au parlement de Paris, mourut aussi dans cette même année, il nâ-Lizet. quit à Clermont en Auvergne, & s'étant élevé par ne, Biblioth. Franfon seul mérite aux premieres dignités, il fut trois Dupin, Biblioth, ans confeiller au parlement, douze ans avocat du des Auseurs eccles. roi, & vingt ans premier président. Il s'acquit Of Suiv. beaucoup de réputation dans tous ces emplois, 6.4d en. 1550sut-tout, dans le procès que Louise de Savoye mere de François I. fit au connétable de Bourbon, où il parla avec beaucoup d'éloquence pour les droits du roi & de la couronne. Ce ne fut qu'en 1529, que le roi François I. le choisit pour être premier président, mais il fut obligé de se démettre de cette charge en 1550, par les artifices du cardinal de Lorraine qui le haïssoit, & qui avoit juré sa perte, parce que ce magistrat avoit fait refuser dans le parlement le titre de princes à ceux de la maison du cardinal; & ce fut Jean Bertrandi que l'on avoit fait venir depuis peu de Toulouse, qui eut la charge de premier préfident. Cette difgrace abattit le courage & la constance de Lizet. Il eut recours à celui-là-même qui étoit l'auteur des révolutions qu'il éprouvoit, &

Tome XXXI.

s'abaissant devant lui d'une maniere assez basse, il An. 1555. chercha à exciter sa compassion, & attirer sur lui sa bienveillance. Il lui représenta particuliérement qu'il étoit fort pauvre, & lui répéta plusieurs sois, que dans son extrême vieillesse, il n'avoit pas autant de terre que ses pieds en pouvoient couvrir en marchant, & qu'ayant été si long-tems à Paris avec la premiere charge du palais, il demeuroit encore dans une maifon de louage. Sa foumission & son air humilié & abattu, toucherent en effet le cardinal, qui fe démit en sa saveur de l'abbaye de saint Victor de Paris, où Lizet passa le reste de ses jours, sans rien faire qui répondît à la réputation qu'il s'étoit acquise auparavant. Il y mourut âgé de foixante & douze ans, felon les uns le septiéme de Juin 1554. felon d'autres en 1557, ou même plus tard; mais la premiere date est la véritable. Il avoit pris l'ordre de prêtrife, & il fut enterré dans le chœur de l'église de faint Victor. Il avoit fondé cinq bourses dans le collége de Justice à Paris. Il s'amusa dans sa retraite à composer quelques ouvrages de théologie & de controverse, dans lesquels il ne réussit point, parce qu'il n'étoit pas affez versé dans la connoissance de l'écriture, ni dans celle de la tradition.

LIII. Du Breuil , amiq. de l'aris, p. 323. ae

Il fit imprimer ses ouvrages en deux tomes à Paris en 1552. étant pour lors abbé de faint Victor. Ils contiennent neuf traités, dans le premier desquels il Peau, as 1039. n. découvre les fondemens de la prétendue réforme,

qui font de s'en tenir uniquement à l'écriture sainte. Dans le second, il traite de l'autorité de l'église, son unité, indéfectibilité, & visibilité. Dans le troisséme, de la primauté de faint Pierre & de ses successeurs,

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. dont il croit les décisions infaillibles, quand elles sont faites dans un concile général. Le quatriéme, An. 1555. est une exhortation aux magistrats, d'employer tous leurs soins pour exterminer l'hérésie. Le cinquième, est divisé en six livres; de l'obligation des loix ecclésiastiques; que la bible ne doit point être traduite en François; de la confession auriculaire; que la profession monastique ne répugne pas à la liberté évangélique, de l'aveuglement de notre siécle. C'est le sujet des quatre derniers traités. Un peu après que ces ouvrages eurent paru imprimés à Lyon chez Sebastien Griphe en 1552. après l'édition de Paris, Théodore de Beze, qui étoit encore assez jeune, s'avisa de les tourner en ridicule, par un écrit macaronique tout-à-fait plaisant, où il suppose que maître Benedictus Paffavantius, envoyé à Genéve par Pierre Lizet, pour sçavoir ce qu'on y disoit de ses ouvrages, lui rend compte de la commission. Ce qu'il avance dans son traité contre les versions de l'écriture sainte en langue vulgaire, est tout-à-fait original. Il y dit, que quand la Bible a été traduite en Latin au commencement de l'église, il y avoit deux fortes de Latin, l'un conforme aux regles de la Grammaire, qui n'étoit entendu que des sçavans; & l'autre, qui n'étoit pas astreint à ces regles, qui étoit le seul que le peuple entendît; & qu'ainsi la version Latine de l'écriture ayant été faite en ce premier Latin, ce n'avoit pasété proprement une version en langue vulgaire; ce que Lizet étend à toutes les autres langues.

III. Georges Agricola Allemand, qui, quoique médecin, écrivit sur quelques matieres eccléssastiques, Agricola.

étoit né à Glauch ou Glaucha dans la Misnie, le vingt-An. 1555. quatriéme de Mars 1494. & eut pour maître à Leipspond. hoc an. n. fik Pierre Moselle, un des plus sçavans hommes de Gefner. Biblioth, son siècle. Il fit un voyage en Italie, où il acheva De Thou, hist. de se persectionner sous de très-habiles maîtres. Milhior Adam Après son retour en Allemagne, il pratiqua la mé-

decine à Joachimstal ville de Misnie, & s'appliqua fur tout à la connoissance des métaux, des mines & des animaux fouterrains, fur lesquels il a écrit différens traités, qui ont frayé le chemin aux modernes qui en ont traité depuis lui. Il examina aussi & critiqua les traités de Guillaume Budé, de Leonard Portius, d'André Alciat, sur les poids les mesures, & le prix des métaux, & des monnoyes. Il a laissé aussi un ouvrage des traditions apostoliques; un traité de la guerre contre le Turc; un autre des mesures & des poids des Grecs & des Romains. Il témoigna toujours beaucoup d'aversion pour les opinions nouvelles sur la religion, & mourut en bon catholique le vingt - uniéme de Novembre 1555. âgé de soixante & un an, à Chemniz en Misnie.

posa quelques épigrammes sur ses ouvrages. IV. Pierre Gilles, dit Gillius, natif d'Albi, mourut aussi à Rome dans cette année, âgé de soi-De Thon, liv. 16. De Thom, liv. 16. cefner. in Bibl. xante-cinq ans. Il joignoit à une grande connoissance des Langues Grecque & Latine, des anciens auteurs, & des choses naturelles, une passion infatigable de voyager, & de voir les pays éloignés. Le

Les Luthériens qu'il avoit combattus avec succès. laisserent son corps pendant cinq jours sans sépulture; mais enfin ils le firent porter à Zeits, où il est enterré. George Fabricius sit son épitaphe, & com-

Spand, hoc anno.

istort de Pier

Gilles.

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 69 roi François I. qui aimoit les gens de lettres, l'envoya dans la Grece & dans l'Asie, pour y chercher An. 1555. les manuscrits qui n'avoient pas encore été imprimés. Après avoir voyagé plus de quarante ans, il fut pris par les corfaires de Barbarie, & mené en Afrique, d'où il ne fut retiré que par les foins & les libéralités du cardinal d'Armagnac, grand protecteur des sciences, & qui étoit alors chargé des affaires de la France à Rome. Pierre Gilles eut beaucoup de reconnoissance pour son bienfaicteur, & ne jouit pas plûtôt de la liberté, qu'il vint le trouver à Rome où il mourut. Il avoit traduit du Grec en Latin les commentaires de Theodoret fur les douze petits Prophétes, & les seize livres de l'histoire des animaux d'Elien. Il avoit dessein de publier des relations de tout ce qu'il avoit observé de plus curieux; mais il ne put donner que les descriptions du Bosphore de Thrace, & de la ville de Constantinople. Pierre Belon qui écrivoit sous lui, & qui l'accompagna quelque tems dans ses voyages, profita de ses manuscrits, qu'il fit imprimer sous son propre nom. V. Polydore Virgile d'Urbin en Italie, s'attacha dès sa jeunesse à l'étude des belles-lettres; & dès l'an dore Virgile. 1494. il publia un recueil de Proverbes, fujet fur le- rau jov. meng. quel aucun des modernes n'avoit encore travaillé. de sind. lar. L'année fuivante il mit au jour fon ouvrage Latin, des Inventeurs des choses, divisé en huit livres. Depuis il passa en Angleterre, pour y recevoir le tribut qu'on payoit au faint siège, & qu'on appelloit le denier de faint Pierre. Il y fut fait archidiacre de Wels, & en 1526. il at imprimer à Londres, son traité des prodiges; mais son plus grand ouvrage est l'histoire

d'Angleterre divisée en vingt-six livres, & qui snit
An. 1555, à la mort d'Henri VII. Il la dédia au roi Henri
VIII. en 1733, & les Anglois l'on tregardé comme
peu sidéle. Lassé du séjour d'Angleterre, dont le climat étoit contraire à sa santé, i len voulut chercher
un plus chaud, & obtint, à cequ'on prétend, la permission de passer le reste de ses jours en Italie son
pays. Le roi lui conservas es bénésices, en considération de ce qu'il avoit employé la meilleure partie
de sa vie à écrire cette histoire de la nation. Ona tort
de mettre sa mort en 1555, elle est arrivée au plus

tard en 1545. & peut-être même avant 1540.

VI. Il ne faut pas omettre faint Thomas de Villeneuve, né dans un village du diocèfe de Tolede, &
Ryndl. hec en. particuliérement diftingué par fon grand zéle, n

de differ, vie du fon amour tendre & compatifiant pour le foulage-

ment des pauvres. Après ses études de théologie qu'il fit à Alcala, il en devint professeur, entra ensuite dans I ordre de faint Augustin âgé de trente ans, & fut choisit par l'empereur Charles V. & Isabelle de Portugal sa femme, pour leur prédicateur ordinaire. Après avoir été supérieur des maisons de Valladolid, Salamanque, Burgos, & provincial, l'empereur le nomma à l'archevêché de Grenade, qu'il refusa absolument. Peu de tems après celui de Valence étant venu à vacquer, Charles V. y nomma un religieux de l'ordre de saint Jerôme : mais le sécretaire ayant mis dans le brevet sans y penser, le nom de Thomas, le prince voyant cette méprise, crut que la providence vouloit que le Saint fût évêque; ses fupérieurs l'obligerent desesoumettre, & il obéit. Sa vie dans l'épiscopat sut toute sainte; & sa charité

pour les pauvres a peu d'exemples. Avant que de mourir, il leur fit distribuer tout ce qu'il avoit ; & An. 1555. comme il lui restoit encore un lit, sur lequel il étoit couché, il envoya chercher le geolier, des prifons épiscopales auquel il le donna, le priant de le lui prêter pour le peu de tems qui lui restoit à vivre. Ainsi il mourut en pauvre dans la onziéme année de fon épiscopat, le huitiéme de Septembre 1555. âgé de soixante-sept ans. Il sut enterré dans le monastere des Augustins de Valence. Paul V. le béatifia en 1618. & il fut canonifé par Alexandre VII. le premier de Novembre 1658. On a de ce saint prélat deux volumes de sermons, qui sont des monumens de sa piété, & dans lesquels on remarque beaucoup d'onction, ils furent imprimés à Alcala en 1581.

Parmi les auteurs hérétiques, on place d'abord Conrad Pellican, Cordelier apostat, né à Ruffach, Pellican. ville d'Alface le huitième de Janvier 1478. fils d'un De Thou, liv. 16. certain Conrad Kursiners, & d'Elizabeth Galle, ". 13. ayant changé son nom en celui de Pellican. Après ses premieres études, il se fit Cordelier en 1493. & s'y rendit habile, ayant appris de lui-même la langue Hébraïque & la Grecque. Il enseigna la philosophie & la théologie avec beaucoup de réputation; il exerça les principales charges de sa province, en France, en Italie, & ailleurs: mais ayant été fait gardien du convent de Basle en 1522. le commerce qu'il y eut avec les hérétiques, le pervertit, & il donna dans les sentimens de Luther; & quoiqu'il gardât quelques mesures au commencement, pour ne pas s'attirer d'affaires fâcheuses dans

son ordre, il ne laissoit pas d'être favorable à tous An. 1555. les religieux qui avoient du penchant pour les nouveautés. Ce ne fut qu'en 1526, qu'il quitta tout-àfait son habit religieux qu'il avoit porté trente-trois ans, & qu'il vint enseigner l'Hébreu à Zurich, où il se maria bien-tôt après, pour faire voir qu'il avoit entiérement rompu avec l'église Romaine. Ayant perdusa premiere femme en 1536. il en épousa une feconde, & vécut jusqu'au quatorziéme de Septembre 1555, qui étoit la foixante & dix-septiéme année de son âge. Il a traduit d'Hébreu en Latin les commentaires presqu'innombrables des Rabbins, non-seulement de l'écriture sainte; mais encore sur les choses sécretes de la doctrine des Juifs. Les Protestans ont fait imprimer tous ses ouvrages en sept volumes. On fit venir de Strasbourg Pierre Martyr pour le remplacer à Zurich; mais de-là il se retira en Angleterre, comme on a dit.

comtes de Lyon & le doyen.

L'affaire qui occupa le plus la faculté de théologie de Paris dans cette année, fut la contestation qui s'éleva entre le doyen du chapitre de Lyon & les chanoines, sur la pratique de cette église de ne se mettre point à genoux à l'élévation de la fainte hostie dans la messe. Le doyen voulut faire changer cet usage, & prétendit qu'on devoit se mettre à genoux,lorfqu'on élevoit le faint facrement à la messe. Les chanoines défendirent la pratique de leur église, qui étoit de s'incliner seulement, & dirent que l'églife de Lyon ne recevoit point de nouveautés, comme l'a reconnu faint Bernard. Cette dispute sit de l'éclat, & comme le doyen qui se nommoit Theodore de Bichy, dit de Champron, qui étoit doc-

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 73 teur de Paris, vouloit l'emporter, malgré l'opposition des chanoines, il consulta la faculté de théo- An. 1555. logie de Paris, sur la question qui avoit commencé la dispute, & en joignit plusieurs autres, sur lesquelles il voulut avoir auffi le fentiment des docteurs. Sur ses demandes la faculté s'assembla le dix-huitiéme d'Avril dans le collége de Sorbonne pour délibérer.

Les demandes du doyen contenoient trois articles. Le premier en ces termes : Il y a dans cette « les par le doyent église une différence de culte qui paroît indé- « la si. cente. Car quoique de tout tems, une partie des « collett. judie. de dignités, les chanoines, & les enfans de chœur « nov. error. 10m. 14 se soient humblement agenouillés à l'élevation « de la fainte hostie ; d'autres sous prétexte d'une « prétendue coûtume mettent un genou fur leur « siége, d'autres les deux genoux, aussi peu hu-« miliés que s'ils étoient debout. Le doyen leur a « dit que cette prétendue pratique est contre le « droit canon, qui enseigne formellement que le « prêtre doit instruire le peuple, & s'incliner avec « respect. \* Or les chanoines se mettant ainsi fur « leurs siéges, il n'y a point d'inclination, & très- « cite avec asserpeu peu derévérence; il faut donc que tous s'inclinent « droit canon. Mais fort bas, comme on fait ordinairement aux prié- « a en vue le canon res, & à ces mots, flectamus genua. A plus forte rai- « Décrétales, titfon un plus grand respect est dû au faint sacrement; « est dit que le prêd'autant plus que cette coûtume scandalise les « redoit avertir le foibles, en voyant que ceux qui doivent en « ner avec respect à tout se montrer des modéles de vertus, honorent « sainte hostie à la la sainte Eucharistie d'une maniere si indécente: « & là-dessus le doyen cite beaucoup d'autorités du droit canonique, pour appuyer sa demande Tome XXXI.

LX. la faculté de Pa-

24g. 195.

\* Ici le Doyen

» Le second article regardoit une pratique du An. 1555. » même chapitre, qui est que quand quelqu'un » fait une faute à matines, à la messe, ou dans l'of-» fice, on se retire derriere l'autel du chœur, pour » achever l'office fans chanter. Le doyen disoit donc » que comme par le droit, il est défendu de faire » cesser l'office sans cause raisonnable & évidente; » quelques-uns prétendent au contraire qu'il con-» vient beaucoup mieux, que s'il y a faute, on cesse » tout-à-fait l'office, en le récitant en particulier » derriere l'autel par cinq ou six personnes avec vi-» tesse, que de le continuer dans le chœur avec so-» lemnité & révérence ; de même s'il manque un » chanoine à l'invitatoire, à matines; on suit cette » ancienne pratique. D'autres disent que suivant les » faints décrets l'office se doit dire avec la solemnité » accoûtumée, & faire suppléer aux fautes des cha-» noines par un autre prêtre, comme il est ordonné » dans l'ancien statut confirmé par l'autorité aposto-» lique, auquel on ne peut contrevenir; en forte » qu'il seroit plus à propos de punir d'amendes pé-» cuniaires ceux qui commettront ces fautes, & » continuer l'office à l'ordinaire.

Le troisième est sur la posture dans laquelle on doit être, lorsque dans le symbole on chante ces paroles & homo fastus est, si l'on peut demeurer debout, & s'abstenir de se mettre à genoux. » Quoisque le prêtre célébrant la messe, sit le doyen, & ses ministres, & la plûpart des dignités & chanoines étant au fond du chœur, & les ensans mêmes se mettent toujours à genoux, quand on dit ces ces paroles, & propet nostram glattem homo saitus est, se conspande par la ditus est par la

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 75 il y en a toutefois qui non-seulement ne se veulent «

pas agenouiller, mais encore ont parun acte pu- » An. 1555. blic défendu à tous, même au doyen de se mettre «

à genoux pendant la sainte messe, comme font « ceux qui servent le célébrant : d'autres veulent au « contraire, que puisque le prêtre & les autres cha- «

noines & enfans de chœur fervant à l'autel, flé-« chiffent le genou, tous s'y doivent conformer com- «

me à une coûtume louable & générale felon ce qui «

est marqué dans le rational des divins offices, parce . qu'alors nous marquons par cette posture humble, «

que nous adorons le fils de Dieu fait homme & « crucifié pour nous. «

La faculté répondit sur la premiere de ces demandes, que de ne pas fléchir les deux genoux jus
mandes, que de ne pas fléchir les deux genoux jus
mais de s'appuyer d'un genou seulement, gie sur ces artigu'à terre, mais de s'appuyer d'un genou seulement, ou de mettre les deux genoux fur le siège, pendant collessielles les l'élévation du corps & du fang de Jesus-Christ, est une erreur intolérable ; qu'on ne peut excuser par aucune coûtume ceux qui la foutiennent, & que la défense qu'on fait de fléchir les deux genoux jusqu'à terre, est une désense arrogante, impie, schismatique, scandaleuse & favorable aux hérétiques. Sur la seconde; que si un chanoine n'assiste pas à l'invitatoire de matines, ou commette quelque faute à la messe, à vêpres, & dans le reste de l'office, il ne faut pas pour cela discontinuer; il faut se conduire en ces occasions, comme s'il n'y avoit point d'absens, & qu'on n'eût commis aucune faute, sauf à punir ceux qui auront manqué. Sur la troisiéme; qu'il faut réduire cette difformité du chœur par laquelle quelques-uns fléchissent les genoux, lors-

qu'on chante, & homo factus est, & d'autres ne les An. 1555. fléchissent pas, à l'uniformité de s'agenouiller tous fans exception: & de défendre de le faire, est une arrogance & une témérité.

Les chanoines de Lyon irrités de cette censure

de Lyon se pour- qui leur sut signifiée par le doyen, se pourvurent voient au conseil au conseil du roi, pour se maintenir dans leurs D'Argentré tom. 2. pag. 199.

anciens usages. Leur requête est datée du mois d'Août. Ils supplient humblement le roi, que comme l'Eglise de Lyon est la principale & la premiere de fon royaume, quant au fervice divin, aux cérémonies, sans qu'aucun se soit jamais ingéré de les violer, ou d'en introduire de nouvelles jusqu'à la promotion du nouveau doyen, qui ayant été auparavant chanoine pendant vingt ans, en obfervant les mêmes cérémonies, veut aujourd'hui par curiolité ou par superstition, plutôt que par un vrai zéle, que les autres se conforment à sa fantaisse, ne cherchant qu'à troubler le chapitre, jusqu'à envoyer à la faculté de théologie de Paris des mémoires où les faits sont déguisés, les raisons desdites cérémonies altérées; sur quoi toutefois ladite faculté, quoique juge incompétent, a prononcé, sans avoir appellé aucun du chapitre, pour s'instruire de la vérité du fait , ensemble des causes & raisons de ces cérémonies, ayant censuré sur le seul rapport du doyen, trois statuts & coûtumes de l'église de Lyon, observées de tems immémorial: lesquelles censures ont été enregistrées au grand scandale de ladite église, & délivrées au doyen qui les publie par-tout: Ce considéré, les chanoines demandent au roi, qu'il ordonne de rayer des re-

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 77 gistres de la faculté ces censures, & fasse défenses au doyen de s'en servir, ni rien attenter au préjudice An. 1555. du chapitre, jusqu'à ce que le conseil en ait ordonné. Le roi répondit à cette requête, & ordonna aux cardinaux de Tournon & de Lorraine qu'étant arrivés à Paris, ils fissent venir pardevant eux les députés de la faculté de théologie, pour, eux ouis & les susdits supplians, les regler & y pourvoir comme de raison. Ce qui fut prononcé le quatorziéme d'Août.

La faculté se défendit, & se retrancha sur l'exposé qui lui avoit été fait, & que les chanoines de Lorraine & de disoient n'être pas conforme à la vérité. La cause cette affaire, fort débatue dans le conseil en présence du roi, fut renvoyée sur les lieux, & la commission donnée aux deux cardinaux d'accommoder les parties. & de vuider ce différend. Ils obligerent d'abord la faculté à effacer de sa conclusion le nom de l'église de Lyon, & déciderent que le chapitre se conduiroit toujours suivant sa coûtume qui avoit été observée jusqu'alors, mais avec toute la bienséance & révérence possible. Il y eut un arrêt du conseil d'état rendu à ce sujet le vingt-troisiéme d'Août 1555. dans lequel le roi dit que fur la requête à lui présentée le quatorziéme du présent mois par les chapitre, comtes & chanoines de Lyon, contre le doyen, tendante à ce que les censures de la faculté du dix-huit Avril dernier soient rayées de ses registres, comme faites sans aucun pouvoir nijurisdiction, on a renvoyé ladite requête aux cardinaux de Lorraine & de Tournon, pour ouir & regler le tout comme de raison. Ces deux cardinaux ordonnerent

que la faculté effaceroit ces mots, de ecclesa LugduAn. 1555. neus, ensorte que sa censure seroit générale: que le
doyen remettroit l'extrait de l'original qu'il a levé
des registres, avec défenses de s'en servir en aucune
maniere, & que les parties ayant étéouies, seroient
remises en l'état où elles étoient avant ladite cenfure: le doyen fatissit & obéit à l'expédition de cette
censure, & le roi prononça ensuite, approuva le jugement des cardinaux, & condamna les parties à
LXIV.
LXIV.
Tobserver. Cependant cet arrêt n'ayant pas absolutail qui consimer ment terminé le disférend, la faculté s'assemble.

Arret du confeil qui confirme l'ordonnance des deux cardinaux. D'Argentré ibid. p. 100.

LXV. La faculté s'affemble pour délibèrer sur cet Ar-

D'Argentré ibid. p. 101.

répondroit à tout ce qui avoit été proposé en présence de Nicolas Pastoureau commissaire; qu'elle étoit prête d'obéir audit arrêt en toutes manieres; & l'on nomma les députés pour porter cette délibération au même commissaire. Le lendemain vingt-neuviéme du même mois l'on convoqua les docteurs, pour entendre le rapport de ces députés fur l'affaire des chanoines de Lyon; & d'un consentement unanime, on convint qu'on ne s'engageroit point dans un procès, mais que les docteurs Laval, Courfel & Pelletier iroient trouver le commissaire pour lui présenter l'arrêt & le registre dans lequel étoient contenues les censures contre le chapitre de Lyon, afin qu'on en rayât & effaçât ce qu'on jugeroit à propos, même en la présence de notaire, s'il en étoit bésoin.

encore à ce sujet le vingt-huitiéme d'Octobre 1558.

& après un mûr examen, il fut statué; que la faculté

LXVI.

Dans cette année 1555. Joseph III. ou Joasaph

suranches de H. succéda à Denis dans le patriarchat de Constan
lamegratia. L. tinople pour les Grecs. Autant qu'on peut le con-

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. 79 lecturer de son installation sur le siège, il ne sut que neuf à dix ans patriarche; car s'étant fait de An. 1555. grandes affaires avec fon clergé par fon humeur spond. hoc. ann. extrêmement altiere, il fut convaincu de simonie; ".10. Onuphr, in chroce qui le rendit fi odieux à tout le monde, que les prélats grecs furent obligés de s'assembler en 1565. & de le déposer : on mit Metrophanes de Césarée en sa place, & Joasaph qui étoit métropolitain d'Adrianopolis fit tant par ses artifices & par ses préfens, que l'honoraire qui étoit de trois mille ducats. fut réduit à deux mille. Il orna l'église de Constantinople de plusieurs vases d'or & d'argent, & augmenta le palais de plusieurs édifices, l'environnant de murs. Quant aux patriarches Latins, Ranuco Farnese cardinal prit cette dignité après Fabius Colonne, & la posseda pendant douze ans, jusques à famort, selon Onuphre; ce qui ne s'accorde pas tout-

à-fait avec le tems, puisqu'on voit dans Cabrera, que Scipion Rebiba, que Paul IV. fit cardinal dans cette année, comme on a dit, fut créé patriarche de Constantinople en 1559. & que Prosper Rebiba son neveu lui succéda. L'oncle cependant ne le fut

qu'en 1565. Les trois Jésuites nommés par saint Ignace, pour aller annoncer l'évangile en Ethiopie, étant prêts Ignace au roi des de partir, le général les chargea d'une lettre pour le roi des Abyssins nommé Claude, qui avoit suc- sectet. Jesu. lib. 13. cédé à son pere David, & qui avoit été élevé dans Maféelib. 169 la religion Romaine. Il lui mande que le roi de Portugal lui ayant demandé qu'il nommât douze religieux de sa petite compagnie qu'on appelle de Jesus, pour passer dans ses états, entre lesquels il

An. 1555. les ordres de ce prince, & suivi exprès le nombre qui représente la société de notre Seigneur & de ses apôtres, en choisissant outre le patriarche douze prêtres de son corps qui sacrifiassent leurs vies pour le falut de ses sujets; & par le ministere desquels l'Eglise d'Ethiopie reçût & la puissance légitime dérivée du faint siège apostolique, & la pure doctrine de la foi chrétienne, étant-là les deux clefs du royaume du ciel que notre Seigneur Jesus-Christ promit d'abord à saint Pierre, & qu'il lui confia enfuite. Saint Ignace après cette préface s'étend à montrer que faint Pierre est le chef de l'Eglise, aussi-bien que ses successeurs; qu'il n'y a qu'une église catholique, comme il n'y avoit qu'une arche de Noé, hors de laquelle personne ne se sauva du déluge; que c'est pour déclarer cette unité, qu'on chante dans le symbole contre quelques hérétiques: Je crois l'église qui est une, sainte, catholique, apostolique, & que les faints conciles ont condamné d'erreur l'opinion de ceux qui foûtenoient que les églises particulieres d'Alexandrie & de Constantinople, étoient de vraies églises, sans être unies au pontife Romain le commun chef de l'église catholique.

> Le faint recommande ensuite à ce prince les misfionnaires qu'il lui envoye. Le patriarche, dit-il, & les autres, que l'exemple du Sauveur anime, viennent tous disposés à secourir les ames par leurs confeils, par leurs travaux, & même par leur mort, s'il en est besoin. Plus votre altesse leur communiquera le fond de fon cœur, & traitera familierement avec eux, plus elle en tirera, comme j'espere, de consofolation

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIE'ME. lation intérieure. Au reste, pour ce qui regarde la créance que l'on doit à ce qu'ils diront en particu- An. 1555. lier ou en public, vous n'ignorez pas que les paroles de ces missionnaires envoyés du faint siège, & surtout celles du patriarche, ont l'autorité apostolique, & qu'il faut en quelque forte les croire tous, comme l'église, dont ils sont les interprétes. Et parce que tous les fidéles de Jesus-Christ doivent s'attacher aux fentimens de l'église, obéir à ses ordonnances, & la consulter, s'il se rencontre quelque chose d'ambigu & d'obscur, je ne doute pas que votre piété ne vous porte à faire un édit, qui oblige tous vos sujets de fuivre, fans aucune réfiftance, les ordres & les réponses tant du patriarche que de ceux qu'il substituera en sa place. Ce qu'il prouve par quelques pasfages de l'écriture sainte. Enfin il conclut que le patriarche & ses compagnons sont dans le dessein de rendre au prince tous les honneurs & toutes les soumissions qu'on lui doit, & d'avoir pour lui toute l'indulgence que la piété pourra permettre. Cette lettre

cette année. Les peres partirent donc, & allerent joindre Jean Nugnez, nommé patriarche, qui étoit à Lilbone Consecration des missionnaires, & en Portugal, où lui & les deux évêques Oviedo & de leur départ. Cornaro furent consacrés par l'évêque de Portale- lib. 15. n. 103. 6. gre, affisté des deux prélats d'Hippone & de l'isle de faint Thomas. Cette confécration se fit le cinquiéme de Mai ; Nugnez comme patriarche d'Ethiopie , Oviedo évêque de Nicée , & Cornaro évêque d'Hierapolis. Ils s'embarquerent pour les Indes, mais là ayant appris par ceux que le patriarche avoit

Tome XXXI.

étoit datée de Rome le vingt-huitiéme de Février de

envoyé en Ethiopie, que l'empereur Claude, qu'on An. 1555. furnommoit Afnafaghez, n'étoit en aucune maniere disposé-à recevoir la foi catholique, ni reconnoître le pape, s'étant laissé pervertir par les hérétiques Abyssins, qui suivent les erreurs d'Eutichès & de Dioscore, on ne jugea pas à propos que Nugnez y allât lui-même, il y envoya seulement André Oviedo, avec quelques Jésuites, qui ne purent rien gagner sur l'esprit du prince, qui sut tué en 1559. dans un combat contre les Mahométans ses ennemis, & encore moins fur Adamas fon fuc-

cesseur, qui fut un des plus cruels persécuteurs des

LXIX. Paul IV. veut faipatris Lainez , lib. Pont. to. 3. p. 820.

Chrériens.

Ce qui paroissoit le plus inquiéter le pere Ignace, étoit l'appréhension de perdre le pere Jacques Lainéz, que le pape Paul IV. pensoit à faire cardinal. Il avoit pris cette réfolution dès le commencement Orlandin, hist. soc. de son pontificat; il avoit déclaré publiquement sa Ciaconius in vis. pensée en plein consistoire; & il s'en étoit expliqué en termes si forts, parlant au général même, qu'on ne douta pas qu'on ne vît bien-tôt ce pere revêtu de la pourpre. Lainez ayant appris le dessein qu'avoit le pape, s'en affligea beaucoup, & redoubla ses prieres auprès du Seigneur, lui demandant qu'il le délivrât de ces honneurs, & qu'il ne permît pas qu'on l'obligeat d'abandonner la vie humble & pauvre dont il avoit fait profession dans sa société. Le pape pour l'accoûtumer un peu au train de la cour de Rome, avant que de le nommer cardinal, lui manda de venir demeurer au Vatican, sous prétexte de vouloir le consulter sur les affaires de la daterie, qu'il vouloit réformer. Le pere s'y rendit, n'y de-

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME. meura qu'un jour, & le lendemain sans rien dire au pape, il s'en retourna dans la maison des Jésuites, An. 1555. sous prétexte d'avoir besoin de quelques livres qui traitoient des matieres sur lesquelles on l'avoit consulté; mais avec une ferme résolution de ne plus revenir, de laisser rallentir la bonne volonté du pape, & de refuser absolument une dignité dont il se croyoit indigne. Ces démarches eurent leur effet, & l'on ne parla plus d'élection.

Paul IV. voulut encore donner à la fociété des LXX.

Ce pape veut fonmarques de fon estime & de sa bienveillance, en der lecolège Rofondant à Rome le collége Romain, qui étoit éta- main pour les Jé-Jules III. qui l'avoient fait subsister jusqu'alors avec beaucoup de peine. On pouvoit y entretenir près de deux cens personnes, selon la fondation de Paul IV. & c'étoit l'intention de ce pape: mais la guerre qui survint entre le roi de France & Philippe II. retarda l'exécution de ce dessein. Il fallut vivre d'aumônes, & la providence ne manqua pas aux peres; bien loin que la charité des fidéles se refroidit pour eux, non-seulement ils eurent de quoi vivre : mais encore un habile architecte, qui avoit un fils dans la fociété, prit des mesures avec Ignace pour bâtir le collége Romain & le collége Germanique. Le général fit faire encore hors la ville près sainte Balbine une maison jolie & commode, où les infirmes pussent prendre l'air quelquesois, & où les jeunes gens allassent se relâcher de leurs études toutes les semaines. Des personnes de qualité lui envoyerent des sommes considérables, qui servirent à achever ces bâtimens, & à acquitter toutes.

An. 1555: les dettes du collége. Comme le pere vouloit que ce collége fervit de modéle à tous les autres, il n'épargnoit rien pour le faire fleurir. Outre le Latin, le Grec & l'Hébreu, on y enfeignoit toutes les fciences, jusqu'aux Mathématiques; & cil étoit toujours rempli d'excellens professeurs. Et afin que les études eussent plus d'éclat, faint Ignace obtint du pape que les écoliers seroient reçûs aux dégrés de Maîtresès-Arts & de docteurs, après des preuves suffisantes de leur capacité.

LXXI. L'entrée de la Chine ouverte aux Jésuites. Orlandin. ubi sup, lib. 15. n. 134.

Vers le même tems les Jésuites trouverent aussi le moyen d'entrer dans la Chine, ce que saint François Xaviern'avoit pû obtenir. Le P. Melchior Nugnez, après avoir parcouru le Japon, se rendit à l'ille de Sancian, où étoit mort ce faint missionnaire; il y honora son tombeau; il en sit arracher les ronces dont il étoit entiérement couvert, il y cétébra la messe, & voulant jouir de la permission que les Chinois avoient accordée aux marchands-d'entrer dans leur pays, il alla jusqu'à Canton, sous prétexte de racheter quelques esclaves Portugais. L'argent qu'il devoit employer à une si bonne œuvre ; adoucit ces peuples, & fit qu'on l'écouta favorablement prêcher l'évangile. La dispute qu'il eut d'abord avec un prêtre Chinois, dans laquelle celui-ci fut réduit à ne pouvoir rien repliquer, excita la curiosité de ces peuples, qui venoient en foule entendre Melchior, qui toutefois n'en remporta aucun fruit : de forte qu'après y avoir passé deux ans, il retourna au Japon, où l'on comptoit déja plus de deux mille Chrétiens dans la feule ville d'Amangucchi.

LIVRE CENT CINQUANTE-UNIEME.

Mais la société ne fut pas traitée si favorablement à Sarragosse en Espagne, où elle reçut plusieurs mor- An. 1553. tifications, à l'occasion d'un établissement qu'elle y fit dans cette année 1555. Les Jésuites avoientache- contre les Jésuites té un fonds pour y bátir un collége & une églife; doinntain in bijl. L'édifice achevé, on l'habita, & Ferdinand d'Arra-fectit 51, n. 65. gon qui en étoit archevêque, leur ayant accordé la permission d'y célébrer l'office divin, on choisit le mercredi d'après Pâques pour commencer : on y avoit invité les principaux de la ville; les religieux Dominicains y devoient officier folemnellement, & tout étoit prêt pour la cérémonie, lorsque la veille au foir le grand vicaire de l'archevêque envoyaprier de la différer, fur les plaintes de quelques religieux & clercs voisins de leur maison. Barme recteur du collége répondit que les choses étaient trop avancées, & qu'on passeroit outre. En effet, on étoit sur le point de commencer la messe, lorsqu'un homme inconnu, que les religieux Augustins avoient choisi pour défendre leurs droits, parut, envoyé, dit-il, par le gardien des Cordeliers, pour défendre aux Jésuites sur peine des censures ecclésiastiques, de faire célébrer la messe dans leur église, parce que son terrein anticipoit fur celui des peres Augustins. Barme appella de cette défense au jugement du pape, en faifant beaucoup valoir les privilèges de leur société: & par provision, fit chanter la grande messe, où le prieur des Dominicains officia, & le sermon fut prêché par Jean de Azovolo , religieux Hieronymite , en présence du viceroi, & d'un grand nombre de feigneurs & de personnes de distinction.

Pendant la célébration de l'office, on afficha aux

LXXIII

L iij.

An. 1555 qui ordonnoit aux curés de défendre à leurs pamunits & chaffes roissiens sur peine d'excommunication, de fréquende :a ville. Orlansin, ubi sup. ter l'église des Jésuites pour y entendre la messe,

1. 15. 11. 66. 67 71. la prédication, & y recevoir les sacremens. Aussitôt les peres furent excommuniés, les cierges éteints, on les insulta, on les chargea de malédictions, on chanta contre eux le pseaume 108, qui commence par ces mots : Deus, laudem meam ne tacueris. Et l'on n'oublia rien pour les faire regarder comme des impies, des détestables, des ennemis de l'église & de Dieu : on prononça même un interdit contre la ville, tant que les peres y resteroient. Ce qui leur sit prendre le parti de se retirer, pour éviter l'orage qui les menaçoit, & peut-être l'incendie de leur maifon. Ils vinrent donc au fénat, lui apporterent les clefs du collége, & demanderent leur congé, qu'on leur accorda volontiers, à l'exception de quesques magistrats de leurs amis, qui furent sachés de ce contre-tems. Leur départ rétablit le calme dans la ville. Mais la reine Jeanne, mere de Charles V. qui vivoit encore, irritée du mépris qu'on avoit fait de son autorité & de celle du nonce apostolique, donna ordre de rappeller incessamment les peres : l'archevêque obéit, rendit une sentence qui les justifioit; les principaux de la ville allerent les prier de revenir, & ils furent reçus avec honneur. Tous les magistrats vinrent au-devant d'eux jusqu'à la por-

LXXIV. Ils sont rappellés Orlandin, ubi fup. m. 75. 0 76.

te de la ville, sans excepter même le grand vicaire, qui les avoit excommuniés, les conduisirent dans toutes les rues, & les rétablirent chez-eux.

An. 1556.

# LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME.

Uelque condescendance qu'on eût eue dans la diéte d'Ausbourg, & en vertu du traité triche demandent de Passaw, pour accorder aux Protestans la plus la religion protesgrande partie de ce qu'ils demandoient ; les peu-tante. ples d'Autriche ne laisserent pas de faire de nou- 16.ed. 1556. velles inftances, pour obtenir l'exercice libre & en- lib. 17. p. 135. 44 tier de la prétendue réforme. Le roi Ferdinand étoit arrivé à Vienne au commencement du mois de Janvier de cette année 1 5 56. pour y tenir les états d'Autriche, & obtenir quelques secours contre le Turc. Les députés des provinces s'y trouverent le treiziéme du même mois, comme il leur avoit été ordonné : & le roi des Romains leur ayant représenté le danger qui les menaçoit de la part des infidéles, dont ils avoient intérêt de repousser la fureur, en contribuant un secours d'argent; ils lui répondirent par une requête dans laquelle ils demandoient qu'on traitât auparavant de la religion, & qu'on leur accordât la grace qui avoit été accordée à ceux de la confession d'Ausbourg, de faire une libre profesfion de la pure doctrine, & d'exercer avec la même liberté l'administration des sacremens, comme Jesus-Christ l'a instituée, ne leur étant pas libre de s'écarter de la parole de Dieu. La requête ajoûtoit, que si on leur accordoit ce qu'ils demandoient, ils n'oublieroient rien de ce qui concernoit leur devoir: qu'ils fourniroient volontiers tout ce qui seroit nécessaire à la désense de leur pays, & qu'ils satisferoient à tous les édits & mandemens, autant qu'il

Fe dinandà la requete des Autrihoc anno n. 23.

An. 1556. leur feroit possible. Huit jours après, le roi Ferdinand répondit à cette requête, & dit: « Quand je considérema con-» dition, & la place que j'occupe; quand je pense que » dès ma jeunesse, j'ai suivi les loix de l'église chré-» tienne & catholique, dont mes ancêtres ont tou-» jours fait profession; il me paroît que je ne puis » vous accorder ce que vous me demandez, non » pas que je manque de bonne volonté pour vous, » mais parce que je dois obéir à l'église dont je ne » puis changer les loix & les pratiques, comme Je-» sus-Christ me le défend. Il est vrai que voyant » combien de maux les différends de la religion ont » causés dans l'empire, j'ai toujours été porté avec » mon frere l'empereur, à entrer dans quelque com-» position ; cette conduite a paru dans plusieurs » diétes : dans la même vûe on a assemblé & repris » le concile de Trente; & si toutes ces démarches » n'ont pas eu un heureux fuccès, il ne faut s'en » prendre qu'aux artifices de quelques-uns, qui ont » prévalu fur nos bonnes intentions. Quant à la » demande que vous faites, de suivre la pure doc-» trine, & d'être compris dans le dernier accord; » comme je n'ai défendu à personne la vraye reli-» gion, je n'y veux donner aujourd'hui aucune » atteinte: & vous n'êtes pas moins compris dans » le décret d'Ausbourg, que les sujets des autres » princes. Vous sçavez que ce décret fait en fa-» veur des Protestans, porte que chaque prince sé-» culier pourra choisir la religion qu'il voudra, & que » ses sujets seront obligés de la suivre; sauf la li-» berté

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 89 berté qu'on laisse à ceux qui ne s'en accommode- « ront pas, de vendre leurs biens, & de se retirer « An. 1556. où bon leur semblera. Les choses étant ainsi, vo- « tre devoir est de demeurer dans la religion catho- «

lique, puisque j'en fais profession. »

Ce prince néanmoins ajoûta, que pour faire connoître à ses sujets son affection & sa clémence, il communion sous vouloit bien retrancher cette partie de l'édit qui con-les deux espèces. cernoit la céne, en leur accordant la communion du calice, pourvû qu'ils ne changeassent rien aux loix & cérémonies qui sont en usage, & qu'ils ne fouffrissent aucune secte parmi eux jusqu'à la fin de la diéte prochaine, qui devoit se tenir à Ratisbonne. De plus, il leur promit qu'on n'inquiéteroit point leurs ministres, ni les professeurs ou régens, pourvû qu'ils se tinssent dans les bornes de la modération. Il ajoûta, que puisqu'ils voyoient le soin qu'il prenoit de les satisfaire, ils devoient de leur côté lui donner des marques certaines de leur soumission, ensorte qu'il pût s'assurer lui-même qu'ils. ne lui demanderoient rien davantage, & qu'ils feroient leur devoir, en contribuant aux besoins de l'état, comme la raison l'exige. Mais cette réponse ne contenta pas les députés d'Autriche : ils persévérerent dans leurs demandes; & répliquerent le douziéme de Février, qu'ils étoient fort fâchés de ne rien obtenir de plus dans une cause très-importante, où il s'agissoit de leur salut éternel, de la prospérité duroi & de sa famille; qu'ils ne pouvoient être satisfaits de sa réponse, & qu'ils le prioient au nom de ce qu'il y avoit de plus saint, de leur permettre de suivre la pure parole de Dieu, & de n'y

mettre aucun empêchement. Le roi, quatre jours An. 1556. après, leur remontra qu'ils devoient se contenter de ce qu'on leur accordoit, & que pour lui il ne pouvoit rien permettre de plus. Mais les députés insiftant toujours sur leurs premieres demandes, & assurant qu'ils n'avoient point d'ordre de rien promettre, qu'on n'eût auparavant pourvû à la fûreté de leurs ministres & de leurs professeurs : on se retira sans avoir rien déterminé.

cice de la religion protestante.

Le roi après cette assemblée s'en alla en Bohême, où il convoqua les provinces à Prague, pour demander qu'on contribuât à la guerre contre le Turc ; & il obtint des secours d'argent : mais comme il devoit promptement retourner à Vienne pour faire les préparatifs de cette guerre, il fit publier l'assemblée de l'Empire pour le premier de Juin. Dans cet intervalle, les Bavarois firent à Albert leur duc les mêmes demandes que les Autrichions avoient faites à Ferdinand. Albert qui avoit besoin d'argent, ne se rendit pas fort difficile; après quelques légeres follicitations, il permit aux supplians, seulement pour un tems, la communion sous les deux espéces, & l'usage de la viande aux jours défendus, lorsqu'il y auroit nécessité; & il leur promit de faire ce qu'il pourroit pour obtenir l'approbation de l'évêque de Saltzbourg, & la confirmation des magistrats.

Mais comme cette permission pouvoit donner lieu de croire qu'il n'étoit pas éloigné d'abandonner la religion catholique, il protesta qu'il ne vouloit point renoncer à la religion de ses ancêtres, ni rien innover qui fût contraire à ses usages & à ses pratiques. La lettre où il accordoit ces permissions, &

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 91 qui contenoit cette protestation, fut publiée le dernier jour de Mars.

An. 1556.

Dans le même tems, Albert duc de Prusse, perfuadé par le duc de Meckelbourg fon gendre, dé- ces changemens clara par un écrit public qu'il embrassoit la confes-dans la religion. fion d'Ausbourg, & manda aux ministres d'ensei- ibid. us sup. De Thon, liv. 17. gner la doctrine qu'elle contenoit. Le duc de Mec- Pallaviein. in hift. kelbourg engagea aussi Jean Funk, qui avoit em- esp. 14.8. i. brassé les sentimens d'Osiander, à les détester publiquement, & à s'en tenir à la seule confession d'Ausbourg, qui fut aussi reçûe dans Spire par l'autorité du conseil, & embrassée par Charles marquis de Bade, qui fit venir des ministres des pays voisins de ses états pour y établir des églises. Tous ces troubles & tous ces changemens de religion en Allema-

gne, irriterent fort le pape, déja très-offensé du décret d'Ausbourg, & qui en avoit sait des plaintes assez vives à Ferdinand. Les Protestans informés de ces plaintes, crurent que le pape sollicitoit l'empereur pour révoquer ce décret; & ce qui les confirmoit dans cette penfée, étoit le voyage que le cardinal d'Ausbourg, qui leur étoit fort contraire, avoit fait en Italie; ils s'imaginoient que ce n'étoit que pour communiquer fécretement avec le pape sur les moyens de faire casser cet édit, & de rétablir en Allemagne la jurisdiction de l'église. Ils publicient que le pape en avoit fouvent parlé au cardinal d'Aufbourg, & qu'il avoit dispensé l'empereur de son serment, qu'il avoit promis de grands secours & beaucoup d'argent pour leur faire la guerre : que Philippe roi d'Espagne devoit lever huit mille hommes

d'entre les Allemands, afin que la chose sût plus sé-

Le cardinal d'Ausbourg étant de retour à Rome,

crete : qu'enfin pendant que l'assemblée de Ratis-An. 1556. bonne occuperoit les princes, & lestiendroit éloignés de leurs états, on devoit les attaquer avec toutes les forces qu'on auroit assemblées.

des soupçons formes contre lui. De Thou, lib. 17.

où il avoit demeuré près d'un an, fut mécontent de ces écrits, principalement de ceux qui tendoient à Sleidan lib. 16. faire soupçonner qu'il avoit concerté quelque chose avec le pape, qui pût préjudicier aux intérêts de l'Empire, & crut devoir s'en justifier par un écrit en Allemand, qu'il rendit public sur la fin du mois de Mai. Il y disoit que le bruit qui avoit couru étoit une pure calomnie, semblable à celle qui avoit été inventée par Othon Becken, chancelier du duc Georges de Saxe, touchant la conjuration contre le Landgrave de Hesse; & que comme cette derniere calomnie retomba sur son auteur, qui fut puni du dernier supplice à Anvers, l'autre seroit de même suneste à ceux qui l'avoient controuvée. Il proteste ensuite, que durant tout le tems qu'il a été à Rome, le pape ne lui a jamais parlé de ce décret, ni du dessein de faire la guerre aux Protestans; que s'il étoit demeuré à Rome plus long-tems qu'il ne croyoit, c'est que le pape avoit bien voulu le mettre du nombre de ceux qu'il avoit choisi pour travailler avec lui à la réformation du clergé; c'est-à-dire, à la correction des abus. Qu'au reste, quoiqu'il souhaitât fort de conserver la religion de ses peres, il étoit toutefois bien éloigné de la pensée de faire la guerre, n'y ayant aucun devoir d'honnêteté & de bienveillance qu'il n'eût rendu aux princes de l'Empire, & même au marquis Albert: ce cardinal ne se con-

Livre cent cinquante-deuxie'me. 93 tenta pas de publier ce manifeste, il écrivit encore en particulier à quelques princes sur le même sujet, An. 1556. & s'en retourna ensuite en Italie.

Ce qu'il dit dans cet écrit, que le pape l'avoit employé à Rome, avec d'autres à travailler à la réfor- une congr mation du clergé, regarde une congrégation que former le clergé. Paul IV. avoit établie dès la fin du mois de Janvier, heram. n. in M. pour réformer la cour de Rome, comme un moyen 168, Page capable de terminer sans peine dans la suite tous les différends de la religion. Cette congrégation fut divifée en trois classes, dont chacune étoit composée de huit cardinaux, quinze prélats, & cinquante autres sçavans, à qui le pape donna à examiner tout ce qui concernoit la simonie. Il en sit même imprimer & distribuer les articles, afin que toutes les univerfités & tous les gens de lettres en pussent avoir des copies, & envoyersurce sujet leur avis à Rome. Son. dessein étoit de laver d'abord sa cour de cette tache. & de mettre un si bon ordre à tout, qu'il pût montrer aux princes, que la fimonie régnoit plus dans leurs états, qu'à Rome, & qu'il devoit travailler à les réformer : comme étant leur supérieur.

La premiere congrégation ne se tint que le vingtfixiéme de Mars pour la premiere classe, en présence du cardinal du Bellay doyen du facré collége. Douze personnes y parlerent, & se partagerent en trois opinions différentes. La premiere fut celle de l'évêque de Feltri, qui soûtint qu'il n'y avoit aucun mal à recevoir de l'argent pour l'usage de la puisfance spirituelle, pourvû que ce ne sût pas en forme de payemens, mais pour quelque autre cause. La seconde étoit de l'évêque de Sessa, qui traita de

simonie détestable l'usage de donner & de recevoir, An. 1556. & soûtint qu'on ne pouvoit l'excuser ni le tolérer en aucune maniere. La troisiéme enfin fut celle de l'évêque de Senigaglia, qui pour garder un certain milieu, dit que la chose étoit permise, mais seulement en certains tems, & fous de certaines conditions. Les jours suivans se passerent à entendre les autres avis, qui furent rapportés au pape, après les fêtes de Pâques. Le pape les examina à loisir, & sut sur le point de publier une bulle, pour décider qu'on ne pouvoit en conscience ni demander ni recevoir aucun don ni aumône, même volontaire, pour aucune grace spirituelle; mais les obstacles qui s'opposerent à sa bonne volonté, l'arrêterent tout-àcoup, & l'empêcherent de passer outre. Il n'eut pas plus de fermeté pour remédier aux abus sans nombre qui s'étoient introduits dans les dispenses de mariage. Ses projets furent beaux, mais ils n'eurent point d'exécution.

Fra-Paolo, hift. du conc. de Treme,liv. Pallav. hift. conc. Trid. L. 13. c. 17.

Quelques-uns lui ayant exposé qu'il conviendroit mieux de traiter de ces matieres dans un concile, il répondit avec chaleur, qu'il n'avoit pas besoin de concile, étant au-dessus de toute la chrétienté. Sur quoi le cardinal du Bellay lui répartit avec politesse, qu'à la vérité le concile n'étoit pas nécessaire pour donner du pouvoir au vicaire de Jesus-Christ, mais bien pour faire exécuter ses ordres, dont les moyens étoient différens, selon la diversité des lieux. Le pape lui répliqua aussi-tôt, que s'il falloit un concile, il feroit donc assemblé à Rome, & non pas au milieu des Luthériens, comme celui de Trente. Il ajoûta, que le concile devoit être tenu seulement par les

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. OF évêques, quoiqu'on y pût admettre d'autres gens pour le conseil; mais que tous devoient être catho- An. 1556. liques, puisqu'autrement il faudroit aussi y recevoir les Turcs. Que c'étoit mal s'entendre, que de s'imaginer que tous ces évêques & docteurs qu'on appel-

loit de toute la chrétienté, pour instruire & réformer le monde, fussent plus habiles que le vicaire de Jesus-Christ, que tous les cardinaux, qui étoient l'élite & les colonnes de toute l'église, & que les prêtres & les docteurs célebres qui étoient toujours à Rome en plus grand nombre que celui qui pouvoit se trouver à Trente. Sigismond II. surnommé Auguste, roi de Polo- Demandes que le

gne, lui fit faire aussi quelques demandes en fa-roidel'ologne faire au pape. veur de la religion protestante, par l'ambassadeur qu'il avoit envoyé à Rome, pour le féliciter sur son exaltation au souverain pontificat. Ces demandes se réduisoient à cinq articles; la communion sous les deux espéces, le mariage des prêtres, la suppression des annates, la permission de célébrer la messe dans la langue du pays, enfin, la liberté d'affembler un concile national pour réformer les abus du Royaume. & accorder la diversité des opinions. Paul IV. irrité de ces demandes, & voyant que tant de peuples ne pensoient qu'à secouer le joug de son autorité, répondit avec chaleur, qu'il alloit tenir un concile général à Rome, & que cette assemblée feroit connoître les hérésies de beaucoup de gens, voulant parler des décrets faits en Autriche, en Baviere, & dans les diétes d'Allemagne. Et soit qu'il fût déja résolu à tenir un concile, soit qu'il seignit de l'être, il donna ordre à tous les ambassadeuts d'écrire à leurs

of Histoire Ecclesiastique.

maîtres qu'il vouloit faire célébrer à Rome un conAn. 1556. cile femblable à celui de Latran, tenu fous Innocent
III. en 1215. & il propofa d'envoyer des nonces à
l'empereur & auroi de France, pour leur parler du
concile. Il fit même un long difcours dans le confiltoire, pour prouver que ce concile preffoit, puifqu'outre la Bohême, la Pruffe & l'Allemagne, qui
étoient toutes infectées, la Pologne étoit encore en
danger, la France & l'Efpagne en mauvais état, &
le clergé de ces royaumes fort maltraité.

IX.
Le pape apprend
l'empereur & le
roi de France.
Pallavirin. in hift.
come. Trid. lib. 13.
cap. 17. n. 3.
De Thou in hift.
lib. 17. p. 514.
Beker. in comm.
lib. 27. n. 17.

Pendant ce tems-là, il apprit que le roi de France venoit de conclure une tréve pour cinq ans avec l'empereur & Philippe son fils; par l'entremise du cardinal Polus, qui en avoit été comme le médiateur au nom de Marie reine d'Angleterre, & que le traité avoit été signé dans l'abbaye de Vaucelles proche Cambray, le cinquiéme de Février de cette année. Le cardinal de Lorraine avant que de partir de Rome pour Venise, après son audience de congé, avoit reçu une lettre de Henri II. qui lui marquoit que sur la demande que les ministres de l'empereur avoient faite d'une tréve, il avoit répondu qu'il n'en étoit pas éloigné, pourvû qu'elle se sit à des conditions raisonnables; mais qu'il étoit persuadé que Charles V. & leroi Philippe n'accepteroient pas ces conditions ; qu'ainsi il pouvoit communiquer au pape le contenu de sa lettre. Mais comme la tréve n'étoit nullement du goût du cardinal, pour les raisons qu'on a rapportées dans le livre précédent, il partit sans voir le pape, & remit la lettre au cardinal de Tournon, pour lui en faire lui-même le rapport. Quoique Paul IV. en parût surpris, cette nouvelle

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 97 ne parut pas l'inquiéter, parce qu'il croyoit que l'empereur & le roi d'Angleterre n'accepteroient jamais An. 1556. cette tréve, aux conditions qu'on leur proposoit : mais il se trompa, l'empereur accepta la tréve, craignant avec raifon que Philippe, au commencement de son régne, ne tentât le sort d'une guerre qui ne pouvoit presque point manquer de lui être funeste, faute d'expérience & de forces.

C'est pourquoi par l'entremise du cardinal Po- X. lus, on conclut cette tréve. Des députés furent en « ventre la l'active l'autre : du côté du roi de France, de l'amiral Gaspard Coligny, & Sebassien de l'Au-députés de l'Au-d bepine, maître des requêtes: du côté de l'empe- Belear. ut supreur & de Philippe, Charles comte de Lallain, Simon Bernard, Charles Tisnac, Philibert de Bruxelles, & Jean-Baptiste Schiccio, jurisconsulte de Cremone. On s'assembla au commencement de l'année; & après de longues contestations, on convint des articles fuivans. Qu'il y auroit tréve pour cinq ans sur terre & sur mer , tant en Flandre qu'en Italie, & dans toutes les provinces de l'obéissance des deux rois. Que durant ce tems-là il y auroit de par: & d'autre cessation d'armes, & que cependant chacun retiendroit ce dont il s'étoit emparé pendant la guerre. Par-là les François demeuroient en possession de la principale partie du Piémont, de ce qu'ils tenoient encore en Toscane, de ce qu'ils avoient pris dans l'isle de Corse, de Marienbourg aux Pays-Bas, de Toul, de Verdun, & de Metz en Lorraine. L'on y comprit le pape : mais l'empereur en exclut les bannis de Naples & de Sicile. Le roi y avoit aussi compris Albert, marquis de Tome XXXI.

Brandebourg, mais depuis on demeura d'accord An. 1556. qu'on n'en parleroit point, parce qu'il ne pouvoit jouir du bénéfice de la tréve, fisa proscription n'étoit auparavant révoquée, & qu'il ne fût réconcilié avec l'empire. L'on demeura aussi d'accord, qu'en dédommagement d'Yvrée & de la vallée d'Aoste, que les François avoient prises dans la derniere guerre, le roi donneroit au duc de Savoye tous les ans une certaine fomme d'argent, qui lui feroit

Sleidan , lib. 16.

exactement payée à Lyon en deux payemens. Ceci se passa le cinquiéme de Février: & quatre de sauve de sa pri- jours après l'on traita de l'échange des prisonniers De Thou we sup. faits de part & d'autre durant la guerre : & l'on conclut de les renvoyer à l'exception, du côté des Francois, du duc de Bouillon & de François de Montmorency, dont l'un étoit gardé à Terouanne & l'autre à Hesdin : & du côté des Impériaux , de Philippe de Croy duc d'Arfcot, qui avoit été pris dans un combat auprès d'Amiens, déguisé en paysan; & que l'on gardoit dans le château de Vincennes, d'où il trouva le fecret de se sauver le dixième de Mai, & s'en retourna sain & sauf en son pays. Le connétable de Montmorency qui comptoit d'échanger ce duc avec son fils, fut très-fâché de son évasion. & comme on croyoit qu'il avoit été aidé dans sa fuite, l'on s'en prit à Françoise d'Amboise veuve de Charles de Croy, cousin de Philippe: l'on informa contre elle, l'on mit tout en usage pour avoir des preuves & des témoins; & on la retint assez long-tems en prison.

Il est aisé de concevoir quel fut le chagrin du chagrin du pape k de les neveux pape & de ses neveux à la nouvelle de la conclu-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 99 fion de cette tréve. Paul IV. appréhendoit la diminution de son crédit, & le danger qui le mena- An. 1556. coit d'être à la discretion de l'empereur & du roi de \* la nouvelle de France, s'ils venoient à s'unir ensemble. Le cardi- Pallay. 1.13.6.16. nal Caraffe ennemi du repos, voyant l'âge avancé " le Thou, hift. de son oncle, & le long terme de la tréve, désespé- 116. 17. roit de voir jamais chasser de Naples les Espagnols qu'il haissoit mortellement; outre que tous les préparatifs de guerre qu'on avoit faits, paroissoient înutiles; car le pape dès le mois de Novembre de l'année précédente avoit fait la revûe des milices de Rome, sous prétexte de la sûreté de la ville, & d'appaiser les troubles que les Sforces y avoient caufés. Dès le premier de Janvier il avoit tenu chapelle, pour créer le comte de Montorio son neveu généralissime des troupes de l'église, avec les cérémonies ordinaires. Il avoit fait lever dans l'Ombrie & dans la Marche d'Ancone six mille hommes de pied & trois cens chevaux qui devoient se rendre à Rome sous les ordres du duc d'Urbin. Il avoit mis de bonnes garnifons dans toutes les places qu'il avoit enlevées aux Colonnes. Et rien ne l'empêchoit de commencer la guerre au printems prochain dans le royaume de Naples ou dans la Tofcane, avec les troupes Françoises qui étoient déja dans le Parmesan & dans la Mirandole; lorsque son nonce lui écrivit de la cour de France, qu'il y avoit une tréve entre l'empereur & Henri II.

Les neveux du pape très-mécontens de cette démarche du roi de France, qui n'en avoit donné veux du pape aucun avis à leur oncle, écrivirent sur le champ relier lieu. n'eller biel.m.s. au duc de Sommerset qui avoit succédé à Ruccellaï

auprès de Henri, pour l'engager à rompre le traité, An. 1556. en cas qu'il ne fût pas ratifié, ou pour y former tous les obstacles qu'il pourroit imaginer, s'il étoit conclu. On le chargea aussi de faire au roi de grandes plaintes sur ce traité, & de lui représenter que la cause du pape avoitété trahie, les Caraffes abandonnés, & la réputation du roi perdue en Italie, où l'on ne feroit plus aucun fonds fur ses promesses, puisqu'il violoit sa parole si ouvertement. Cette lettre fut lûe au roi, fur l'esprit duquel elle auroit fait beaucoup d'impression, si son conseil, qui n'avoit jamais approuvé la ligue avec le pape, ne l'eût affermi dans ses premieres résolutions, en lui faisant voir les avantages qu'il retireroit de la tréve, & les reproches qu'il alloit s'attirer, s'il la vouloit rompre. Le cardinal Caraffe ne se contenta pas de cette premiere lettre : il en écrivit une autre le cinquiéme de Mars, pour demander que si le roi avoit réfolu d'observer la tréve, il remît du moins au pape les places qu'il avoit dans la Toscane, ce que le cardinal de Lorraine avoit promis en quelque maniere. Que par ce moyen les Impériaux & le duc de Florence délivrés de l'appréhension des François, n'entreprendroient rien contre sa sainteté, à laquelle ils rendroient Sienne & tout ce qu'ils avoient pris dans cet état pendant la guerre, afin de l'avoir pour ami. Qu'on sçavoit qu'il étoit au pouvoir du pape de transférer à sa volonté, & à qui il jugeroit à propos, la posfession des royaumes en Italie, & que de quelque

côté qu'il penchât, il lui étoit aisé d'avoir le dessus.

Mais comme toutes ces tentatives ne réussirent
pas canste à siler pas, le cardinal Carasse conçut le dessein d'aller lui-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. TOI même en France, fous prétexte d'une légation honorable. Le cardinal de Tournon employa tous ses An. 1556. foins pour l'en détourner ; il lui représenta que les en France en qui affaires du pape, & celles du roi avoient besoin de Fallav. hift. come. fa présence à Rome. Comme il n'avoit jamais ap- Trid. lib. 13.e. 16.
De Thoa in hist. prouvé la ligue avec le pape, & qu'il la croyoit lib. 17. 19. 24. très-préjudiciable au royaume, il craignit que Caraffe, qui étoit d'un esprit inquiet & remuant, ne troublât la tréve, & n'engageât la France dans une guerre malheureuse, par la faveur qu'il espéroit trouver à la cour. Mais ses avis ne furent point écoutés. Le pape consentit volontiers au dessein de son neveu: & ce qui l'y détermina principalement, fut que le roi lui refusoit absolument de remettre les places qu'il occupoit dans l'état de Sienne, & que ses neveux souhaitoient de recouvrer avec d'autant plus de passion, que c'étoit une voye sûre, pour se concilier l'amitié des princes, & s'en faire même rechercher. Il nomma donc le cardinal Caraffe pour son légat en France le dixiéme d'Avril de cette année, sous le spécieux prétexte de féliciter Henri II. sur la tréve qu'il venoit de faire avec l'empereur. & de l'exhorter à une paix parfaite. Et dans le même tems il chargea de la même commission auprès de l'empereur & de Philippe roi d'Espagne, qui tous deux étoient en Flandre, Scipion Rebiba évê-

Les instructions qu'il donna à ces deux légats, furent à peu-près les mêmes. Ils étoient chargés d'en-pape à ses deux legager ces princes à changer la tréve en une paix con-gats en France & stante & perpétuelle, d'offrir à cet effet sa médiation

que de Motola fait depuis peu cardinal.

auprès de l'un & de l'autre, & de promettre qu'il

fe comporteroit en véritable ami, pour procurer la An. 1556. gloire & la sûreté de leurs états. Mais outre ces inrallue, les sep, litructions communes, le Cardinal Caraffe en avoit

slitian, incum, l. des fécretes, qu'il devoit feulement appuyer de vi
she same.

que secretes, qu'in devoit reutement appuyer de vive voix; c'étoit de remontrer à fa majessé trèschrétienne, qu'il étoit de la justice, que ce prince renonçât à la tréve, & qu'il confirmât le traité
fait par le cardinal de Lorraine, jusqu'à avoir recours aux sollicitations & aux présens pour réussir.
Le légat reçut ces deux instructions de son frere,
par ordre du pape. Les premieres qui devoient être
publiques, furent inscrites à Rome dans les registres;
mais les sécrettes qu'on ne devoit point produire;
ne surent point enregistrées: & ce sut dans la suite
un des griefs qui servirent à perdre le cardinal Cacaffe sous le successeur de Paul IV, parce qu'on l'accusa d'avoir engagé le roi de France à porter la
guerre en Italie, sans en avoir reçu aucun ordre de
fon oncle.

XVI.
Le pape pulé forrement contre les un confiftoire dans lequel il se déchaîna fort contre

De Thue, his. les Colonnes: il les traita d'impies, & voulut proulis. 17.
Pallen, us sip, ver que leurs ancêtres avoient toujours été con-

trairés au faint flége; il déclama en particulier contrè Afcagne qui étoit actuellement prifonnier à Naples, & qui avoit autrefois affiégé Clement VII. dans le château faint Ange, & pillé la ville avec les Impériaux. Il s'exprima avec beaucoup d'aigreur contre Marc-Antoine fon fils, qui marchant fur les traces de fon pere, faifoit des entreprifes déteflables & facriléges à la ruine du vicaire de Jefus-Chrift & du faint fiége, après avoir indignement

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 103 dépouillé celui dont il tenoit la vie. C'est pourquoi il les déclara tous deux indignes des graces An. 1556, qui leur avoient été accordées par plusieurs papes ses prédécesseurs. Il confisqua les biens du pere & du fils, & donna la confiscation de leurs terres dans l'état

avec le titre de duc de Palliano. Enfin il les excommunia, & fulmina pareillement des censures contre tous ceux qui leur donneroient du secours, & prendroient leur défense. Marc-Antoine se retira dans le royaume de Naples, où il fut très-bien reçu; & de tems-en-tems il en fortoit pour faire des incursions

ecclésiastique au comte de Montorio son neveu,

fur les terres dont on l'avoit dépouillé.

Dans le même-tems le pape ôta le gouvernement de l'état ecclésiastique au duc d'Urbin, & le donna au même comte de Montorio, avec le bâton, qui est la marque de cette charge; & il mit son fils, qui n'étoit encore qu'un enfant, en possession de Cani, du domaine des Colonnes, avec le titre de marquis. Le cardinal Caraffe ne différoit son départ que pour attendre Pierre Strozzi, fous lequel il avoit portéles armes, & qui étant parent de la reine, avoit beaucoup de crédit à la cour de France, & se déclaroit ouvertement contre les Espagnols. Strozzi étoit occupé à faire fortifier Civita-Vecchia, Antio \* & Pal- \* Aujoura hui Ner-liano, dont les Colonnes venoient d'être dépouillés; rie du raine d'air de l'air de il avoit avec lui des personnes habiles dans les for- Terracime. tifications, quilui tracerent des bastions dans les endroits avantageux, & il mit dans cette derniere place les vivres & les munitions nécessaires pour soûtenir un siège, en cas que les Colonnes vinssent l'attaquer. Mais le vrai dessein du pape, en faisant forti-

fier ces places, étoit de couvrir la frontiere de l'état
An. 1556. Et auficecléfialtique contre le royaume de Naples. Et aufitôt que Palliano fut en état de défense, Strozzi vint
joindre à Rome le cardinal Caraffe, & tous deux se
mirent en chemin pour Civita-Vecchia, suivis d'un
grand nombre de nobles & de Seigneurs qui voufurent être du voyage.

XVII.
Départ du cardinal Caraffe avec
Strozzi pour la
cour de France.
De Thou hift. lib.

Ilss'embarquerent à Civita-Vecchia même, pour fe rendre à Marfeille, conduits par Paul Jourdain, chef de la maifon des Urfins, avec huit galeres, dont

une partie appartenoit au roi, & l'autre au pape. Le ranaviern. us jup. .
L. 13. cap. 19. n. 1. cardinal étant arrivé en France avec un superbe équipage, se rendit à Fontainebleau, où il trouva la cour divifée en factions. Le connétable de Montmorenci déja âgé, prévoyant les mauvais succès de la guerre, avoit ménagé la tréve pendant l'absence du cardinal de Lorraine, aidé en cela par le neveu de l'amiral de Coligny. Les princes de la maison de Guise au contraire pleins d'ardeur, tâchoient d'exciter de nouveaux troubles, pour avoir le commandement des armées, & rejettoient tout ce qui pouvoit porter à lapaix. Ce qui rendoit le roi incertain, quoique l'heureux succès des guerres passées le sit beaucoup pencher du côté de l'avis des Guises. Enfin, il y fut tout-à-fait déterminé par Catherine de Medicis sa femme, qui favorisoit la guerre d'Italie, afin de procurer le commandement de l'armée à Strozzi son parent, & par la duchesse de Valentinois, qui étant déja alliée à la maison de Guise, par le mariage d'une de ses filles avec le duc d'Aumale, crut que c'étoit une occasion favorable pour avancer ceux de cette maison & les rendre plus puissans,

Les

LIVRE CENT CINOUANTE-DEUXIEME. 104 Les affaires étoient ainfi disposées, lorsque le car-

dinal Caraffe aborda le roi, à qui il présenta au nom An. 1556. du pape, comme au protecteur de l'église Romaine & du saint siège, l'épée & la toque que le saint pere cecardinal avec le avoitbénites. Cela se fitavec beaucoup de pompe & roi de France.

De Thou, ibid. us de cérémonie. Ensuite le cardinal entra en confé- pellaviein, rence avec sa majesté, il lui représenta tout ce qu'il si. cap. 19. m. 5. avoit fait pour son service, & pour engager le pape 116, 27. 11, 19. son oncle dans ses intérêts; par la seule inclination qu'il avoit pour la France, sans y être excité par d'au-

tres motifs.Il exagéra le ressentiment des Espagnols, qui par la tréve, ne craignant plus la guerre sur les frontieres de Flandre, ni dans le Milanez, ni dans

le Piémont, ni dans la Toscane, alloient tourner toutes leurs forces contre la maifon des Caraffes, & contre le chef de l'église, dont les places étoient foibles, & l'épargne épuisée par les dernieres guerres ; ce qui faisoit craindre une suite de maux, ausquels

il seroit ensuite très-difficile de remédier, « Ainsi, continua-t-il, je n'ai pû me persuader «

que vous eussiez consenti à une tréve, sorsqu'il y « avoit si peu d'apparence de la conclure, si votre « majesté n'eût pas été mal instruite de ses intérêts & « des nôtres. Aussi j'espére que quand elle aura con- « sidéré les choses comme elles sont avec la prudence « ordinaire, elle prendra une réfolution qui lui sera « glorieuse, à nous salutaire, & utile aux uns & aux « autres. » Enfin il conclut, en représentant au roi, qu'il ne devoit point être arrêté par son serment & par la foi qu'il avoit jurée d'observer la tréve. «Il est « de votre zéle, lui dit-il, de prendre garde à ne pas « perdre par un scrupule mal fondé & hors de saison, «

Tome XXXI.

» la gloire que vous avez reçue de vos ancêtres, & An. 1556. » de ne pas permettre que les papes & les princes

» affligés & abandonnés de votre secours, soient » aujourd'hui contraints d'implorer la miséricorde

» de vos ennemis, & de mendier par de basses prie-

» res la protection qu'ils ont toujours trouvée auprès » des rois de France. »

dinal Caraffe en portant le roi à la De Thou, lib. 17. ad hunc annuon.

Le cardinal voyant que le roi paroissoit touché de ces raisons, entra dans un plus grand détail : il dit àce prince, que le pape lui faciliteroit l'entrée du royaume de Naples, & qu'il le sécoureroit de soldats, de vivres & de munitions, & lui procureroit un port commode pour le débarquement de ses troupes : non qu'il espérât un succès certain de cette expédition, dans laquelle il se rencontroit de grandes difficultés; mais il croyoit qu'en excitant la guerre entre les François & les Espagnols, l'événement en seroit tel, que les uns & les autres las & fatigués, abandonneroient les places qu'ils occupoient dans la Toscane, & consentiroient qu'on les remit au pape: d'autant plus, qu'il y avoit affez d'apparence que l'empereur ne s'opiniâtreroit pas à continuer la guerre pour la ville de Sienne, pourvû que les François fortissent du reste de la Toscane ; & qu'il y avoit lieu de croire que ceux-ci voyant qu'ils ne pouvoient entretenir une armée dans la Toscane qu'avec beaucoup de dépense, ne refuseroient pas un pareil accommodement, par lequel la liberté seroit rendue en apparence aux Siennois. Quelques historiens ont écrit que le cardinal avoit fait espérer au roi qu'on lui remettroit pour garantie , Boulogne , Ancone , Palliano, Civita-Vecchia, & même la forteresse de

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 107 Rome, qu'on appelle le château Saint-Ange.

Ce fut-là ce que le cardinal dit au roi dans la con- An. 1556. férence particuliere qu'il eut avec ce prince; mais dans l'audience publique qui lui fut aussi accordée, Propositions qu'il il ne parla ni de guerre ni de rupture de tréve ; au blic. Pallav. hist. conc. contraire, il proposa au roi, que si on vouloit laisser Ir.l.13 c.19.m.4. le foin au pape de pacifier lestroubles, même au dé- ad Pallianus favantage du roi, si la justice le demandoit, il se com ce Forut-bello, porteroit pour médiateur de la paix. Mais il ne faifoit ces avances, que parce qu'il fçavoit bien qu'Henri II. étoit comme assuré que l'empereur n'accepteroit pas la médiation du pape, qu'il regardoit comme son plus cruel ennemi. Caraffe proposa encore auroi l'affaire du concile, que le pape promettoit de convoquer, non pas à Trente, mais à Rome, dans le palais de Latran: & Henri accepta ces offres, & promit d'y envoyer les évêques de son royaume. Le cardinal enflé de ces promesses & des honneurs qu'il avoit recus à la cour de France, se flatta aussi-tôt que fa négociation auroit un heureux fuccès, & s'entretenant avec l'ambassadeur de Charles V, il lui parla de la paix, & lui dit : qu'il ne tiendroit qu'à fon maître de l'accepter; mais il ajouta, que les princes devoient instruire le pape de leurs prétentions, & fe foumettre à son jugement. L'ambassadeur peu étonné de ces paroles, & n'ignorant pas combien son maître étoit porté à la paix, répondit, qu'il étoit prêt d'accepter des conditionséquitables; & que comme le duché de Milan étoit la cause principale de la guerre, l'empereur étoit disposé à s'en priver lui & ses fuccesseurs, si le roi de son côté vouloit restituer tout ce qu'il avoit pris au duc de Savoye, & aux

autres princes intéressés,

Le Cardinal Caraffe informa de toutes ces choses

An. 1556. l'autre légat Rebiba, qu'il croyoit déja arrivé à Bruxelles; mais celui-ci avoit cu ordre de marcher fort lentement, & d'attendre le fuccès de la négociation de son collégue en France, pour ne point proposer Pallao us sus sus la paix à l'empereur, lorsqu'il faudroit lui déclarer confiftor. 17. Junii. la guerre. Le pape de son côté ayant vû les lettres que Caraffe écrivoit au duc de Palliano son frere, pour lui apprendre dans quelles dispositions le roi étoit, par rapport à l'offre qui lui avoit été faite de prendre Paul IV. lui-même pour médiateur de la paix, & la maniere agréable dont ce prince avoit reçu la proposition du concile qui devoit se tenir à Rome, fit-lire ces lettres dans un consistoire, & écrivit lui-même à fon neveu en France, pour l'exhorter à pousser cette affaire, & à la conduire à sa perfection; mais il ne lui dissimula pas les soupçons qu'il avoit contre les Espagnols, qui ne cherchoient qu'à le mortifier dans toutes les occasions, & qui le méprisoient souverainement; il lui rappella les violences du marquis de Sarria, ambaffadeur de l'empereur, qui avoit forcé la garde, & fait rompre la porte de la ville, pour aller à la chasse, parce que le capitaine avoit refusé de la lui ouvrir. Il lui exposoit, que les Espagnols savorisoient ouvertement ses Colonnes, dans le dessein de les faire rentrer dans les villes dont on les avoit justement dépouillés, & que par un édit févere, ils avoient interdit tout commerce entre les Napolitains & les sujets du pape. Enfin il lui apprenoit qu'il avoit envoyé le cardinal de San-Severino à Venise, pour engager cette république à se joindre à lui, en lui promettant de la ré-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. TOO compenser largement des dépouilles des Espagnols, fiavec leurs forces jointes à celles des François & de An. 1556. l'état ecclésiastique , on pouvoit délivrer l'Italie du ioug & de la servitude des étrangers ; & que les Venitiens avoient répondu, qu'ils ne vouloient favorifer aucun parti, & que le pape, comme pere commun, devoit bien plûtôt prendre des conseils de paix, & ne pas permettre qu'en rallumant de nouveau la guerre en Italie, on la remplit de nouveaux troubles,

& on l'exposat en proye à ses ennemis.

Le légat fit son entrée à Paris avec toutes les magnificences qui peuvent accompagner de pareilles nal Caraffe à Pacérémonies. On dit qu'en faisant le signe de la De Thon, hist. 1. croix dans les rues, & donnant la bénédiction se- 17. n. 3. Mezeray, abrégé lon la coûtume, au lieu de prononcer les paroles chron, 10, 4. p. 578, ordinaires, il disoit tout bas ces mots au peuple qui venoit en foule se jetter à ses genoux, pour recevoir sa bénédiction, puisque ce peuple veut être trompé, qu'il soit trompé. Et l'on ajoûte, qu'à la cour & à la ville, il se montra cavalier parmi la noblesse, galant parmi les dames, gai parmi les gens de bonne humeur, & qu'il n'oublia pas de faire sa cour. à la duchesse de Valentinois, à qui il sit beaucoup de présens considérables de la part du pape & de la sienne. Le roi lui donna l'évêché de Cominges, vacant par la démission volontaire de Jean Bertrandi garde des sceaux; & la reine étant accouchée de deux princesses dans le mois de Juin, le cardinal fut . prié d'en tenir une sur les sonts, & lui donna le nom de Victoire, foit à cause des heureux succès des années précédentes, soit à cause de l'espérance que toute la mailon avoittémérairement conçue des prospé-

Trid. lib. 13. c.19.

rités futures. Ces deux princesses moururent peu de An. 1556. tems après. Quelques cardinaux blâmerent fort Ca-Pall. hift. conc. raffe, d'avoiraccepté l'évêché de Cominges, comme un bénéfice peu convenable à fa dignité : le légat en étant informé, en écrivit à son frere, le vingt-quatriéme de Juillet, & traita assez mal ces cardinaux, qui étoient Pacheco, & Jean Alvarez de Tolede Dominicain, qu'on appelloit le cardinal de Saint-Jacques, parce qu'il étoit archevêque de Compostelle.

Cependant les affaires se brouilloient fort en

Rappel du légat Replied qui vient Italie, & tous les esprits paroissoient très-disposés lib. 19. n. 7. De Thou , hift. I.

à la guerre. Le cardinal Rebiba qui s'étoit avancé jusqu'à Mastricht, à deux journées de Bruxelles, recut ordre de revenir sur ses pas, dans l'appréhenfion que l'empereur ne l'arrêtat, & ne le fit prisonnier, pour venger quelques Impériaux que le pape tenoit en prison, quoique d'autres attribuassent ce rappel à la réfolution que le roi de France avoit prise de déclarer la guerre à l'empereur & à Philippe; ce qui rendoit la légation du cardinal inutile. Quoi qu'il en foit, Rebiba revint en France, sans avoir parlé à l'empereur ; & les Impériaux qui n'attendoient rien de bon des desseins du pape, principalement depuis qu'on avoit commencé à fortifier Palliano, furent confirmés dans l'opinion qu'ils avoient conçue, que les affaires tendoient à la guerre dans la campagne de Rome. C'est pourquoi le roi Philippe dans le moment même donna ordre au duc d'Albe, de mettre son armée en campagne, sans attendre que les troupes auxiliaires de France fussent arrivées, & d'empêcher autant qu'il le pour-

LIVRE CENT CINQUANTE DEUXIEME. III roit les fortifications de Palliano ; jugeant que si l'armée paroissoit, & s'avançoit jusqu'aux portes de An. 1556. Rome, le pape qui ne se sentoit pas assez fort, pourroit se repentir de la guerre que ses neveux lui avoient fait témérairement entreprendre; & qu'avant l'arrivée du secours, on pourroit s'accommoder à des conditions honnêres.

Suivant ces intentions, le duc d'Albe qui vouloit furprendre les troupes du pape, qui n'étoient pas en-Leduc d'Albe encore prêtes, lui envoya Pyrrus Loffredo, noble Napo-litain, de l'illustre maison des marquis de Trevico, pour estave pour estave si l'on pourroit accommoder les affai— principal. 10 p res, & l'amuser, sous prétexte de vouloir traiter liv. 17. avec lui. Mais le pape lui opposa un autre artifice, & se persuadant que le duc d'Albe ne l'atta- in ass. confisor. 6 queroit à force ouverte qu'après qu'il auroit vû que Septemb. 1556. Loffredo seroit de retour, sans avoir rien conclu, il différa toujours de l'entendre, & le remit chaque fois qu'il le pressoit au premier consistoire qu'il n'asfembloit jamais. Le duc d'Albe impatient, & ne pouvant plus supporter ces lenteurs affectées, fit avancer son armée, sans attendre le retour de Loffredo. s'empara de Ponte-Corvo & de Fronsinone, & fit enlever un grand nombre de bestiaux sur les terres de l'église. Le pape irrité de cette conduite, assembla les cardinaux, s'emporta fort contre le duc d'Albe, & fit appeller Loffredo, pour lui demander ce qu'il étoit venu faire à Rome. L'envoyé répondit, qu'il étoit chargé de deux lettres du viceroi de Naples, l'une pour sa sainteté, l'autre pour le sacré collége, afin de trouver des moyens d'appaiser les différends & de faire la paix. Alors le pape se répandit en repro-

ches contre le duc d'Albe, il se plaignit qu'il l'avoit An. 1556. trahi, & qu'il avoit violé le droit des gens, en venant à main armée sur les terres de l'église, dans le tems qu'il feignoit de vouloir la paix ; & dans le même tems il fit conduire le député en prison dans le château Saint-Ange, d'où if ne sortit que l'année suivante, après que la paix eut été faite.

con contre Alcagne de Cornia. Pallav. hift. conc.

d'Albe, & foup- Italiens des levées du royaume de Naples, fous la conduite de Vespasien de Gonzague, quatre mille Trid. 1. 13. c. 17. Espagnols, que commandoit Sanchez de Mardones De Thou, hiff, lib. fous Garcias de Tolede, six cornettes de cavalerie, & douze cens chevaux-légers : ces derniers avoient pour chef le comte de Popoli, qui depuis peu avoit quitté le parti du pape, pour passer dans celui du duc d'Albe, outre douze piéces de canon. Lopés de Mardones étoit chargé des vivres, & Ascagne de Cornia étoit maréchal de camp. Ce dernier s'étoit d'abord rendu suspect au pape, à cause de sa trop grande liberté; mais comme il s'étoit comporté avec beaucoup de valeur dans la guerre des Caraffes contre le comte de Bagni; ceux-là conçûrent une si haute opinion de son courage & de sa probité, qu'ils lui confierent le gouvernement de Veletri , la meilleure forteresse de l'état Ecclésiastique. Mais on le desservit auprès du pape; & les Espagnols ravis d'enlever aux Caraffes un capitaine de ce mérite, qui étoit neveu de Jules III. travaillerent à le rendre encore plus suspect à Paul IV. & firent tomber entre les mains des neveux de celuici des lettres, par lesquelles on leur apprenoit qu'Ascagne étoit d'intelligence avec le duc d'Albe.

Le duc d'Albe avoit dans son armée huit mille

Livre cent cinquante-deuxie'me. 113 Il fut mandé par le pape, mais averti par le cardinal son frere qu'il n'y avoit point de sûreté pour lui à An. 1556 Rome, il se sauva dans le royaume de Naples; & Paul IV. irrité de cette évasion, s'en prit au cardinal, le fit mettre au château Saint-Ange, & confisqua

généralement tous les biens de l'un & de l'autre. Un autre incident ne fervit encore qu'à brouiller Le pape fait arrê davantage le pape avec l'empereur & le roi Philippe. ter le genéral des Le marquis de Sarria avoit coûtume d'envoyer au reur, & Garcilato viceroi de Naples un messager à pied chargé de ses pallav. loce cit. lettres; & comme il passoit par Terracine, le gou-lib. 13 c. 17. 11. verneur de cette ville l'ayant apperçu sans avoir les marques que portent d'ordinaire ces fortes de gens, pour faire connoître leur emploi, le foupçonna d'être chargé de quelque commission contraire aux intérêts du pape; il le fit donc arrêter, & l'envoya à Rome au duc de Palliano, neveu de Paul IV. avec ordre de ne l'introduire dans la ville que pendant la nuit & fous bonne garde. On le fouilla, & on le trouva chargé de lettres en chiffres que Garcilasso de Vega, agent du roi d'Espagne à Rome, écrivoit au duc d'Albe : ces lettres étant déchiffrées, on connut que cet agent pressoit le duc de ne point différer à entrer avec son armée dans l'état ecclésiastique, pendant que le pape n'avoit assemblé aucunes troupes pour sa défense. Là-dessus on arrêta de Vega qui fut mis en prison; & l'on prit avec lui Jean-Antoine de Tassis général des postes de l'empereur, qui fut traité avec beaucoup de rigueur. L'ambassadeur de l'empereur marquis de Sarria, en fit beaucoup de bruit, & voulant en aller porter ses plaintes au pape, on lui refusa l'entrée du palais.

Tome XXXI,

An. 1556. Le duc d'Albe justement indigné d'une pareille conduite, envoya au pape le comte de San-Valen-

XXVII. thoo, pour se plaindre que non-seulement il recevoy se comis de voir les bannis de Naples & de Florence; mais que
san valentino su
contre la soi publique, il faisoit emprisonner les miplate, sipp, lis, n.
13-169, 16, n.

queroit pas de se venger de toutes ces injures, si on ne lui faisoit satisfaction. Ce qui avoit le plus choqué le duc d'Albe, fut que le pape le vingt-septiéme de Juillet avoit fait comparoître dans le consistoire le procureur Fiscal Alexandre Pallantieri, avec Sylvestre Aldobrandin, avocat consistorial, lesquels exposerent, que le pape ayant excommunié & privé de ses états Marc-Antoine Colonne, & défendu à toutes fortes de personnes de lui donner aucune asfistance, sous peine d'encourir les mêmes censures; l'empereur & le roi Philippe son fils, les avoient encourses: & par conféquent étoient déchûs de leurs fiefs mouvans de l'églife, sur les preuves incontestables qu'on avoit, qu'ils protégeoient les Colonnes excommuniés, qu'ils leur fournissoient des soldats & de l'argent, qu'ils machinoient des entreprises contre le saint siège, & qu'ils se préparoient à entrer à main armée sur les terres de l'église. Qu'à ces causes ils requéroient que le pape nommât des commissaires cardinaux pour examiner cette affaire, & que fur leur rapport il prononçât sentence d'excommunication contre les deux princes, & déclarât leurs fujets absous du serment de fidélité, & le royaume

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. IIC de Naples vacant, pour être donné à celui que le pape choisiroit.

An. 1556.

Paul IV. reçut la requête, & répondit qu'il en délibéreroit avec les cardinaux ; comme il fit, après que les deux officiers, le Procureur Fiscal, & l'Avocat consistorial se furent retirés. Les cardinaux François parlerent très-respectueusement de l'empereur & de son fils; ce qui ne servit qu'à animer davantage le pape contre ces deux princes. Les Impériaux laisserent échapper quelques paroles ambigues, qui ne tendoient qu'à différer la résolution de cette affaire: mais les autres, tous dévoués à Paul IV. releverent beaucoup l'autorité pontificale, louerent sans mesure la prudence & le zéle du pape, & dirent, que lui seul étoit capable de remédier à ce mal, & qu'ils remettoient tout à sa sage conduite. Ce fut après ce consistoire, où l'on ne déterminarien, que le pape recut la nouvelle du traité conclu en France. & que le duc d'Albe feignant d'ignorer la requête du Procureur Fiscal, envoya le comte de San-Valentino au pape, pour demander l'élargissement de Vega agent du roi Philippe, & pour se plaindre de ce qu'il tenoit en prison des personnes revêtues du caractére public, sans aucune forme de justice. Dans le même tems le marquis de Sarria ambassadeur de Charles V. fit demander au pape son audience de congé, & se retira de Rome le troisiéme du mois d'Août.

Quant au comte de San-Valentino, il fut très-mal reçu de Paul IV. qui s'emporta contre lui, & lui ré- Réponse du pape pondit, qu'il communiqueroit au facré collége les rallav. us fup. lib. sujets de plaintes du duc d'Albe. Il le sit, & quelques

jours après il renvoya San-Valentino, qu'il sit accom-An. 1556. pagner de Dominique Nerio gentilhomme Romain,

confisior. 7. Aug. pour représenter de sa part au duc d'Albe, qu'il suf-De Thou, biff, lit. fisoit de nier la plûpart des choses dont ce duc se plaignoit : qu'il étoit prince libre, & en droit de demander à tous les autres compte de leurs actions, comme leur supérieur, qui ne devoit répondre à personne de fa conduite : qu'il pouvoit justement voir & retenir toutes fortes de lettres, lorsqu'il y avoit quelque foupçon d'entreprise contre le saint siège. Que si de Vega avoit rempli le devoir d'un ambassadeur, il ne lui seroit arrivéaucun mal; mais qu'ayant excité des féditions & conspiré contre le souverain, à qui il étoit envoyé, son crime étoit l'action d'un particulier, & qu'il le vouloit punir comme tel. Que jamais aucun danger ne l'empêcheroit de foutenir vigoureusement la dignité de l'église & du saint siége, & que du reste, il remettoit le succès entre les mains de Dieu, qui lui avoit confié la conduite du troupeau de Jesus-Christ. Qu'ainsi le roi Philippe sergit mal, & agiroit sans équité, s'il vouloit venger une cause injuste.

d'Albe dans la campagne de Ro-Pallav. lib. 13.

froid; & jugeant que le pape n'agissoit avec tant de hauteur, que parce qu'il espéroit un prompt secours Fallav. 116. 13. de France, il commença la guerre des le quatriéme De Thou, hift. lib. de Septembre, & après avoir pris Pontecorvo sur le Garillan, & d'autres places dans tout le pays qu'on appelle la Terre de Labour, il s'avança sur les terres de l'églife, & envoya devant Garcias de Tolede à Veruli, où Fabiano & Laurent de Péruse étoient avec deux enseignes. Il fit avancer le canon, parce

Le duc d'Albe entendit Nério avec assez de sang-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 117 que ceux de la garnison resusoient de se rendre.

Ainsi la ville sut prise & les soldats désarmés. Ves- Au. 1556. pasien Gonzague ayant été envoyé à Bauco, surprit avec ses troupes Jean Guasconi Florentin, & Tomasso de Camerino. Ensuite l'armée, s'étant avancée. vers Anagny, Piperno, Terracine, Acuto, Fumone, Fiorentino & Alato, ces villes se rendirent volontairement, à l'exception d'Anagny, où le cardinal Caraffe parti de France vers la fin d'Août, & arrivé à Rome dans le mois de Septembre, avoit envoyé Torquato Conti, avec treize cens fantassins Italiens : on en fit donc le siège en forme, & la garnison en étant sortie sécretement pendant la nuit le quinziéme d'Octobre, avec ses officiers, & s'étant fauvée par la vallée qui conduit à Acuto; le lendemain les Espagnols voyant qu'il n'y avoit plus personne fur les murailles pour les défendre, se jetterent dans la place, sans en avoir reçu l'ordre, & la pillerent. L'arrivée du cardinal Caraffe, & l'argent qu'il apportoit, firent d'autant plus de plaisir au pape, que Strozzi le suivit bien-tôt, & après lui Montluc, avec des Troupes Gascognes, & les soldats Francois qui étoient en Toscane, assurant le pape, qu'il y auroit dans peu une armée en Italie, commandée par le duc de Guise.

Les grands progrès du duc d'Albe, engagerent quelques cardinaux à parler d'accommodement en- commodement tre lui & le pape. De leur avis Thomas Manriquez entre le pape & le bre, avec des lettres du cardinal de Saint Jacques . pour proposer une suspension d'armes, en attendant

qu'on travaillat à la conclusion de la paix. Le duc An. 1556. refusant la suspension, parut pencher davantage pour la paix, pourvû que le pape nommât des cardinaux exempts de toute passion avec lesquels ses envoyés pûssent traiter. Paul IV. dès le lendemain fit choix de Pacheco, Tolede, Caraffe & Rebiba; & le duc d'Albe de fon côté envoya au lieu de la conférence Thomas Manriquez, avec François Pacheco son sécretaire, homme fort modéré, & très-propre à concilier les esprits. L'on s'assembla chez le cardinal de Saint Jacques le vingtiéme de Septembre, & l'on y proposa les conditions suivantes. Que le pape se réconcilieroit avec le roi Philippe, & donneroit caution qu'il ne l'inquiéteroit plus, & ne feroit aucune alliance contre lui. Que les ministres & les sujets du roi d'Espagne qu'on avoit emprisonnés, feroient mis en liberté. Qu'on rétabliroit dans leurs biens Marc-Antoine Colonne, & Ascagne de la Cornia. Ce dernier article embarrassa les cardinaux. qui déclarerent qu'aucun d'eux n'oseroit en faire la proposition au pape. Mais le viceroi insista toujours sur cette demande. Et quoiqu'on sût convenu qu'il auroit un entretien avec le cardinal Caraffe, dans le monastere qu'on appelle la Grotte Ferrée, entre Marino & Frascati, le cardinal ne s'y étant point trouvé, on ne parla plus d'accommodement, & la guerre continua à l'ordinaire.

XXXI. Le duc d'Albe ayant laiffé Palliano à sa gauche, Carec, Antoine alla avec son armée à Valmontano, que Jean-Bapcourties jusques aux portes de Rotiste Conti lui remit, de même que Segna, à des montes de Rotis de Conti lui remit, de même que Segna, à des montes se conditions honnêtes. Jean de Luna gouverneur de la 17. hecture. Il a citadelle de Milan, fit remettre cette citadelle par

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. TIO fon filsau cardinal de Trente, gouverneur du Milanez; & se plaignant du peu d'égard qu'on avoit pour An. 1556. les services qu'il avoit rendus à l'empereur dans l'affaire de Sienne, il prit le parti du roi de France. Marc-Antoine Colonne étant forti du camp pendant la nuit avec quinze cens gens-d'armes, fit des courses jusques aux portes de Rome, & après avoir . inutilement tenté de surprendre les troupes du pape, il se retira avec beaucoup de bestiaux qu'il sit emmener, ce qui épouvanta fort les Romains, qui croyoient déja l'ennemi dans leurs murs. Enfuite le duc d'Albe conduisit son armée à Tivoli, où François Urfin s'étoit enfermé avec quatre cens Italiens; & après s'en être rendu maître, il alla droit à Vicovaro, de la dépendance des Ursins, qui abandonnerent aussi-tôt cette place : de sorte qu'elle se rendit à Ascagne de la Cornia : ce qui ouvrit le chemin aux Espagnols, pour mener à Tagliacozzo des vivres, & rendit la voye libre à ceux qui venoient de l'Abruzze. La citadelle étoit occupée par cinquante hommes, dont le capitaine étoit imprudemment forti pour conférer avec Cornia : celui-ci le retint. & ne le mit en liberté, que quand la place fut rendue, & que les Espagnols y furent entrés.

Cependant tout étoit en trouble & en confusion dans Rome; l'ennemi qui étoit proche y répandoit par tout la terreur, & les gens du pape n'osoient sortir. D'ailleurs Camille Urfin qui commandoit dans la ville, ayant fait abattre plusieurs maisons & plusieurs églises vers la porte del Popolo, faisoit fortifier ce qui étoit au-delà du fossé, & retenoit les soldats dans la ville. Ce qui ennuya le peuple, & le conster-

na autant que si tout eût été ruiné. Pour le rassurer, An. 1556. Blaise de Montluc proposa de camper hors la ville; & comme le peuple l'aimoit & connoissoit sa valeur, on lui dit de lui parler pour tâcher de calmet fes allarmes; il le fit, le peuple l'écouta avec patience, & parut plus tranquille. Enfuite on envoya le même Montluc à Veletri, pour y faire entrer du secours, & il y introduisit en effet deux compagnies de gensdarmes. Après cette action il ne féjourna point dans la ville, & revint joindre l'armée sans aucun danger, ayant fait environ quarante milles de chemin sans s'arrêter.

lib. 17. p. 516.

Toute l'armée consistoit en dix mille hommes d'infanterie, & douze cens chevaux, & paroissoit mee du pape. De Thou, in hift, bien résolue à combattre avec ardeur. Mais on sit une faute dès le commencement qui rendit toute son espérance inutile. Car au lieu de faire avancer d'abord cestroupes au-devant du duc d'Albe qui n'étoit pas encore fort préparé à les recevoir, & qu'une attaque imprévue eût déconcerté, on les retint dans Rome, & l'on manqua par ce retardement l'occafion la plus favorable qui pût se présenter. On mit cette faute sur le compte de Camille Ursin, qui étant déja vieux & un peu trop timide, ne vouloit agir qu'avec beaucoup de sûreté. De toutes les places que les Caraffes tenoient, il n'y en avoit point qu'ils eussent mieux fait fortifier que Palliano, où Jules Ursin commandoit, & Veletri où l'on avoit mis Adrien Baglioni en la place du duc de Somme. Comme le pape manquoit d'argent, l'épargne ayant été épuifée par les guerres des années précédentes, l'on ordonna qu'on payeroit le centième, & l'on impofa · LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 121 imposa de nouveaux subsides qu'on souffrit sans se plaindre, quoiqu'ils chargeassent beaucoup le peu- An. 1556. ple. Le marquis de Trivico que le duc d'Albe avoit mis pour commander la frontiere de l'Abruzze, se faisit de Malignano, & vint à Civitella, pendant que le duc étoit à Tivoli, pour refaire ses soldats fatigués du travail, & de la mauvaise saison de l'Automne, incertain s'il devoit aller à Rieti, ou s'il devoit tenter Ostie, s'emparer au-delà de la riviere d'un château appellé Corneto, & empêcher par ce moyen le transport des vivres à Rome.

Sur ces entrefaites, il reçut un envoyé de la république de Venise, pour le prier de ne point faire la priente du ca'Alguerre sur les terres de l'église, que les Venitiens re la guerre au pan'avoient jamais souffert qu'on attaquât, suivant le De Thou, hist. lib. traité & la louable coutume de leurs ancêtres. A quoi 17,9-518. Pallav. hijf. conc. le duc répondit que le pape avoit lui-même com-1761. L 13 c 20. mencé la guerre par les mauvais traitemens qu'il avoit fait aux Colonnes, à qui l'empereur & le roi Philippe ne vouloient pas manquer dans une si juste cause, parce qu'ils étoient leurs vassaux; &il continua toujours les mêmes actes d'hostilité. Il prit de force Palombarra, où l'on exerça toutes fortes de cruautés & de licences : il vint ensuite se loger avec son armée à la Grotte-Ferrée, & à Marino, où on apportoit tous les jours des vivres des lieux voisins, & principalement de Tivoli, le plus souvent sans escorte. Le pane se vit alors privé de deux de ses principaux officiers, le comte de Rangone, qui ayant donné dans une embuscade fut fait prisonnier par le comte de Popoli, & Barthelemi de Monte, qui conduisant quelques troupes, sans se tenir sur ses gardes, Tome XXXI.

fut enveloppé & pris par trois cens cavaliers, ses fol-An. 1556. dats mis en fuite, & tout son bagage enlevé. Ces pertes consternerent le pape & ses officiers: ils croyoient. déja voir le duc d'Albe profitant de sa victoire, mettre le siège devant Rome, & déja presque maître de la ville, mais ils n'en eurent que la peur. Le duc se contenta d'affiéger Ostie, croyant que la prise de cette ville obligeroit le pape à faire la paix à des conditions honnêtes, avant que le secours de France fût arrivé.

Ce duc fit la revue de son armée le quatriéme de le par le due Novembre. Trois jours après Ascagne de la Cornia fe rendit maître de Porcigliano & d'Ardée, afin d'ouvrirun chemin aux vivres que l'on portoit à Nettuno & à Marino. Le cardinal Caraffo envoya le duc de Somme, pour reprendre cette derniere place, mais ce fut sans succès. Enfin on fit sur le Tibre un pont de bateaux pour le passage des gens à pied & à cheval; & toutes choses étant ainsi disposées, le duc arriva trois jours après à Ostie, dont Vespasien de Gonzague se rendit bien-tôt maître avec quelques piéces de canon qui briferent la porte; ce qui obligea ceux de la gamison de se retirer dans la citadelle, gu'on attaqua & qu'on battit du côté qui regarde le Tibre, où elle étoit fortifiée d'une muraille & de deux tours. Pierre Strozzi étoit forti de Rome avec trois mille fantaffins & trois cens chevaux, afin que, fi les ennemis étoient obligés de lever le siège, il pût feconder ses gens, dans la sortie qu'ils seroient. Il s'étoit retranché sur une riviere qui se décharge dans le Tibre, & avoit proche cet endroit commencé un fort, pour arrêter les courses des Espagnols, mais il

LIVRE CENT CINQUENTE-DEUXIEME. 123 n'empêcha pas la prife de la citadelle ; elle fut battue pendant sept jours sans discontinuer; & le dix- An. 1556. feptiéme de Novembre on monta à l'affaut, Vespasien de Gonzague sut blessé à la lévre, Jean-François de Tolfa à la cuisse ; & ce dernier malgré sa blessure ne laissa pas de se jetter dans la tour, & de se comporter avec beaucoup de valeur. Les Espagnols-cependant furent repoussés avec perte; ce qui n'empêcha pas les affiégés de demander le lendemain à parler à Cornia, & à se rendre la vie sauve, dix jours après qu'on eût commencé le siège de

la citadelle.

Cependant comme on étoit fatigué de la guerre Tréventrelessis de part & d'autre, on parla de tréve, & les cardi- pe & le roi de la les cardi- pe & le roi de la guerre Trève la les cardi- pe & le roi de la guerre d naux de Santa-Fiore & de faint Jacques en firent la Pallav. ubi sup. proposition aux Romains, que le mauvais état de De Thou, in hist. leurs affaires engageoit encore plus que les autres à lib. 17. m 130. l'accepter. Elle fut conclue le dix-neuviéme de Novembre pour dix jours seulement. Le cardinal Caraffe & le viceroi de Naples la signerent. Mais deux jours après dans un entretien que ces deux ministres eurent ensemble dans une isle prochaine, & qui dura près de cinq heures en présence des deux armées, cette tréve fut prolongée de quarante jours, pendant lesquels on convint de porter au roi Philippe les conditions de paix proposées par le pape & par les Caraffes. Le duc d'Albe fouhaitoit fort la paix, parce qu'il voyoit qu'il étoit de l'intérêt de son prince d'établir la tranquillité de ce côté-là, par l'accord qu'on feroit avec le pape; il ne lui étoit pas difficile de prévoir d'ailleurs que si la tréve entre les deux rois venoit à se rompre, comme il y avoit

beaucoup d'apparence, Ion feroit passer toutes les An. 1556. forces dans le Milanez & dans le Piémont, afin de recouvrer les places que les François avoient prises depuis peu dans ces provinces : d'ailleurs il pensoit que si l'on ne pouvoit convenir avec le pape, au moins gagneroit-il du tems pour établir son armée très-fatiguée, & qui manquoit de tout, pour achever les forts qu'il-avoit commencés, & pour donner ordre aux affaires du royaume de Naples. Les Caraffes de leur côté embrasserent cette trêve avec plaisir, parce qu'ils n'avoient aucuns préparatifs, & qu'ils attendoient le duc de Guise avec ses troupes.

lib. 13.6.20. n. 15.

proposer la paix, du côté du pape surent le nonce Pallavicin. us sup. Frederic Fanucci, & du côté du duc d'Albe, Pachein all. confifer. 20, co fon fécretaire : mais fur le rapport que Fanucci fit au pape d'une conversation qu'il avoit eue avec le duc, il comprit aisément que les Espagnols n'avoient pas envie d'en venir à un accommodement parfait par les demandes exhorbitantes qu'ils faifoient. Le pape animé d'ailleurs par l'espérance de recevoir bien-tôt les troupes Françoises qui marchoient à son secours sous la conduite du duc de Guife,ne s'appliqua plus qu'à faire un bon usage du temsjusqu'à la fin de la tréve. Il envoya à Boulogne & à Venise le cardinal Carasse, avec le titre de légat du siége apostolique : ce qu'il annonça dans un consultoire tenu le quatriéme Dimanche d'Avent qui étoit cette année le vingtiéme de Décembre ; où en rapportant les raisons de cette légation, il dit entr'autres choses que celui qui devoit agir, pour

Ceux qui furent envoyés à Philippe, pour lui

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 125 obtenir des secours en faveur du saint siège, devoit se comporter de telle sorte qu'il ne parût pas seule- An. 1556. ment agir au nom du souverain pontife, mais au пот du siége apostolique; maxime qu'il avoit apprise du duc d'Albe, qui sçavoit sort bien mettre de différence entre la personne de Paul IV. dont il ne faifoit pas grand cas, & le faint siége pour lequel il avoit beaucoup de respect.

Cependant le duc pour profiter du tems de la tréve, fit achever le fort qu'il avoit commencé, & ré- d'Albe pour Nafolut d'en faire un autre à Nettuno, parce que ce Di Then, hift. lib. lieu-là lui parut commode pour le transport des vi- 17. 9.531vres. Enfuite ayant mis dans la citadelle d'Ostie huit piéces de canon & huit cens foldats Espagnols, commandés par Julien Vasquez d'Avila, & François Hurtado de Mendoza, il décampa le premier de Décembre, & prit son chemin vers Anagny, où il laissa le comte de Popoli avec quelque cavalerie légere pour commander en son absence. Il licentia l'infanterie Italienne, & après avoir mis les Espagnols en quartier d'hyver, il se rendit à Naples à grandes journées, & chargea Lopez de Mardones de faire venir des vivres de Gayette & de Naples à Nettuno, dans le fort qu'il avoit commencé, & dansla citadelle d'Offie; cesqui fut promptement exécuté. Lorsque le duc fut arrivé à Naples, & qu'il eut appris que le pape se préparoit à la guerre pour l'année suivante, il convoqua une assemblée des grands. du royaume, & les exhorta fort à secourir l'état. dans le danger qui le menaçoit. Le conseil résolut de lever treize mille fantassins Italiens, dont une partie seroit distribuée dans les places maritimes,

pour s'opposer à la flotte des Turcs; & l'autre seroit An. 1556. envoyée dans la campagne de Rome. On leva aussi en Allemagne quatre mille hommes de pied, qu'on fit venir par la Croatie, l'Istrie & le Frioul, pour les faire embarquer à Trieste, & les amener par le golfe Adriatique, pour les faire descendre dans le royau me.

Préparatifs de De Thou, hift. I. 17. 2. 531.

Déja deux mille Allemands s'étoient rendus à guerre de ce due l'armée sous la conduite de Gaspard Feltz, que le duc d'Albe fit aussi-tôt embarquer à Cayette pour aller joindre le comte de Popoli, qu'il avoit laissé dans la campagne de Rome. L'on manda aussi de Lombardie quatre mille Allemands, que commandoit Alberio de Lodrone, & l'on attendoit d'Espagne trois mille hommes de pied, qui étoient déja arrivés à Barcelone. L'on augmenta aussi la cavalerie par de nouvelles levées jusqu'à quinze cent chevaux. Le duc d'Albe ayant demandé à Ferdinand de Gonzague son sentiment sur les moyens de garder la frontiere, celui-ci opina qu'il ne la falloit point abandonner, qu'on devoit au contraire la défendre, & mettre de bonnes garnisons dans Civitella, Pescaire, Chieti, Arriano, Artemisio vers la Pouille, enfin à Capoue & à Nôle ; le duc se rangea aussi-tôt à cet avis, & après lui tous les autres. Ainsi Vespasien de Gonzague sut chargé de fortisier & garder Nôle; on commit le foin de Capoue à Santa-Fiore; Garcias de Tolede eut ordre de veiller à la confervation de Venose, Arriano, & Artemisio, qu'on appelle aujourd'hui Sainte Agathe; & le marquis de Trivico fut chargé de se tenir dans la Pouille avec les troupes qu'il avoit, & d'en-garder les avenues,

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 127 parce qu'étant la province du royaume de Naples, d'où l'on tiroit de plus grands revenus, il y avoit An. 1556. tout lieu de craindre que les François ne fissent leurs efforts pour s'en emparer.

Blaise de Montluc, après avoir pris congé du pape, étoit allé en Toscane, pour remplacer le sieur de Montluc va con-Soubife, que le roi Henri II, avoit rappellé; & quoi-Toscane, qu'il exerçat assez les Espagnols, il ne sit cependant rien de considérable, parce que son armée étoit

trop foible: il ne laissoit pas de ménager Cosme duc de Florence, qui ne se confiant pas beaucoup dans Dans les comme l'amitié du pape & du roi, faisoit dans ses états de liv. 4. grands préparatifs de guerre, & appuyoit le duc d'Albe, autant qu'il le pouvoit, dans l'espérance d'être un jour maître de Sienne. Il fortifia Castro-

tone & Montepulciano contre les garnisons de Montalcino. Et quoique toutes choses fussent assez tranquilles en apparence du côté du pape, il ne laissoit pas de le croire dans des dispositions peu favorables, depuis qu'on lui avoit refusé l'archevêché de Pise. pour Jean son second fils, à qui ce bénéfice étoit déja destiné. Ces considérations obligerent Montluc à

cero, qui est aux extrémités de la Romagne, Cor-

défendre à ses troupes de faire des courses dans le duché de Florence, dans l'appréhension que Cosme n'augmentât le nombre de fes foldats; ce qui n'auroit pas manqué de causer une diversion incommode:

au duc de Guise, qu'on attendoit au-plûtôt. Dans ce même tems, les Farneses se réconcilierent avec l'empereur & le roi Philippe, parce que abandonnent le ces princes, n'étoient pas contens du pape, qui, quoi-pari du roi pour prendre celui du qu'il leur fût redevable du souverain pontificat, n'en soi Philippe,

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. témoignoit toutefois aucune reconnoillance; outre

An. 1556. qu'ils souffroient avec peine les manieres hautaines Tallay, hift. cone. & impérieuses des Caraffes, qui vouloient absolulib. 17. n. 33.

ment dominer : & qu'ils se plaignoient de la cour de De Thou, lib. 17: France, qui dans le traité fait avec l'Espagne, dont on a parlé plus haut, n'avoit pas eu soin de faire restituer au cardinal Farnese les bénésices dont les Espagnols avoient sais les revenus. Tous ces motifs les déterminerent à écouter les propositions du roi Philippe. Octavio Farnese duc de Parme, par la médiation de Cosme de Medicis & de Guillaume Corregio, rentra dans Plaisance & Novarre; & dans les châteaux du Parmesan, que les Impériaux occupoient; mais ce fut à ces conditions, qu'Octavio gendre de l'empereur feroit obligé de recevoir dans les citadelles de Plaisance garnison Espagnole, & qu'il l'entretiendroit à ses dépens. Que les droits que l'Empire & le faint siège avoient dans le Parmesan, seroient conservés dans leur entier. Que la citadelle de Novarre demeureroit au roi Philippe. Que les biens qu'Octavio & Marguerite, fille naturelle de Charles V. avoient dans le royaume de Naples & dans la Toscane, & que ceux qu'Alexandre, frere d'Octavio, avoit dans la Sicile, leur seroient rendus; mais qu'ils ne pourroient demander les fruits reçus par la Chambre Impériale. Qu'on pardonneroit aux conjurés & à leurs enfans; en les rétabliffant dans leurs biens. Que les murailles de Tortila, Rocobianca, & Torricelle seroient rasées. Que Sandonino fortifié par l'empereur, seroit remis à Octavio; & que quand on lui livreroit la citadelle de Plaisance, Alexandre son fils aîné demeureroit à Milan

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 129 Milan comme ôtage ; qu'ensuite il iroit trouver Philippe, & qu'il demeureroit auprès de ce prince dans An. 1556. fa cour.

Cet accord servit beaucoup en Italie pour les affaires du roi Philippe & du duc de Florence, l'état de Milan se trouva assuré par ce moyen, & le chemin par-là fermé aux François, qui ne pourroient plus aller commodément par terre dans la Toscane. Le pape & le roi ne parurent pas d'abord fort opposés à cet accommodement, sur l'espérance que les Farneses leur donnerent, qu'ils ne leur causeroient aucune inquiéude du côté du duché de Castro, & que le cardinal de Saint-Ange demeureroit à Rome comme en ôtage; d'autant plus, que ce cardinal avoit protesté qu'il ne vouloit entrer dans aucun traité qui pût porter quelque dommage au souverain pontificat. Mais dans la suite les Farneses s'unirent si étroitement avec l'Espagne, qu'ils déclarerent la guerre au duc de Ferrare, le seul des princes d'Italie qui étoit demeuré dans l'alliance du pape & du roi de France; sa sainteté n'ayant pû y faire entrer les Vénitiens, auprès desquels elle sit encore de nouvelles instances, en leur envoyant Commendon; mais ils persisterent toujours à demeurer dans la neutralité, & ne voulurent jamais s'en départir, quelques follicitations qu'on employat auprès d'eux.

Ce traité des Farneses se sit avec Philippe roi d'Espagne & d'Angleterre, parce que Charles V. ses états à Philipfon pere, comme on a dit, lui avoit cédé les royau- pe son fils. mes de Naples & de Sicile, avec le duché de Milan, 13.6. 16.10. 4. dès le vingt-cinquiéme d'Octobre 1555. & près de hift. de Charles V.

Tome XXXI.

trois mois après, c'est-à-dire, le vingt-septiéme de An. 1556. Janvier de cette année 1556. il transporta au même Philippe le reste de ses grands états, royaumes & seigneuries, tant en Europe que dans le nouveau monde; ne se réservant pour son entretien par an que deux cens mille ducats de revenu sur l'Espagne, avec quelques meubles. Cette cession se fit à Bruxelles avec un grand concours de peuples, chacun étant curieux de voir une cérémonie qui avoit peu d'exemples. Les deux reines Eleonore & Marie y furent présentes, avec le duc de Savoye, Louis de Zuniga, grand commandeur d'Alcantara, le prince Guillaume d'Orange, le duc d'Arscot, l'Evêque d'Arras; & beaucoup d'autres seigneurs, à l'exception de Maximilien fils de Ferdinand, qui étoit déja parti pour. l'Allemagne. Tous ensemble, particuliérement les deux reines, fouscrivirent l'acte d'abdication, comme témoins, après qu'il eût été signé par l'empereur & le roi Philippe, & du fécretaire François Erafo. Après cette cérémonie, Charles V. se retira dans son appartement, accompagné de son fils; & colui-ci étant sur ses pas, & s'étant assis sur un siège élevé de deux dégrés sous un dais, il reçut pendant plus d'une heure les complimens de tous les seigneurs & de toute la noblesse. .

Mais comme Charles V. depuis quelque tems pensoit à se retirer entiérement dans sa solitude, il commença à disposer tout ce qui étoit nécessaire pour abdiquer l'empire en faveur de Ferdinand, qui n'avoit jamais voulu consentir que Philippe fût élu roi des Romains, parce qu'il pensoit à faire tomber cette couronne sur la tête de son propre fils,

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 131

Quelques auteurs ont rapporté que l'empereur ne voulant rien faire fans l'agrément du pape, en écri- An. 1556. vit à Paul IV. & recommanda cette affaire aux cardi- Belear. in comm. 1. naux Espagnols qui étoient à Rome : mais qu'on ne 17.74, 371 put rien gagner fur l'esprit du pape, qui ne cherchoit qu'à chagriner Charles V. qu'il n'aimoit pas. Ce prince laissant donc Paul IV. à son obstination. passa outre, & fit son abdication par un acte autentique sous le sceau impérial, daté de la citadelle de Zuitbourg en Zélande le septiéme de Septembre 1556. Il confia cet acte entre les mains de Guillaume de Nassau prince d'Orange, de Gregoire-Sigismond Helda, vice-chancelier de l'Empire, & de Wolfang Haller son sécretaire, pour, en qualité de ses ambassadeurs, le porter à la prochaine diéte de l'Empire, le signifier aux princes électeurs, & le remettre à Ferdinand roi des Romains, avec le sceptre, la couronne, & les autres marques de la dignité Impériale.

Ces ambassadeurs n'exécuterent leurs ordres que XLIII. deux ans après, sans qu'on puisse dire précisément se rendre en lipala raison. Peut-être étoit-ce parce qu'après le dé- De Thou, liv. 17. part de Charles V. des Pays - Bas, la tréve ayant Eman plus 197. de été rompue entre le roi de France & Philippe, cha - Oper, hist. 1971, 207. de pag. 1895. cun étoit en suspens de l'événement de la guerre : ou parce que pendant ce tems-là, trois électeurs étant morts, & trois autres ayant succédé, on ne croyoit pas les conjonctures favorables pour tenir une diéte. En effet, l'électeur Frederic Palatin étoit mort depuis peu, & avoit eu pour successeur Othon Henri, qui ne favorisoit pas la maison d'Autriche. Jean archevêque de Tréves, de la maison des com-

tes d'Ysemberg, mourut pareillement, & Jeans An. 1556. Leven lui succéda. Antoine, de la maison des comtes de Chawenbourg, archevêque de Cologne, venoit d'être élu en la place d'Adolphe son frere ; de forte que tous ces nouveaux électeurs étoient occupés chez eux à régler les affaires de leurs états. Ainsi. Charles V. fans attendre le retour de ses ambassadeurs, ayant congédié Philippe son sils, & le duc de Savoye, qui étoient venus jusqu'en Zélande avec lui, partit de Zuitbourg, pour se rendre en Espagneavec les sœurs Eleonore reine de France, & Marie reine de Hongrie, le dix-septiéme de Septembre, un peu après le coucher du Soleil. La flotte qui le conduisoit étoit composée de seize vaisseaux de Biscaye, & vingt de Flandre, avec beaucoup d'autres petits de Hollande, aufquels se joignirent plusieurs vaisseaux Anglois.

XLIV. Il arrive à Valladoiid. Ans. de Vera , hift. de Charles V. pag.

Espagne sans avoir été incommodé, & aborda au port de Laredo dans la Biscaye, où il sur reçu par le grand connétable de Castille, qui vint au-devant de lui avec beaucoup de seigneurs. A peine ce prince sur-il descendu de son vaissau, qu'une tempéte qui s'éleva subitement au port, en éloigna la flotte, & coula à sond le navire impérial. Aussir-tôt que Charles eut touché le rivage, il se mit à genoux, bais la terre, & dit, qu'il baisoit avec respect cet emere commune de tous les hommes, & que comme autresois il étoit sorti nud du sein de sa mere, il retournoit nud volontairement, & sans aucune contrainte, dans le sein de cette autre mere. Mais quand il sur entré dans la Biscaye, & qu'é-

Ce prince ayant eu le vent favorable, passa en

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 133 tant près de Burgos, il vit venir au-devant de lui un très-petit nombre de grands d'Espagne, dès-lors An. 1556. il commença à connoître sa nudité. Ensuite ayant besoin d'une partie de la pension qu'il s'étoit réservée, pour récompenser quelques-uns des siens, & voyant qu'on le faisoit long-tems attendre après cette fomme, il fit paroître quelque mécontentement; ce qui fit dire qu'à peine s'étoit-il démis de l'empire,

qu'il avoit commencé à s'en répentir.

L'empereur prit son chemin par Valladolid, où il entra avec Dom Carlos, fils de Philippe, qui y sasser de saint faisoit sa résidence. Il séjourna huit jours dans cette Juste ville, & ce fut-là qu'il prit congé de toutes les dames De Vera, leco cit, qui étoient mariées à ceux de sa cour avec qui il avoit 1. 27. n. 38, vécu le plus familierement. Ce fut-là aussi qu'un cavalier affez bouffon nommé Pedro de Sant-Erbas, étant venu lui faire ses adieux, Charles se contenta de le faluer en mettant la main à son chapeau; sur quoi ce cavalier dit à ce prince : Vous êtes bon, Sire, de vous découvrir pour moi, est-ce pour dire que vous n'êtes plus empereur? Non, Pierre, répondit le prince, c'est que je n'ai plus rien à te donner que cette marque de courtoisse.

Les reines Eleonore & Marie demeurerent à Valladolid avec le reste de la suite de l'empereur, qui quitta cette ville pour se rendre au monastere de faint Juste de l'ordre des Hissonymites. On croit qu'il avoit choisi ce lieu depuis quatorze ans pour sa retraite; parce que passant en cet endroit en 1542. il visita exactement ce monastere, & dit à ses gens : Voici un véritable lieu pour un autre Diocletien. Ce qu'il y a de vrai, est qu'au commence-Riii

ment de 1555.il avoit fait partir de Bruxelles Pierre An. 1556. Sorbion architecte, avec un très-habile jardinier, pour lui bâtir dans ce monastére six chambres basses de plein-pied, & lui dresser un jardin selon le plan qu'il leur en donna lui-même. Ce couvent est situé dans l'Estramadure, à sept ou huit lieues de Plazencia du côté du Portugal, auprès d'une ville appellée Sarandilla, & est commode pour une vie solitaire, à cause des agrémens du vallon dans lequel il est situé. Charles s'y rendit à cheval, & accompagné sculcment de douze domestiques. Prefqu'aussi-tôt qu'il y fut arrivé , il apprit la nouvelle de la rupture de la tréve entre la France & l'Espagne, ce qui l'affligea d'abord; mais enfuite il fe confola, par l'espérance qu'il eut que l'imprudence &

dont elle fembloit se flatter.

XLVI. de Charles V. pag. 303. O 304. Strada, de Bello Belgico , l. 2.

\$1. ann. 1556.

l'empereur dans sa sa retraite. Il assistoit à tout l'office divin, qu'il fai-Ant. de Vera, hift. foit fouvent chanter en musique. Il entendoit ordinairement la messe haute, & y communioit souvent. Tous les vendredis des deux carêmes qu'il passa à in com, I. faint Juste, il prit la discipline avec la communauté; il s'occupoit fouvent pendant quelques heures à travailler de ses propres mains à quelque ouvrage de mécanique cultiver des plantes, à greffer des arbres, comme avoit fait autrefois Dioclétien, après avoir quitté l'empire. Il s'amusoit aussi à faire des horloges. A l'occasion des prieres qu'il faisoit faire tous les ans pour le repos de l'ame de sa mere, il conçut le dessein de célébrer aussi ses funé-

la témérité des neveux du pape, feroit préjudiciable à la France, & la priveroit de l'heureux fuccès

Voici quels furent les exercices de ce prince dans

LIVRE CENT CINQUANTE DEUXIE'ME. 135 railles: il en communiqua sa pensée à Jean de Regola, religieux de cette maison & son confesseur, qui An. 1556. lui répondit, que ce dessein étoit nouveau & inoui, mais en même tems pieux & falutaire. Il ordonna donc qu'on fit l'appareil de ses obseques; on éleva une représentation dans l'église, on alluma des cierges, ses domestiques prirent des habits de deuil, & les religieux firent pour lui le fervice qu'on avoit coûtume de faire pour les morts; lui - même mêloit sa voix à celle de ceux qui chantoient. Il se coucha par terre couvert d'un drap noir qu'on étendit fur lui. Les larmes des affiftans se rénouvellerent à ce spectacle, & l'on fit pour lui les mêmes cérémonies que pour

un mort qu'on abandonne à la terre.

Jean Sleidan finit à cet événement de la vie de l'empereur Charles V. les vingt-six livres de son hi- de Steudan, & sa ftoire, qu'il a publiée fous le titre de Commentaires sur De Thou, 1. 17. Pétat de la religion & de la république, dédiés au même ain. n. 8. prince. On loue cet auteur pour son exactitude & sa fidélité : cependant il marque trop de penchant pour les Protestans, & par-tout il leur paroît trop favorable. Il femble aussi regretter le peu qu'il dit d'ayantageux à Charles V. mais son style est bon, & sa narration plaît. On est plus surpris de voir qu'il ne traite pas mieux François I. que Charles V. puisque le premier lui faisoit une pension de cent écus. Après sa mort ceux qui firent une seconde édition de son histoire, en retrancherent tous les faits qui étoient avantageux aux Catholiques, que Sleïdan n'avoit ofé déguifer ni passer sous silence. Il est aisé d'en faire le discernement, si l'on compare la premiere édition de 1553, avec celle de 1556, ceux

Crufius, annal.Su: vic. part. 1, l. 11 qui blâment sa partialité, alléguent principalement
An. 1556. contre lui l'autorité de Charles V. qui disoit, que cet
historien avoit publié beaucoup de faussetés, en faifant mention de lui. Les autres assurent que cet empereur traitoit Sleidan d'historien sidéle & exact, &
qu'il prenoit beaucoup de plaisir à le lire, ainsi que
les mémoires de Philippe de Comines.

Cet auteur ne survécut pas long-tems à la démisfion de ce prince. Il mourut de peste à Strasbourg sur la fin du mois d'Octobre de cette année 1556. âgé de cinquante & un an. Il étoit né au commencement de l'an 1506. dans le village de Sleïde proche Cologne, de si bas lieu, qu'on ignore le nom de fon pere, aussi-bien que la raison pour laquelle il prit le nom du lieu de sa naissance. En 1517, il vint en France, n'ayant alors que douze ans, & demeura long-tems dans la maison de du Bellay, dans laquelle il passa toute sa jeunesse, s'étant attaché aux trois illustres freres de cette famille, Langey, le cardinal, & le capitaine Martin, avec lesquels il étudia, portant leurs livres au collége. Son peu de fanté qui le mettoit hors d'état de les accompagner dans leurs ambassades, & les punitions qu'on faisoit en France de ceux qui étoient suspects du Luthéranisme d'obligerent de se retirer en Allemagne. Il vint à Strasbourg, où son ami Sturmius, qui l'aida beaucoup dans la composition de son histoire, lui procura un établissement avantageux. Cette ville avoit reçu la doctrine de Zuingle, que Sleïdan embrassa. Il sur chargé en 1545, par les Protestans d'une ambassade vers le roi d'Angleterre, & fut envoyé au concile de Trente, comme on a dit ailleurs. Il acquit beaucoup

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 137 coup de réputation dans son parti; mais comme il n'étoit Zuinglien que par complaisance pour ceux de Strasbourg, il se rendit Luthérien avec eux, & mourut dans cette secte. Outre son histoire il a traduit en Latin Claude Seyssel de la république des François, & des devoirs des rois. Il a aussi abrégé & mis en Latin l'histoire de Froissart, & le livre de Platon, de la république & des loix. Enfin on a de lui un ouvrage des quatre monarchies, de Babylone, de Perse, de Gréce & de Rome.

La cour Romaine perdit cette année quatre cardinaux : le premier étoit Jean Pogge de Boulogne en Jean Pogge. Italie, fils de Christophle, sécretaire de Jean Bentivo - Filosophie y glio, & de Françoise, native de Mantoue. Il nâquit dubry, biss. des fils de cardin. dans le mois de Janvier 1493. & ses parens le ma- andr. Victorel. in rierent dans un âge peu avancé: mais ayant perdu Ferdinand. Ughel, sa femme, dont il avoit eu quelques enfans, il se fit in Ital. sacr, ecclésiastique, & vint à Rome, où il fut d'abord protonotaire & trésorier apostolique. Ensuite le pape Paul III. l'envoya en qualité de nonce en Espagne auprès de l'empereur Charles V. où il demeura plusieurs années avec honneur. En 1544. il passa d'Espagne en Allemagne, & se rendit à Bonn proche de Cologne, pour empêcher le Luthéranisme de s'introduire dans cette ville. Jules III, le renvoya ensuite en Espagne; & pour récompenser ses grands travaux en faveur de la religion, il le fit évêque de Tropea, & cardinal en 1551. fous le titre de fainte Anastasie, à la recommandation de Charles V. qui l'honoroit de son estime. Etant revenu en Italie pour recevoir le bonnet de la main du pape, il alla résider à Boulogne sa patrie, où il sit bâtir un superbe

Tome XXXI.

palais, & fonda une chapelle fous le titre de faint An. 1556. Jean-Baptiste, dans l'église des religieux Augustins, où il fut enterré, étant mort dans cette même ville le douziéme de Février 1556. la premiere année du pontificat de Paul IV.

Marthe, kifl. généa-Avance,

de France, le troisiéme ou quatriéme fils de François Chacen, 111 fup. 10. dernier comte de Vendôme, qui avoit accompagné 3.p. 336. Louis de Sainse Charles VIII. dans l'expédition de Naples, & qui Marthe, kijl. genéa-Lig. de la maijon de mourut à Verceil après la bataille de Fornoue, & de Marie de Luxembourg comtesse de saint Paul, qu'on appelloit lamere des pauvres & des religieux, & qui demeura veuve cinquante & un an. Louis étoit né le deuxième de Janvier de l'an 1493. dans la ville de Ham en Picardie: Louis de Bourbon prince de la Roche-fur-Yon le tint fur les fonts de baptême; & n'étant encore qu'enfant, le cardinal d'Amboise lui donna la tonsure : on le mit ensuite au collége de Navarre, où il fit fes études, & prit le bonnet de docteur. Il fut d'abord évêque de Laon, n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, & succéda à Charles de Luxembourg son grand oncle. Il eut l'administration de beaucoup d'autres évêchés en France, de ceux de Troyes, de Luçon, & du Mans. Il eut les abbayes de faint Corneille de Compiegne, de fainte Marie des Colombes, diocèfe de Chartres, de faint Denys de Paris, de faint Leonard de Ferrieres, de faint Faron de Meaux, de faint Amand, & de faint Serge d'Angers. Enfin il fut nommé cardinal par Leon X. à vingt-quatre ans en 1517. & reçut le bonnet dans le monastère de saint Vincent de Laon, après quoi il fit son entrée dans

Le fecond fut Louis de Bourbon, du fang royal

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 139 cette ville, accompagné de l'archevêque de Reims, & des évêques de Châlons, de Soissons, d'Amiens, An. 1556. de Beauvais & de Noyon. Après la mort du cardinal du Prat archevêque de Sens, il lui fuccéda en 1536. Il fit la cérémonie du mariage de Marguerite de Valois, fille de François I. avec Jacques roi d'Ecosse, dans l'église de Notre-Dame de Paris. Il sut parrain de François fils aîné de Henri II. en 1546. L'année fuivante il célébra les funérailles de François I. dans l'église de saint Denys en France, où il couronna Catherine de Medicis reine de France en 1549. Il fut légat du faint siège dans le duché de Savoye; & après avoir rempli beaucoup d'autres fonctions aussi importantes, il mourut à Paris dans fon hôtel de Bourbon le onziéme de Mars 1556. âgé de soixante-trois ans. Pierre Gemella, habile prédicateur de ce tems-là, fit son oraison funébre.

Le troisiéme fut Michel Sylvius, Portugais, de la Mort du cardinal noble famille des comtes de Portalegre : dans sa Sylvius. jeunesse il s'appliqua à la poësse, & aux belles lettres, som, 3,055. & il y fit assez de progrès, mais dégoûté de ces oc-adia, de disson. cupations, il en chercha de plus folides : Il sit une Paul Jeve in clog étude particuliere de la langue latine, & y devint habile. Emmanuel & Jean III. rois de Portugal l'appellerent à leur cour, & l'envoyerent en ambassade auprès des papes Leon X. Adrien VI. & Clement VII. Il fut pourvû par Jean III. de l'évêché de Bisonto : mais ayant dans la suite encouru la difgrace de ce prince, il se retira à Rome, où Paul III. le mit au nombre des cardinaux dans la promotion qu'il fit en 1541, ou en 1539. Il étoit alors nonce à Venise, où il apprit que le pape lui avoit conféré

cette dignité sous le titre des douze apôtres, à la An. 1556. priere du roi de Portugal avec lequel il s'étoit réconcilié. Quelques mois après, le pape l'envoya en Espagne auprès de Charles V. pour ménager la paix entre ce prince & le roi de France; & s'étant acquitté de cette légation, il eut l'évêché de Massa en Toscane, & fut nommé légat de la Marche d'Ancône, ensuite de Boulogne, & revint mourir à Rome dans le mois de Juin 1556. après s'être démis de son évêché de Bisonto, en faveur du cardinal Farnese. Il a laissé quelques piéces de poësse de fa composition.

Mort du cardinal Aquaviva. Ciacon, ut sup. so. 3. p. 679.

Le quatriéme fut Jean Vincent Aquaviva, fils d'André-Matthieu d'Aquaviva d'Arragon III. du nom, duc d'Atri, prince de Teramo, marquis de Bitonte, & d'Isabelle Piccolomini d'Arragon, fille d'Antoine duc d'Amalfi. Jean Vincent fut d'abord capitaine du château Saint-Ange, il eut ensuite l'évêché de Melfes. Enfin Paul III, le mit au nombre des cardinaux, dans la promotion qu'il fit le trenteuniéme jour de Mai 1542. & lui donna le titre de faint Silvestre, & faint Martin-aux-Monts, 11 gouverna son église avec beaucoup de soin & d'édisication, jusqu'à sa mort qui arriva le 2. d'Août 1556.

De Thou , 1. 17. Andr. Schottus & Nicol. Ant. in Biblioth. Hifpan. Le Mire de feripe. facul. xvi.

Jean Gelida Espagnol, habile philosophe, & astez bon humaniste mourut aussi cette année. Il étoit né à Valence, & ayant étudié la philosophie dans son pays fous des maîtres ignorans, il vint à Paris, dont l'université étoit déja la plus célébre de toute la terre: comme il avoit l'esprit excellent, loin de s'amuser aux questions inutiles qu'on traitoit dans les écoles, il chercha une science plus solide, & ne s'occupa

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 141 que de ce qui pouvoit plus l'instruire & l'éclairer. Il se perfectionna dans la langue Grecque, & dans An. 1556. la Latine, fous le Févre d'Etaples, qui étoit une lumiere de ce siécle, & il travailla sur Aristote qu'il interpréta avec réputation dans le collége du cardinal le Moine, où il attira un grand nombre d'auditeurs. De-là on le fit venir à Bourdeaux. où il fut chargé de la conduite du collége dans l'absence de Govea, que le roi de Portugal son souverain avoit rappellé dans son pays, pour faire l'ouverture de l'université de Conimbre ; & Govea étant mort en Portugal, Gelida fut confirmé par les magistrats de la ville de Bourdeaux, dans la charge de principal qu'il exerça pendant sept ans, avec autant de réputation que son prédécesseur. Il mourut dans la même ville le dix-neuviéme de Février de cette année, âgé de plus de foixante ans, laissant sa femme avec une fille unique. On crut qu'il avoit beaucoup d'ouvrages prêts à être imprimés : mais on ne trouva que quelques-unes de ses lettres qui furent rendues publiques avec d'autres d'Arnaud Fabri, par Jacques Busine en 1571. à la Rochelle, plûtôt pour donner à son maître quelque témoignage de sa reconnoissance, que parce qu'il crut ces lettres capables de répon-

grand homme. Jean Forster, célébre théologien protestant, Mortde Jean Formourut la même année que Gelida. Il étoit né à fter, théologies Ausbourg en 1495. & comme il étoit devenu très- Drawy L.17. sçavant dans la langue Hébraïque, il fut choisi pour l'enseigner à Wittemberg, où il la professa long-

dre à l'estime qu'on avoit conçûe du mérite d'un si

Siii

teins, & où il mourut le douzième Décembre 1556. An. 1556. Il eut beaucoup de part dans l'amitié de Reuchlin, de Melanchton, & particuliérement de Luther, auquel il rendit quelques services pour la propagation de sa fausse doctrine; il laissa un excellent dictionnaire hébraïque. Il ne faut pas le confondre avec d'autres théologiens protestans du même nom qui ont aussi laissé quelques ouvrages; entr'autres un Jean Forster, qui fut de même que le premier professeur à Wittemberg, ensuite ministre d'Islebe, où il mourut en 1613. après avoir publié quelques traités de théologie, & un autre Jean Forster qui étoit jurisconsulte à Padoue, & qui est auteur d'un livre intitulé, Processus judiciarius Cameralis.

LIV. Mort de l'hérétique David Geor-Spond. in annal. Florim, de Rem, hift. de l'orig. des ch. 15. n. 4.

On rapporte à la même année la mort de David Georges hérétique & imposteur très-dangereux. Il étoit né à Gand, fils d'un batteleur, dont la profession étoit de peindre sur le verre. Dès 1525. il commenhist. de l'erig. des hérésses, liv. 2. ça à prêcher ses rêveries, débitant qu'il étoit le vrai Messie; le troisième David, neveu de Dicu, non par la chair, mais par l'esprit. Le ciel, à ce qu'il disoit, étant vuide, il avoit été envoyé pour adopter des enfans qui fustent dignes de ce royaume éternel, & pour réparer Israël, non pas par la mort, comme Jefus-Christ, mais par la grace. Avec les Saducéens, il nioit la résurrection des morts, & le dernier jugement; avec les Adamites, il réprouvoit le mariage, & admettoit la communauté des femmes ; avec les sectateurs de Manés, il s'imaginoit que l'ame ne pouvoit être taché du péché, & qu'il n'y a que le corps. qui en puisse être souillé. Les ames des infidéles, selon lui, devoient être sauvées, & les corps des apôtres

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 143 damnés aussi-bien que ceux des infidéles. Il assuroit enfin que c'est une grande solie de penser que ce soit An. 1556.

un péché de renier J. C. devant les hommes, & que c'en avoit été un aux apôtres, & aux martyrs de mourir pour ce sujet, puisqu'il suffisoit de croire devant Dieu & dans son cœur. Il disoit encore que toute la doctrine de Moyse, des prophétes, de J. C. & des apôtres étoit imparfaite, & inutile pour le falut, qu'elle n'avoit été donnée aux hommes que pour les arrêter comme des enfans jusqu'à son avénement, & qu'il n'y avoit que sa doctrine qui fût parsaite, pouvant elle seule perfectionner les hommes.

La guerre qu'on faisoit à ces sortes de fanatiques, l'obligea de passer en Frise, vers l'an 1528. on l'arrêta à Delft, où il fut condamné au fouet, à avoir la langue percée, & à être banni pour six ans. Son ban fini, il revint, & à son retour il inspira ses erreurs à sa mere qui devintune Anabaptiste si entêtée, que ne voulant pas se convertir, le magistrat de Delst lui fit trancher la tête, & David Georges auroit subi le même supplice, s'il ne se fût sauvé déguisé. Dans ce tems-là il composa un ouvrage qu'il sit imprimer; & aussi-tôt qu'il parut, les autres Anabaptistes en furent si scandalises, qu'ils excommunierent son auteur. Séparé d'eux, il fit bande à part, & eut des sectateurs à qui l'on donna le nom de Georgiens. En 1544. pour éviter les châtimens que Charles V. vouloit qu'on exerçât contre ces fortes de gens, il quitta la Frise, vint à Basle, où il prit le nom de Jean Bruck, & eut soin de ne se faire connoître qu'à ceux qui donnoient dans ses visions. Tout caché qu'il étoit, il ne laissoit pas de faire du bruit en Hollan-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. de, en Frise, & ailleurs, par les livres, les lettres, An. 1556. & les émissaires qu'il y envoyoit à ceux de son parti.

Lindan, in dul. lib. Mais enfin étant prêt de mourir, & voulant per-Errat. apud Schard, suader à ses sectateurs qu'il étoit quelque chose de op. hift. som. 3. grand & de divin, il leur promit que trois jours après

il ressusciteroit; quelques-uns disenttrois ans après. Et ce qui confirme ce dernier sentiment, est qu'au mois de Mai 1559. le sénat de Basle instruit des impiétés qu'il avoit répandues, fit son procès, comme s'il avoit été vivant, & prononça un arrêt qui portoit que son corps seroit déterré & brûlé par le bourreau, aussi - bien que ses livres, & tous ses écrits.

Saint Ignace avoit été jusqu'ici comme le seul

LV. Continuation de l'histoire de saint mobile de tout ce qui s'étoit fait dans sa compagnie, S. Ignace , 1. 5. 2. Maffee in vit. B.

Ignat. 1. 2. c. 13.

Bouhours, vie de & comme l'ame unique de ce grand corps, qui s'étendoit de plus en plus dans les différentes parties de la terre. Mais enfin tous ses travaux ayant achevé de ruiner sa santé déja affoiblie par plusieurs maladies, il crut devoir s'affocier quelqu'un qui pût partager avec lui les soins du généralat; & tous les prêtres de la société qui étoient à Rome, s'étant assem-, blés à ce sujet, on choisit Jérôme Nadal, revenu depuis peu d'Espagne, où les intérêts de sa compagnie l'avoient appellé. Le général approuva ce choix, comme d'un homme qui avoit beaucoup d'expérience. On voulut que Nadal prît la qualité de vicaire ou de commissaire du général ; mais il ne voulut avoir que celle de simple religieux. Cependant le pere Ignace voulut encore se réserver le soin des malades, & toute fon application se réduisit à ce feul emploi, dont il s'acquitta avec sa charité ordi-

Livre cent cinquante-deuxieme. 145 naire, ressentant davantage les infirmités des autres, par les maux aufquels il étoit lui-même sujet, & ne An. 1556. croyant pas qu'un supérieur pûtse dispenser de pourvoir lui-même aux besoins de ceux qui le reconnoissoient pour leur pere. Son zéle s'étendoit à tous les malheureux; & l'on auroit de la peine à croire tous les mouvemens qu'il se donna, & tous les amis qu'il employa pour procurer la liberté à un pere François, qui avoit été pris par les Corsaires d'Alger sur les cô-

tes de Sicile en revenant d'Espagne.

Ses forces s'affoiblissoient continuellement au milieu de ces pieuses occupations, & s'appercevant que que sa sa fin étoit proche, il sit appeller le compagnon de heure approche. fon fécretaire, auquel il dicta en forme de testament, 93.6.794. certaines regles, qui contenoient la vertu d'obéissan- liv. 5, 9.437. (iv. 5, 9.437. ce, & soumission aux volontés d'un supérieur, qu'il regardoit comme l'ame & le caractére de la fociété. Depuis ce moment il ne pensa plus qu'à se préparer à la mort. Il avoit souhaité de voir trois choses avant que de quitter la vie : son livre des exercices spirituels, approuvé par le faint siège, sa société confirmée, & ses constitutions rendues publiques; ses vœux étant accomplis, il ne demandoit plus que la dissolution de son corps. Le treiziéme de Juin s'étant vû beaucoup plus mal, il fit appeller le pere Polanque son sécretaire, & le pere Madride, ausquels il remit le soin des affaires, & il se retira dans la maifon de campagne du collége Romain, qu'il avoit fait bâtir l'année précédente ; mais au lieu de recevoir quelque foulagement, s'étant apperçu que fon mal augmentoit, il se fit ramener à la ville, & le vingt-huitième de Juillet, il se confessa, & reçut le Tome XXXI.

saint viatique, quoique les médecins & les peres de An. 1556. la compagnie ne le crussent pas en si grand danger. Deux jours après sur le soir, il sit appeller le pere Polanque, qu'il chargea d'aller demander pour lui au pape sa bénédiction apostolique. Polanque qui ne voyoit comme les autres aucun besoin pressant, différa d'exécuter sa commission jusqu'au lendemain, d'autant plus que les médecins assuroient qu'il n'y

Sa preparation i Orlandin, ibid. n. 95. 6 96. Maffeius . vita S.

avoit rien à craindre. Les principaux peres de sa maison qui étoient auprès du général, le quitterent Ignaii, lib. 2. c. forttard, dans l'espérance qu'étant seul, il pourroit plus aisément reposer. Il passa toute la nuit occupé de Dieu: & les mêmes peres étant entrés le lendemain matin dans sa chambre, pour s'informer comment il avoit passé la nuit, ils le trouverent agonifant, & prêt d'expirer. A cette nouvelle tous les autres accoururent en foule; on voulut faire prendre quelque chose au malade, dans la pensée que ce n'étoit qu'une foiblesse : mais le Saint revenu un peu à lui, répondit d'une voix mourante, que ces précautions étoient inutiles; & prononçant le nom de Jefus, les yeux élevés au ciel, & les mains jointes, il expira doucement entre les bras de ses enfans, une heureaprès le foleil levé, un vendredi trente-uniéme du mois de Juillet 1556. âgé de foixante-cinq ans, trente-cinq après sa conversion, & seize après sa sondation de sa compagnie, qu'il vit répandue presque dans tout le monde, & divisée en douze provinces, qui dès-lors avoient toutes ensemble au moins cent colléges, fans les maisons professes.

heureute.

La nouvelle de sa mort ne fut pas plûtôt répandue dans la ville de Rome, qu'on entendoit dire de

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 147 tous côtés que le Saint étoit mort. Après qu'on lui eut ouvert le corps dans lequel on trouva les intestins An. 1556. desséchés, le foye fort dur, & trois pierres dedans; on l'exposa quelque tems pour satisfaire la piété du peuple, qui s'estimoit heureux de le voir & de lui baiser les mains : on l'enterra ensuite dans l'église de la maison professe au pied du grand autel du côté de l'évangile. Le pere Benoît Palmio, qui étoit de cette maison, fit l'oraison funébre.

Après la mort de saint Ignace, on pensa à procé- Le pere l der à l'élection d'un général. Le Saint avoit nommé, ou plûtôt approuvé la nomination des peres sacchint, hist. so-Jean Polanque, Christophle Madride, & Jérôme 21, 44 0 41. Nadal pour gouverner les affaires de sa Société avec mez. lib. 1, cap. un plein-pouvoir. Cependant la communauté élut 12. le pere Jacques Lainez pour vicaire général, quoiqu'il fût alors très-malade : c'est pourquoi la souveraine autorité fut déférée à Jean Polanque & à Madride, en attendant la guérison du vicaire. Quelques jours après ayant recouvré sa fanté, il fit écrire Polanque, à tous les provinciaux de la compagnie pour indiquer une congrégation, dans laquelle on pût élire un général, & l'indiction étoit marquée au mois de Novembre suivant. Mais la guerre qui étoit alors entre le pape & Philippe II. n'ayant pû permettre

autres se trouvassent à cette congrégation, on ne put la tenir que deux ans après. Pendant cet intervalle il y eut des divisions parmi les peres. Il n'en restoit que cinq des premiers que les Jéuises compagnons d'Ignace, Lainez, Salmeron, Broët, sikone sikone

aux peres Espagnols de se rendre à Rome, & Lainez désirant fort que tous les provinciaux Espagnols &

Roderic & Bobadilla. Ce dernier qui étoit homme
An. 1556 entreprenant, qui avoit troublé le gouvernement du
Sachini, illat. P, pere Oviedo de Naples, & à qui faint Ignace avoit
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-84.
1.0. 46-8

an il:

gnit hautement que Lainez eût seul toute l'autorité, & demanda que la société sût gouvernée par les cinq anciens profès, nommés dans les bulles des papes : il attira à son parti Roderic, Broët, Viole, & un nommé Adrien; ce qui causa entre eux une contestation assez vive, qui fut portée devant le cardinal Carpi. Celui-ci voyant les esprits trop animés, pour laisser Lainez gouverner seul, ordonna qu'il auroit des ajoints, & qu'il ne jouiroit de l'autorité que coniointement avec le conseil des autres anciens compagnons d'Ignace & des profès; mais quelques efprits brouillons chercherent encore à semer la zizanie. Comme on délibéroit du lieu où se tiendroit la congrégation, si ce seroit à Lorette ou à Avignon, ou en Portugal, à cause des secours que le roi pourroit fournir, ou enfin à Genes, on fit entendre au pape que les peres de la compagnie avoient réfolu de se retirer de Rome, & d'aller tenir leur congrégation hors de l'Italie, pour être plus éloignés de lui, & éviter son jugement & son autorité; que c'étoit un grand préjugé contre eux, puisqu'ils suyoient la lumiere. Sur cet avis le pape se fit donner la liste de tous les Jésuites qui étoient à Rome, contenant leurs noms, furnoms & pays, & fit défenses à aucun de sortir de la ville sans une permission expresse: ce

LXI. qui fut exécuté.

Cairin commene Quoiqu'on punît févérement les hérétiques en ce à vétablir en France, où plusieurs mêmes étoient morts par le feu,

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 149 la religion Calviniste ne laissoit pas de s'établir en quelques endroits. Un gentilhomme nommé la Fer- An. 1556. riere, qui étoit du Maine, & chez lequel les héréti- De Beze, hist. act. ques s'assembloient en secret pour faire la céne, & am. 1555. leurs prieres, s'étant retiré à Paris, sa femme y accoucha. Auffi-tôt le pere déclara hautement qu'il ne pouvoit se résoudre à faire baptiser l'enfant parmi les fuperstitions de l'église Romaine, de peur qu'il n'en fût fouillé; qu'il ne pouvoit non plus fe déterminer à envoyer son enfant à Genéve, de peur qu'il ne mourût en chemin sans baptême : c'est pourquoi il demanda à l'affemblée, qui n'étoit compofée que de laïcs, d'élire entre eux un ministre qui pût baptifer son enfant. Cette assemblée toute profane qu'elle étoit, après quelques difficultés, procéda à cette élection, & la fit tomber sur un jeune homme de vingt-deux ans, nommé Jean le Masson, dit la Riviere, qui étoit dans la disgrace de son pere, procureur du roi à Angers ; & enfin par un attentat sacrilége, usurpant l'office des évêques, ils l'éleverent au ministère, avec pouvoir d'administrer la parole de Dieu, & les facremens, sans oser pourtant user encore pour cette fois de l'imposition des mains. Telle fut la premiere église formée que les Calvinistes eurent en France : on y dressa quelque petit ordre, dit Beze, felon que ces petits commencemens le pouvoient porter, par l'établissement d'un consistoire, semblable à celui de Genéve, composé de dia-

cres, de surveillans & d'anciens. C'étoit en 1555. L'année suivante 1556. on vit se former plusieurs autres fociétés, ou églifes femblables; celle d'Or- Etablifement du leans fut une des plus célébres. On en rapporte leans

T iii

l'origine à un jeune homme nommé Colombeau, An. 1556. qui venoit d'étudier à Paris, où on l'avoit extré-Beze, ibid. L. 2. p. mement animé à entreprendre un pareil établissenam in vitá Cal. ment à Orleans, auffi-tôt qu'il y seroit arrivé. Co-44 AKM. 1555. lombeau suivant les instructions qu'il avoit reçûes, se joignit à un ouvrier en serge, nommé François de la Fie, à un cardeur de laine appellé Jean Chenet, & à six autres semblables. Ils députerent à Paris pour avoir un ministre, qui sut Ambroise le Balleur: & celui-ci ne pouvant pas suffire au nouveau troupeau, qui croissoit tous les jours, en écrivit à Calvin à Genéve, qui en envoya deux autres. Jérôme Bolfec moine apostat, dont on a déja parlé, à l'occasion des différends qu'il eut avec Calvin, auroit voulu être du nombre; mais ses tentatives surent inutiles; on le regardoit comme un brouillon, à qui on ne pouvoit rien confier. On vit bien-tôt une autre église de la réforme à Rouen, & ainsi en plusieurs autres lieux. Le démon prit son tems pour semer la zizanie en différentes villes du royaume, pendant qu'Henri II. occupé à la guerre d'Italie de puis 1555.

LXIII. Suite du procès & du contre Cranrétiques.

Pendant que l'erreur se répandoit ainsi en France, la reine d'Angleterre employoit tous ses soins à la déraciner dans ses états, & le fameux Thomas Cranla résorm. 1. 2. 1. mer archevêque de Cantorbery; sutune des victimes de son zéle. Dès le mois d'Avril 1554. il avoit été Sanderus , de déclaré hérétique & excommunié. Ses juges n'ayant pas eu le pouvoir d'aller plus avant, le douziéme de

jusqu'en 1557. se trouva contraint de relâcher de la févérité avec laquelle on traitoit aubaravant ces hé-

Septembre 1555, il fut amené devant d'autres, dont

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. ISI l'un nommé Broks évêque de Glocester, étoit commissaire délégué du pape, & les deux autres, Martin An. 1556. & Story, commissaires de Philippe & de Marie. Ce fut dans une église d'Oxford que l'audience se tint. En approchant du tribunal, Cranmer fit une profonde révérence aux juges royaux, & ne rendît pas le même honneur à Broks, ne croyant pas, disoit-il, devoir aucun respect à l'évêque de Rome; dont il ne reconnoissoit pas la puissance.

Le quatorziéme de Février 1556. Bonner & Thir-Le quatorzième de revrier i 550. Donner de 11111-leby étant arrivés à Oxford pour le dégrader, il fut dégradation. amené devant ses juges, on le revêtit des habits pon- 477. tificaux, qui n'étoient faits que d'une grosse toile, De Thou,hiss.lib. & on lui en ôta toutes les pièces l'une après l'autre. On mit sur sa tête une mître, & une croix à sa main. Et comme sur sa confession, on l'avoit cité à comparoître à Rome dans quatre-vingt jours, quoiqu'il eût toujours été retenu en prison, on le condamna pour n'avoir point comparu. Aussi, répondit-il, qu'il ne voyoit pas de quel droit on le condamnoit, pour ne s'être pas présenté devant le pape, lui qu'on avoit toujours retenu prisonnier jusqu'à ce moment là : qu'il avoit toujours été disposé à partir pour Rome, & à y défendre sa doctrine. Qu'au reste le pape n'avoit point d'autorité sur lui : non plus que sur les autres Anglois; & qu'il appelloit de lui au premier concile général & libre qui s'assembleroit. Il appella aussi de la sentence ; ce qui toutefois n'empêcha pas qu'on ne procédât à fa dégradation. Mais on différa de le condamner à la mort; & l'on voulut bien lui accorder encore quelque tems pour se déterminer à abjurer ses erreurs : on

lui infinua que par ce moyen il pourroit fauver fa An. 1556. vie; on le traita plus doucement que par le passé; on le transféra de sa prison dans la maison du doyen de l'église de Jesus-Christ.

firp. p. 4,8.

Le cardinal Polus touché de l'état miférable de Il renonce à les ce prélat, lui écrivit une longue lettre, pour l'exhorter à faire pénitence, & entrant dans le détail de ses erreurs, il les résutoit avec beaucoup de solidité. Cette lettre, la conduite plus douce avec laquelle on le traitoit, & plus encore la crainte de la mortfirent impression sur son esprit, & pour racheter sa vie, il consentit à signer une abjuration telle qu'on la lui présenta. Il y protesta qu'il rejettoit toutes les erreurs de Luther & de Zuingle, & qu'il reconnoissoit la primauté du faint siège, les sept sacremens, la préfence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie, le purgatoire, la priere pour les morts, & l'invocation des Saints. Cette abjuration étoit conçue dans des termes, qui marquoient une véritable douleur de s'être laissé séduire; il y exhortoit toutes les personnes que son exemple ou sa doctrine avoit trompées, à rentrer dans l'unité catholique. A la fin il protestoit qu'il avoit signé cette abjuration dans une entiere liberté, & seulement pour la décharge de sa conscience. Les réformés en furent consternés: mais la reine n'en fut point touchée; cette princesse crut qu'un hérésiarque, qui avoit empoisonné toute l'Angleterre, en devoit porter la peine, que ce qui auroit suffi pour sauver de simples hérétiques, ne devoit point être confidéré dans l'affaire de leur chef: qu'au reste, sa conversion auroit son utilité, puisqu'en procurant son falut particulier, elle édifieroit

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. IST fieroit le public. Ainsi sa condamnation sut résolue.

L'ordre en fut donné le vingt-quatriéme de Fé- An. 1556. vrier. Le chancelier Heath le fit expédier, & eut soin de l'enregistrer, aussi-bien que le commandement de la reine, qui l'en avoit chargé. Quand Cranmer fçut qu'il étoit condamné à la mort, croyant encore trouver grace s'il continuoit à feindre le Catholique, il signa de nouveau son abjuration; mais comme il n'agissoit pas sincérement, il écrivit sécretement sur un autre papier ses véritables sentimens, qu'il signa aussi, afin que si on le conduisoit au supplice, il pût en faire usage au moment de sa mort. Ce sut ainsi qu'il se sit Catholique pour sauver sa vie, & qu'il voulut mourir Protestant, pour se venger de ceux qui la lui avoient refusée. En effet, ses nouvelles protestations de catholicité ne servirent de rien, & ayant été condamné sans miséricorde, il fut conduit dans la place de l'église de sainte Marie, qui avoit été choisse pour le lieu de son supplice : on l'éleva fur un échaffaut, afin qu'il fût vû du peuple avec plus de facilité. Et Cole prévôt du collége Eaton, fit un discours au peuple, à la fin duquel se tournant vers Cranmer, il loua sa conversion, il lui promit le paradis, & l'assura qu'on prieroit Dieu pour lui dans toutes les églifes d'Oxford, & qu'on v célébreroit des messes pour le repos de son ame. Enfuite il le pressa de déclarer de nouveau sa créance au peuple. Alors Cranmer au désespoir de n'avoir pû sauver sa vie en voulant paroître Catholi-abjuntion, & la que, parla à son tour au peuple assemblé, & l'ex
gunt us sp. horta à ne point aimer les choses de la terre, à obéir au roi & à la reine, & à vivre ensemble selon les re-

Tome XXXI.

gles de la charité fraternelle. Il prononça ensuite le An. 1556. symbole des Apôtres; & touchant ce qui agitoit sa conscience, il dit, qu'il avoit signé une abjuration, fans avoir égard à la vérité, s'étant laissé entraîner à la crainte de la mort & à l'amour de la vie. Il déclara que quand il seroit au bucher, il brûleroit avant toutes choses la même main qui avoit signé l'écrit. Il rejetta l'autorité du pape, qu'il traita d'antechrift, & d'ennemi du Sauveur. Mais on l'empêcha de continuer, & après lui avoir reproché son inconstance, on le conduisit au bucher, auquel il n'eut pas plûtôt apperçu qu'on mettoit le feu, qu'il porta la main droite dans la flamme, & la tint étendue, jusqu'à ce qu'elle fut réduite en cendres, avant que le seu eût atteint son corps; après quoi on le vit encore se frapper la poitrine avec l'autre. Ce sut ainsi que ce malheureux expira dans la soixanteseptiéme année de son âge, le vingt-uniéme de

De Thou, 1, 17.

Mars 1556. · La punition qu'on fit des hérétiques en Angletermont d'autres hé-re, ne se termina pas au supplice de Cranmer. Un prêtre nommé Jean-Thomas Wirthle, un gentilhomme appellé Bertlet Gréen , trois artifans & deux femmes furent brûlés à Smithfield, place publique de Londres. Peu de jours après on fit souffrir le même Supplice dans Cantorbery à un homme & quatre femmes. Au mois d'Avril deux femmes furent brûlées à Ipswick. Trois artisans finirent leur vie dans les flammes à Salisbury; d'autres à Rochester. Bonner ayant fait arrêter six autres artisans, les interrogea, & les ayant jugés hérétiques, il leur donna jufqu'au foir à se déterminer, ou à abjurer leurs erreurs, ou

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. ISS à être condamnés au feu. Ils choistrent ce dernier, & furent exécutés dans la ville de Glocester. M. Bur- An. 1556. net rapporte que dans l'isle de Guernezay une femme y fut condamnée avec ses deux filles, dont l'une étoit mariée & enceinte: que la violence des flammes ayant fait fortir l'enfant de son ventre, l'un des spectateurs qui avoit plus d'humanité que les autres, l'enleva du feu; mais qu'après une légere consultation, l'innocente créature fut rejettée dans le bucher par ces furieux. L'action parut si horrible, que sous le régne d'Elisabeth, on informa contre le doyen de Guernezay, & neuf autres qui y avoient trempé; & la reine leur accorda des settres d'abolition, parce que, l'action toute barbare qu'elle paroissoit, pouvoit

être tolérée du prétexte d'obéissance à la justice. Le même jour que Cranmer mourut, le cardinal LXVIII. Polus fut facré archevêque de Cantorbery par l'ar- lus en fait archechevêque d'Yorck, & les évêques de Londres, d'Ely, bery de Worcester, de Lincoln, de Rochester & de saint 10. XV. p. 431. Afaph. C'est sans sondement qu'on a accusé ce cardinal d'avoir fait avancer la mort de Cranmer pour fe mettre en possession de cet archevêché; il se passa près d'un mois entre l'ordre de la reine & son exécution. Polus d'ailleurs n'avoit aucun besoin de la mort de Cranmer pour se mettre en possession de l'archevêché, qui étoit vacant depuis la condamnation du coupable : aussi étoit-il déja véritablement archevêque de Cantorbery, avant que Cranmer mourût, puilqu'il avoit été élu en Angleterre & approuvé par le pape, comme le porte expressément l'ordre pour lui restituer les revenus, qui est du vingt-uniéme de Mars. Le vingt-huitiéme du même mois, l'ar-

veque de Cantor-

Ciacon, in vita Poli. so. 3. p. 635.

chevêque à cheval traversa les rues de Londres, An. 1556. & alla fe rendre à l'église de l'Arc, où les évêques de Worcester & d'Ely le revêtirent du Pallium, aussitôt que la messe eût été célébrée par le premier de ces deux prélats. Ensuite Polus monta en chaire & prêcha.

fteres, & fonda-

Tout le reste de cette année 1556, fut employé en Angleterre à relever les anciens monasteres. La sion de nouveaux. reine rétablit celui des religieuses de Sion proche de Brainford, de l'ordre de fainte Brigitte, une des premieres communautés qu'Henri VIII. eût supprimées. Elle sit aussi bâtir deux couvens à Londres, l'un de Dominicains, l'autre de Cordeliers. Elle fonda encore un monastére de Chartreux à Shéen. près de la ville de Richemont, voulant témoigner par-là sa reconnoissance à un ordre qui avoit beaucoup souffert pour les intérêts de sa mere. Elle supprima le doyenné & la cathédrale de Westmunster; & les changea en une abbaye qu'elle donna à Fecknam doyen de faint Paul. La cérémonie de son installation & de celle de quatorze religieux se fit le vingt-uniéme de Novembre : mais dès le vingt-troifiéme de Septembre elle avoit ordonné que l'on payeroit certaines pensions aux chanoines de Westmunster, jusqu'à ce qu'ils fussent pourvûs. Elle donna austi à Bonner & à quelques autres la commission d'ôter des registres publics tout ce qui s'étoit fait sous le regne d'Henri VIII. contre les religieux & contre le pape, & particuliérement les relations des visites des monastères, si remplies de calomnies & de faits controversés, & les renonciations des religieux à l'autorité du souverain pontife.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME.

Dans la même année on déterra les corps de Bucer & de Fagius, qui avoient répandu une doctrine An. 1556. pernicieuse dans le royaume, & avoient perverti beaucoup de monde : mais afin d'agir selon les for- rer les hérériques mes de la justice, on présenta une requête, l'on sit suite processe ajourner les morts, une & deux sois, & l'on produi. De Plaus, siss. lié. 15, loie ann. sit contre eux des témoins. Enfin, parce qu'il ne comparut personne qui osât entreprendre leur défense, ils furent condamnés par contumace: & au jour qu'on les avoit affignés devant l'université, après que l'évêque de Chester eut exécuté la sévérité de ce jugement, & qu'il eut dit qu'il n'étoit pas juste que l'esprit des foibles sût plus long-tems inquiété, pour n'avoir pas expié un facrilége, l'on prononça la sentence, & l'on ordonna que leurs corps seroient déterrés, & mis entre les mains d'un juge royal, parce qu'il n'étoit pas permis à des prêtres d'imposer une peine, où il y avoit effusion de sang. Les corps de ces deux hérétiques furent donc exhumés le seixiéme de Février. L'on planta un poteau dans la place } avec beaucoup de bois qu'on y mit, & fur lequel on plaça ces corps enfermés dans leurs bieres. L'on jetta aussi dans le feu beaucoup de livres de Protestans. Quelque tems après Brocks évêque de Glocester traita de même à Oxford le corps de la femme de Pierre Martyr, morte depuis quatre ans, & enterrée dans l'église de Christ. Le cadavre ayant été déterré, fut porté chez le doyen de cette églife, & jetté sur un fumier. Mais cinq ans après, sous le régne d'Elizabeth, on réhabilita leur mémoire, par un décret de l'université de Cambridge, & on leur restitua les titres d'honneur qu'on leur avoit ôtés.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. En France le roi Henri II. donna cette année le

premier édit qui ait été donné dans ce royaume pour défendre aux enfans de famille au-dessous de vingt-LXXI. Edit du roi de cinq ou trente ans, de se marier sans le consente-France contreles mariages clandefment de leurs peres & meres. Voici les termes de De Thou, hift. 1. cet édit. « Avons dit , statué & ordonné , disons , » statuons & ordonnons par édit, loi, statut & or-» donnance perpétuelle & irrévocable, que les en-» fans de famille ayant contracté, ou qui contracte-» ront ci-après mariages clandestins, contre le gré, » vouloir & consentement, & au deçû de leurs peres » & meres, puissent pour telle irrévérence & ingra-» titude, mépris & contemnement de leurs susdits » peres & meres, trangressions de la loi & comman-» demens de Dieu, & offense contre le droit de l'hon-» nêteté publique, inséparable d'avec l'utilité, être » par leursdits peres & meres, & chacun d'eux ex-» hérédés & exclus de leur fuccession, sans espéran-» ce de pouvoir quereller l'exhérédation, qui ainsi » aura étéfaite, &c. » Dans la suite il est permis aux peres & meres de révoquer toutes les donations qu'ils auroient pû avoir faites en faveur de leurs enfans devant tels mariages; « & enfin il ajoûte, que tout ce qui » auroit été stipulé par lesdits enfans dans le contrat » de mariage, felon les coûtumes & les loix du » royaume, foit annullé & fans effet. » Voici ce qui donna occasion à cet édit.

Jeanne de Halluyn, demoifelle de Pienne, fille Ce qui donne ocd'honneur de la reine Catherine de Medicis, fut tel-1.e Laboureur addit, aux mém. de lement aimée de François de Montmorency, fils Casselnau. 10. 2. p. aîné du connétable Anne, qu'il lui sit une promesse 419.

de mariage, sans en rien dire ni à son pere ni à sa

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 159 mere, tant il craignoit qu'ils ne s'opposassent à son dessein. Peut-être y auroient-ils pû consentir, sans An. 1556. une raison d'intérêt qui les arrêtoit : c'est qu'Henri II, vouloit que Diane sa fille naturelle, veuve d'un Farnese duc de Castro, épousat François de Montmorency; & cette alliance flattoit trop l'ambition du connétable, pour lui permettre de souffrir que l'engagement de son fils aîné subsistat. Il mit tout en œuvre pour le faire rompre, & se trouvant tout puissant auprès de Henri II. il porta ce prince à employer tous les moyens imaginables pour faire déclarer nulle la promesse que la demoiselle de Pienne pouvoit alléguer. Le roi y donna volontiers les mains: car il ne pouvoit rien refuser à son favori, & il envoya à Rome François de Montmorency luimême pour y folliciter en personne la dispense dont il pouvoit avoir besoin. François trouva auprès du pape plus de difficultés qu'il n'avoit cru. Paul IV. qui avoit dessein de marier Diane à un de ses neveux qui étoit Italien, le remit de consistoire en confistoire, espérant de l'engager par ces lenteurs à renouer avec la demoiselle de Pienne, ou plûtôt, à ne pas rompre avec elle l'alliance qui étoit déja jurée. Enfin, n'ayant plus de prétexte à alléguer, il chercha encore à différer, en indiquant une congrégation composée de cardinaux & autres prélats, & de théologiens canonistes; & il promit à François de Montmorency que son affaire seroit absolument décidée dans cette congrégation. Elle le fut, en effet, mais en faveur du sieur de Montmorency : ce qui irrita si fort le pape, que les cardinaux se retirerent très-mécontens. Cependant Paul IV. qui ne s'étoit.

pas attendu à cette décision, ne voulut pas acquies-An. 1556. cer à ce jugement : on lui présenta l'acte, par lequel la demoiselle de Pienne renonçoit à ses prétentions; on recouvra le double d'une dispense qu'il avoit accordée en pareil cas: mais ce pape s'opiniâtrant toujours dans son refus, le roi fut obligé de recourir à d'autres expédiens. Il publia l'édit dont on vient de parler, qui déclaroit nuls les mariages clandestins: il sit mettre la demoiselle de Pienne dans le couvent des Filles-Dieu de Paris, où elle donna son désistement. Enfin, en vertu de l'édit dont on vient de parler, on ne s'embarrassa plus du refus du pape, & malgré sa colére, on sit le mariage de François de Montmorency avec la fille de Henri II. Les nôces en furent célébrées à Villiers-Cotterêts au mois de Mai 1557.

lib. 17. p. 8.

Les troubles qui arriverent en Transylvanie dans guerre dans la cette année, par le refus que faisoit le roi Ferdinand d'observer les traités, réveillerent les Turcs accoûtumés à profiter des discordes des autres. Ils se jetterent dans la Hongrie, où ils n'étoient point venus depuis trois ans, à cause de la guerre de Perse, qui les avoit occupés. Ils se plaignoient que les Heiduques, gens accoûtumés aux brigandages, faisoient des courses aux environs de Sigeth, de Babocza, & du voisinage de Cinq-Eglises, & souvent pilloient leurs vaisseaux. Ferdinand les laissoit faire, dans la crainte qu'ils n'abandonnassent son parti, parce qu'ils le servoient sans solde & fans engagement. Solyman envoya donc en Hongrie le bacha Thuigon avec une armée de deux cens mille hommes, qui s'empara en 1555, de Babocza, & vint attaquer Sigeth, Mais un boulet

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 161 boulet de canon qui passa au travers de sa tente, l'obligea de se retirer, comme s'il eût voulu lever le sié- An. 1556. ge; ensorte que ceux de la garnison encouragés par cette feinte retraite, firent une fortie, & tuerent environ trois cens de ses soldats. Le bacha irrité de cette infulte, voulut faire approcher fon canon; mais étonné de la valeur des assiègés, qui étoient résolus de se défendre jusqu'à l'extrémité; & voyant qu'on alloit entrer dans l'hyver, il se retira entiérement.

Mais au commencement du printems de l'année 1556. Solyman ayant fait venir de Perse le bacha de Sigeth Hali Albanois, l'envoya en Hongrie, avec ordre de fue. ne point entrer dans Bude, capitale du royaume, Chalcondyle, I. 4. qu'il n'eût pris auparavant Sigeth. C'est une place Vit de Solyman Iltrès-forte de la basse Hongrie, dans les marais du fleuve Alme, avec une forteresse entourée de trois fossés, & de trois murailles bien fortifiées. Marc Hortwath commandoit dans cette place, dont la garnison étoit composée de deux mille hommes d'infanterie, & de près de deux cens cavaliers, trèsrésolus de souffrir toutes sortes d'extrémités pour la liberté de leur pays. Les affiégés foutinrent vigoureusement cinq assauts, avant que d'abandonner la ville, pour se retirer dans la citadelle. Les Turcs y étant entrés, planterent leurs enseignes, & environnerent le fossé. Mais la garnison soutenue des habitans, se jetta par un endroit caché sur les insidéles, & les surprit si à propos, qu'après les avoir repousfés avec perte d'environ cent hommes, les affiégés reprirent la ville, & s'y fortifierent. L'on coupa la tête à vingt-neuf des principaux de ceux qui

avoient été tués, & on les exposa sur les creneaux

Tome XXXI.

des murs de la citadelle pour intimider l'ennemi.

fiftance. De Thou, ut sup. Contin. de Chal-cond. loco sup. cit.

Le lendemain Hali peu touché de la perte qu'il venoit de faire, battit la ville avec quatre piéces de Ils y trouvent beaucoup de ré- canon, & fit travailler ses soldats à combler le sossé, pour faire une levée vis-à-vis de la citadelle : mais les affiégés s'y étant oppofés, il y eut une action affez vigoureuse, où plus de sept cens des infidéles demeurerent sur la place. Hali voyant que la force ne lui réuffissoit pas, eut recours à l'artifice, qui n'eut pas un plus heureux succès. Il exhorta les assiégés de se rendre, il leur sit des promesses magnifiques. Tout fut inutile : ce qui le détermina à dresser ses batteries, avec lesquelles il commença à battre la citadelle le deuxième de Juillet, & continua durant cinq jours avec tant de furie, que les affiégés défespérant de leur falut; envoyerent demander du secours à Ferdinand. Dans cet intervalle, ayant abbattu avec leur canon la batterie posée devant la citadelle, ils firent une fortie, & mirent le feu au bois dont les Turcs avoient comblé le fossé. Depuis ce tems-là, on ne sit plus la guerre qu'à coups d'arquebuse & de canon, jusqu'au vingt-uniéme de Juillet, qu'Hali voyant qu'il ne pouvoit les réduire, fit mener son artillerie de nuit vers les Cinq-Eglifes, fous prétexte du fiége de Babocza. Il y eut un grand combat, & une défaite presque entiere des Turcs, après laquelle le bacha ne laissa pas de retourner au siège de Sigeth, d'où il fut aussitôt repoussé par les assiégés dans une sortie.

Quelques jours après il y eut un assaut général, où Ils font contraints l'on se battit pendant huit heures, sans qu'on pût de lever le fiège. Contin. de Chal- obliger les affiégés de se rendre,& de quitter la ville: cont. 1. 14. 11. 48. de forte que le bacha désespérant de les soumettre,

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 163 leva le siège comme en fuyant, le vingt-neuvième de Juillet, non sans verser des larmes, suivant le rapport An. 1556. des historiens, ayant envoyé devant aux Cinq-Eglifes tout son canon. L'on écrit que les Turcs perdirent. dans cette expédition deux cens mille hommes, & que les affiégés qui n'en avoient perdu que cent seize, ramasserent plus de deux mille boulets, qui leur servirent dans la suite. Hali voulant rétablir sa réputation avant sa retraite, sit brûler en partie, & en partie rafer Babocza, Saint-Martin, Gerefgal, Salye, Saint-Lorinz, & Kalmanchze. Mais l'empereur ayant envoyé l'archiduc Ferdinand fon fils au fecours des affiégés, avec Sforce Pallavicin, & une bonne cavalerie, arrêta une partie de ces violences, & vint mettre le siège devant Karoth, place forte, éloignée de trois milles de Babocza, qu'il prit au premier assaut: fes foldats firent dans ce fiége un si grand massacre, que de six cens Turcs qu'ils y trouverent, il n'y en eut que deux qui furent faits prisonniers, tous les au-

d'avoir si mal réussi dans cette expédition. Le pape & les Caraffes, après avoir attendu long- An. 1557. tems, & avec affez d'impatience, le duc de Guise, Arrivés du duc de qui conduisoit une puissante armée, apprirent enfin Guiten Piemont, avec une armée. au mois de Janvier 1557, que ce duc venoit d'arriver De Thou, in hijh. en Piémont, & qu'il avoit avec lui plus de 20. mille Belcar. in comm hommes, qui consissoient en cinq cens hommes 116, 27, 10, 20,

tres ayant été tués. Pour Hali, ayant perdu à son retour dans des embuscades & par les courses des Hongrois la meilleure partie de fon armée , il s'en alla à Bude, abbattu, découragé, & sans gloire; & ce grand capitaine, qui avoit d'abord fait concevoir de lui une si haute opinion, y mourut bien-tôt, confus

d'armes, quinze cens de cavalerie légere, cinqmille An. 1557. Suisses, quatre mille Grisons, & sept mille fantassins Royald, ad hung François, avec quelques enseignes Italiennes, &

beaucoup de volontaires. Ses principaux officiers étoient Jacques de Savoye duc de Nemours, qui commandoit l'infanterie Françoise, René duc d'Elbeuf, frere du duc de Guise, à la tête des Suisses, François de Cléves, François de Vendôme, vidame de Chartres, Claude de la Châtre, fort jeune alors, Gaspardson frere comte de Nançay, Philibert Marfilly de Sipierre, Gaspard de Saulx-Tavannes, & de Boniface dit la Mole. Ces trois derniers étoient Mestres de Comp. Le duc de Guise étant parti de Turin, arriva avec la plus grande partie de ses troupes à Tricerro, entre Verceil & Trino, & passa le Pô auprès de Cafal. Enfuite l'on demanda passage aux habitans de Valence, ville du Milanès; & sur leur refus, qui parut accompagné de trop de fierté & de hauteur, l'on canonna la ville, qui fut emportée d'abord le vingtiéme de Janvier. La citadelle se rendit bien-tôt après. L'on en fit sortir les soldats, après qu'on les eut défarmés, & l'on rafa les murailles de la place, fans toucher toutefois à la citadelle, suivant la volonté du pape.

LXXVIII.

1 es François fe
justifient sur la repture de latréve.
De Thou, ibid. us
sup, lib. 18.
Belcar. loco sup.

Comme le roi de France prévoyoit avec raison, que l'arrivée du duc de Guise en Italie, alloit causer la rupture de la tréve faite avec Philippe II. il avoit donné ordre à Gaspard de Coligny amiral de France, & gouverneur de Champagne, de se jetter dans le pays ennemi. Sur ces ordres il tenta de se rendre maître de Douai en Flandre, pendant la nuit da sixiéme de Janvier; mais ayant manqué son coup

Livre cent cinquante-deuxieme. 165 il alla à Lens, entre Lille & Arras, prit cette ville, la pilla, & y mit le feu. C'en fut affez pour engager An. 1557.

les Impériaux à publier que les François avoient rompu la tréve : ceux-ci pour se justifier, prétendirent que la guerre que Philippe avoit entreprise contre le pape, les avoit engagés à prendre les armes, & publierent là-dessus un manifeste, composé par Charles de Marillac archevêque de Vienne, dans lequel on faisoit voir qu'on n'agissoit que par droit de représaille : qu'avant que d'accorder la liberté à la Marc-Sedan, maréchal de France, fait prisonnier, on lui avoit donné du poison, dont il étoit mort en arrivant chez lui. Qu'on avoit tâché de surprendre Metz par le moyen des Cordeliers, gagnés par le duc deSavoye & le gouverneur deLuxembourg.Que Barlemont intendant des finances avoit tramé quelque conspiration pour surprendre Bourdeaux. Que depuis peu l'on avoit pris auprès de la Fere en Vermandois, Jacques de Flectias, habile ingénieur, qui ayant été mis à la question, avoit confessé que le duc de Savoye lui avoit donné de l'argent, & l'avoit envoyé visiter les places fortifiées de la frontiere; Montreuil, Saint-Quentin, Dourlens & Mézieres.

Le bruit de l'entreprise sur Douai, & du pillage de Lens n'étant pas encore répandu, lorsque l'ar- Le cardinal de mée du duc de Guise s'empara de Valence, le car- de cette rupture.

Belear, ui sup. n. dinal de Trente gouverneur du Milanès, envoya 40. De Thou vers ce duc pour lui redemander cette ville, comme ayant été prise pendant la tréve. Le duc lui sit répondre que la tréve avoit été rompue par les Impériaux, que d'ailleurs les troupes qu'il commandoit étoient au pape, & non pas au roi, & qu'il avoit été.

permis au premier, à qui les Espagnols faisoient in-An. 1557 justement la guerre dans la campagne de Rome, d'agir contre eux comme contre ses ennemis : Que s'il . attendoit quelque autre réponse, il pouvoit s'adresfer au pape même, lui porter ses plaintes, & lui faire telles demandes qu'il jugeroit à propos. Le duc après cette réponse continua commè il avoit commencé. Le maréchal de Brissac qu'il avoit laissé en Piémont, avec quelques troupes, étoit d'avis que pour éloigner l'armée Espagnole des terres de l'église autant qu'on le pourroit, il falloit porter la guerre dans le Milanès, où il y avoit très-peu de troupes, & où les places étoient affez mal fortifiées : il convint qu'il étoit vrai que le château de Milan étoit une forte place, bien munie; mais il prétendit que l'on pouvoit s'en rendre maître avant que les ennemis fussent arrivés pour le fécourir; d'autant plus, dit-il, que de Salvaison gouverneur de Milan avoit une intelligence toute prête à éclater dans Alexandrie. Enfin il assura qu'il étoit moralement impossible de réussir dans la conquête du royaume de Naples, si l'on n'étoit auparavant maître du Milanès. Ces avis étoient. bons, & devoient être fuivis; mais ceux du cardi-. Le duc de Guise nal de Lorraine, frere du duc, qui concevoit de

fe refoud de faire grandes espérances touchant la conquête du royauroyaume de Na-Belcar. in com. lib. conc. Trid. lib. 14. cap. 1. n. 2.

fe, qui ne pensoit qu'à se venger des Espagnols, su-7. n. 41. Fallaviein. hist. rent cause que le duc de Guise négligea les vûes du maréchal. Ayant donc passé le Tanaro, il prit sa route vers Tortone, & descendit dans le territoire de Plaisance & de Parme, sans que les troupes sussent infultées, Car quoiqu'Octave Farnese se fût reconci-

me de Naples, & les follicitations du cardinal Caraf-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 167 lié avec Philippe II. néanmoins il n'avoit encore fait aucun acte d'hostilité; & les habitans de ses états An. 1557.

fournirent aux François des vivres abondamment. Aînsi en prenant le chemin de cette partie de laLombardie, qu'on appelle Emilie au-delà du Pô & de la Romagne, il alla trouver le duc de Ferrare, qui l'attendoit avec des troupes au commencement de Février à l'endroit qu'on nommoit Ponte-di-Lenza. Ce dernier avoit fix mille fantassins, & huit cens cavaliers bien armés, qui tous étoient en bataille. Lorsque le duc de Guise apperçut le duc de Ferrare, il descendit de cheval , & lui présenta de la part du roi le bâton, qui est la marque du souverain com- . mandement. Le duc de Ferrare reçut à cheval le duc de Guise; & tous deux allerent ensemble à Reggio, où l'on eut un entretien avec le cardinal Caraffe, & l'évêque de Lodéve ambassadeur de France auprès des Vénitiens, sur les moyens de faire la guerre. Les avis furent fort partagés : les uns étoient d'avis qu'on allat à Crémone, d'autres à Parme, quelquesuns à Sienne. Mais le duc de Guise & le cardinal Caraffe foutinrent fortement, que sans délibérer plus long-tems, il falloit aller dans le royaume de Naples.

Le duc de Ferrare, qui n'auguroit rien de bon LXXXI. d'un pareil dessein, craignant qu'en s'éloignant de quite le duc de ses états avec ce qu'il avoit de troupes, ils ne fus-Guisquisqu'aire fent attaqués, ou par la garnison de Milan, ou par De Thou, tibil sir Octave Farnese, ou par le duc de Florence, ne vou-Rapadit ad hunc lut point changer d'avis, malgré les sollicitations du cardinal Caraffe, & se contenta de fournir du canon, de la poudre, & tout le reste à quoi il s'é-

toit obligé. Ainfile duc de Guise l'ayant laissé, alla à Ani. 1557. Boulogne avec le cardinal Caraffe, & y fut reçu par. le peuple avec beaucoup de joye en apparence. Mais voyant qu'on n'avoit rien fait de ce qu'on avoit promis, & que l'infanterie n'étoit pas encore arrivée, il en fit de grandes plaintes au cardinal, qui s'excusa sur le peu de tems qu'on avoit eu, & assura-qu'il avoit donné ordre de lever douze mille hommes dans la Marche d'Ancône. Cependant le duc de Ferrare ayant laissé son fils Alphonse d'Est, alla à Venise, où il eut quelques conférences avec les fénateurs; pour leur expliquer les raisons qu'il avoit eues de fouscrire au traité : ce fut au mois de Mars. Il leur marqua qu'il y avoit été engagé par la fidélité qu'il devoit au pape, à qui le roi Philippe faisoit la guerre injustement, & par l'alliance étroite qu'il avoitavec le roi de France; sur quoi il leur demandoit leur conseil. Mais ils lui répondirent, qu'il étoit sage & prudent, qu'ilvoïoit bience quiétoit de son intérêt, & que

LXXXII. Armée du duc de Guité à Rome. Belcar, in comm. lib. 17. n. 43. Pallav. us Jup. l. 14. c. 1. n. 8. De Thou, l. 81.

Le parti d'attaquer le royaume de Naples étant pris, le duc de Guife & le cardinal Caraffe délibérerent fur l'endroit par où il falloit y entrer, & convinrent que la plus sûre voye étoit celle qui conduit par Fermo. Afcoli, Civitella. Le duc enfuite 
étant parti de Boulogne, alla à Imola & à Ravenne, 
prit fon chemin par la Marche d'Ancône, vint à 
Faénza, à Forli, à Cezene, & enfin à Rimini, où 
Faul Jourdain, chef de la maifon des Urfins, & gendre de Cosme de Medicis, se joignit à lui par ordre 
du pape. De-là l'armée ayant été envoyée à Gest, le 
duc

de leur côté ils lui conserveroient toujours le même attachement qu'ils avoient eu pour le duc son pere.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 169 duc après avoir conféré avec le duc d'Urbin en palsant à Pesaro, prit la poste, & arriva à Rome le An. 1557. Mardi-gras avec le cardinal Caraffe. Il y fut reçu avec de grands applaudissemens; on lui prodigua tous les honneurs qu'on put imaginer, & son entrée fut comme une espèce de triomphe, tant le peuple étoit rempli de joye de voir celui qu'il regardoit comme son libérateur. L'artillerie de la ville fit deux décharges, l'une lorsqu'il fut à la porte de la ville, & l'autre quand il passa devant le château Saint-Ange. Le lendemain qui fut le jour des cendres \*, le . Dans cente annue duc assista à la messe qui fut célébrée par le pape ciois le 22. du

Sur le bruit de l'arrivée du duc de Guise, celui LXXXIII. d'Albe après avoir chargé Ascagne de la Cornia de goife fair le fiège visiter & sortisser les places du royaume de Naples, de Curtella De Thou, inhist. partit le onziéme d'Avril, & se rendit à grandes. Ils. la bec em. Repudi. hec en. journées à Sulmone, d'où il vint à Chieti & à Atri. ". 7. Il envoya le comte de Santa-Fiore à Civitella, pour encourager les habitans épouvantés au bruit du siége dont ils étoient menacés, avec d'autant plus de raison que les François s'étoient déja rendu maîtres de Campoli qui n'est qu'à trois milles tle cette place, & qu'ils y avoient exercé toutes fortes de violences, sans épargner ni sexe ni âge, ni même les religieuses. Ce fut le quatorziéme de Mai qu'ils y entrerent. L'on vint auffi-tôt après affiéger Civitella, presque dans le même tems que Santa-Fiore y fut entré. Charles Loffredo y commandoit avec douze censItaliens & deux enseignes de gens du pays. Comme les affiégés s'y défendoient avec beaucoup de valeur, & que le duc de Guise y perdoit beaucoup

Tome XXXI.

dans l'église de saint Pierre.

de foldats, il parut indigné contre les Caraffes, qui An. 1557. avoient engagé la France dans une guerre si funeste, il se plaignit du pape au marquis de Montebello; & des plaintes en étant venu tous deux aux contestations, enfin après beaucoup de reproches, ils se separerent fort brouilles. Antoine Caraffe avant laisséau camp le due de Guise, s'en alla en poste à Rome pour communiquer avec le cardinal son parent, & prendre quelques mesures, ne devant pas beaucoup compter sur la bonne volonté des Francois.

De Thou, shid. Belcar. lib. 27. Pallav. 1. 14. c.

Le duc d'Albe, sur la nouvelle du siège de Civicontraint de tella, étoit parti de Naples avec une armée de vingtquatre mille hommes, & s'étoit approché fort près de cette place. Le duc de Guise voulant prévenir l'arrivée de l'ennemi, pressoit le siège, & après avoir à peine renversé une tour qui restoit de la citadelle qu'on avoit ruinée, & fait une bréche de plus de soixante pas de long, il résolut de donner l'assaut, quoiqu'il fût très-difficile d'y monter. Il envoya donc cinq cens moulquetaires couverts de grands facs remplis de laine, pour s'emparer du haut de la montagne, & s'y fortifier promptement, afin de fatiguer les affiégés, par une mousqueterie continuelle nuit & jour, & les obliger enfin à se rendre. Mais ce dessein ne réussit pas; l'on jetta tant de pierres, & l'on tira tant de coups de canon, qu'il s'en fallut peu que le duc de Guisene fût tué en descendant de cheval. & ilfut impossible à ses troupes de gagner le haut de la montagne, fur laquelle cette ville est bâtie. Le duc voyant son armée diminuée de moitié, leva le siège au bout de trois semaines, sur la fin du mois de Mai.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 171 Mais voulant rétablir sa réputation, il alla chercher le duc d'Albe entre Fermo & Ascoli , pour lui don- An. 1557. ner bataille. Celui-ci sçachant combien l'armée Françoise étoit diminuée, que son général s'étoit brouillé avec le marquis de Montebello neveu du pape, & que le cardinal Caraffe commençoit à travailler à sa réconciliation avec Philippe II. se retira, ne voulant pas hazarder une action, dont le succès

lui paroissoit incertain. Pendant que les François effuyoient ces revers , Le duc de Flor Cosme duc de Florence pensoit à se rendre maître de ce pense à se rendre maître de de maître de Sienne : il crut que le tems étoit venu d'agir forte- Sienne. ment pour faire réussir ce dessein, parce que les come. Trid. lib. 14. affaires des Espagnols étoient dans une telle situa- De Thon, lib. 18; tion qu'ils avoient besoin de lui. Il remontra à Phi- \*- 4-

lippe qu'il y avoit long-tems qu'il soutenoit la guerre pour son service, & pour celui de l'empereur son pere, fans avoir reçu aucune récompense; qu'il n'avoit pas même été remboursé des frais qu'on s'étoit obligé de lui rendre, & que cependant il voïoit qu'on proposoit de donner l'état de Sienne aux Caraffes ; qu'ainsi on lui alloit donner pour voisins ceux qu'il avoit rendus ses ennemis en s'attachant aux intérêts des Espagnols; qu'il n'y auroit donc plus de streté pour lui. Il scavoit bien que les Espagnols n'avoient jamais eu dessein de donner Sienne aux Caraffes; mais comme le pape demandoit cette ville dans les propositions de paix qu'on commençoit à faire entre lui & le duc d'Albe; cela lui fuffisoit pour en prendre occasion de se plaindre. Il ajoûtoit que si Philippe vouloit donner cet état à quelqu'un, la justice demandoit que ce fût à lui & non à d'autres ;

qu'il le prioit d'y penser, & de lui faire réponse, An. 1557. parce qu'il agiroit suivant ce qu'il lui répondroit. Louis de Tolede fut chargé de faire toutes ces remontrances au roi Philippe.

Dans le même tems le duc de Florence faisoit folliciter le pape par Gianfigliacci de fe porter à la Il trompe le pa-pe en paroifiant paix; & lui fit dire que pour lui il ne refuseroit auconfentir à une allizace avec la cunes condizions, pourvû qu'on mît sa personne &

tione Navigorii a- son état en sûreté du côté du roi de France, ce qui and Pallay, l. 14. ne pouvoit être sans quelque alliance étroite. Le (, 2. H. 2.

pape qui comprit aussi-tôt sa pensée, & qui vit combien il lui seroit avantageux d'avoir Cosme dans son parti, lui promit de s'employer auprès de Henri IL. pour engager ce prince à donner une de ses filles à François, fils aîné de Cosme : il ajoûta même, qu'étant affûré de la bienveillance & de la bonne volonté du roi de France envers le duc, il ne balanceroit point à répondre pour lui. Lorsque ceux qui faisoient à Rome les affaires du roi, eurent appris du pape cette nouvelle, ils écrivirent aufli-tôt en France, où l'on ne délibéra pas long-tems pour confentir à cette alliance. Charles de Marillac archevêque de Vienne, fut envoyé à Rome pour consommer cette affaire. Et quoique Cosme eut feint de vouloir que la chose fût extrêmement secrette,& qu'on la consommat promptement, de peur qu'elle ne vînt à la connoissance des émissaires de Philippe; le bruit toutefois s'en répandit bien-tôt dans Rome : & l'on publioit par tout, que le duc de Florence s'étoit accordé avec la France par l'entremise du pape. Le roi d'Espagne l'ayantappris, résolut de rompre cette alliance, & de retenir Cosme dans son parti, à

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXILME. 173 quelque prix que ce fût, & quoiqu'il eût d'abord trouvé les remontrances de Louis de Tolede de la An. 1557. part du duc, trop hardies & même insolentes, il résolut de le satisfaire; & plûtôt contraint que perfuadé, il se détermina à le mettre en possession de tout l'état de Sienne.

· Ainsi Cosme eut l'adresse de tromper le pape, & LXXXVII les rois de France & d'Espagne, & d'augmenter par- en p là considérablement ses états. L'on traita à ces con-ne.
Pallavicin su supp ditions, que le duc de Florence & ses enfans rece- cap. 2. 10. 2. vroient en fief de Philippe l'état de Sienne, comme Philippe l'avoit reçu de son pere, excepté Porto-Ercole, Telamone, Argentera, Orbitello, & la citadelle de Piombino, que Philippe se réservoit. Que par ce moyen tout l'argent que Cosme avoit autrefois prêté à l'empereur Charles V. & celui qui avoit été employé pour les frais de la guerre, & que Philippe lui devoit, seroit entiérement remis, sans que le duc de Florence pût le répéter. L'on convint aussi que d'un côté pour la désense du duché de Milan & du royaume de Naples, & de l'autre pour la défense de la Toscane, Cosme donneroit un certain nombre de troupes, de même que Philippe pour recouvrer ce que les François occupoient. Que la liberté seroit conservée à la république, & le gouvernement à ses magistrats. Ainsi le roi de France & le pape ayant été trompés, & Cosme après une longue patience, ayant profité de leur crédulité, de la haine des Espagnols, & de la jalousie des deux nations, remporta enfin pour le prix de sa politique l'état de Sienne, dont le cardinal de Burgos eut ordre de se retirer incessamment

De Thou, 1, 18.

chargeant Figueroa de faire exécuter le traité. Ainsi An. 1557. le dix-neuviéme d'Août la garnison Espagnole sortit, & la ville fut mise entre les mains de Louis de Tolede au nont de Cosme, après avoir prêté le serment, suivant les conditions du traité.

LXXXVIII. De Thom , 1. 18. Lib, 14. c. 3. 11. 2.

Cet accord étant fait, & Philippe se voyant en Progrès des l'épa-gnois qui battent sûreté du côté du duc de Florence, ne pensa plus des troupes du paqu'à chasser les François d'Italie, à travailler à se réconcilier avec le pape, & à se venger du duc de Fer-Pallavicin. m fup. rare, qui avoit pris les armes contre lui & ses alliés. On commença à faire la guerre à ce dernier, le duc d'Albe se rendit maître de Pratica, qui appartenoit au comte Frederic. Jules Ursin, qui voyoit que les Espagnols se tenoient dans les garnisons, prit de-là occasion de sortir avec ses troupes, & s'empara de Monte-Fortino, qu'il abandonna au pillage. Encouragé par ses succès, il vint une seconde sois attaquer Piglio, mais ce fut inutilement, Marc-Antoine Colonne ayant envoyé fort à propos du secours aux affiégés. Palestrine fut pillée par les Impériaux; avides au butin : & comme l'on étoit dans le tems de la moisson, Colonne alla à Palliano par les ordres du duc d'Albe, pour faire le dégât aux environs de cette place. Jules Ursin & le marquis de Montebello, généraux de l'armée du pape, voulant s'opposer à Colonne, s'arrêterent entre Valmontone, Palliano & Segni, ayant renvoyé leur canon & une partie de leur convoi. Colonne informé de cette imprudence, fit avancer ses troupes: on en vint aux mains, l'on combattit de part & d'autre, avec beaucoup d'ardeur & de courage. Le marquis de Montebello se trouvant dans un lieu étroit où il

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 175 ne pouvoit se servir de sa cavalerie, & étant d'ailleurs fort incommodé par le canon des ennemis, An. 1557. prit son chemin vers Segni, où il avoit déja envoyé fon artillerie. Jules Urlin ayant été blessé, fut fait prisonnier, & tout le reste s'ensuit dans la forêt voifine.

envoya de Feltz & ses gens avec trois piéces de & de Segni par les canon pour attaquer la citadelle de Massimo, dont Eipagnols. De Thou, hist. lib. Jean Ursin étoit seigneur : cette place fut abandon- 18. m. 6, hoc am. née à la discrétion de l'ennemi, qui la pilla avec beaucoup d'inhumanité. Cependant Colonne fit avancer fes troupes vers Segni, où les restes de l'armée du pape qu'il venoit de battre, s'étoient retirés avec le marquis de Montebello neveu du pape, la cavalerie & le canon; espérant qu'après avoir pris cette ville & fait le dégât aux environs , il prendroit aifément Palliano, où commandoit Flaminio de Stabia. En même tems les Espagnols & les Allemands se rendirent maîtres de Segni, qui fut dans un moment prise, & pillée & misérablement brûlée. La plus grande violence qu'on exerça fut envers les femmes y étoient venues en grand nombre des villes voisines, d'Anagni, de Veruli, de Fiorentino & d'Alatro, comme en un lieu de sûreté, & qui après la prise de la place, s'étoient retirées dans les monaîtéres de religieuses, que l'on traita aussi indignement que les autres. A peine put-on fauver du feu

une petite partie des vivres, & quatorze piéces de canon qu'on envoya à Anagni. L'on dit que Colonne qui avoit inutilement tâché de modérer la fureur du soldat, en sut vivement touché; & un historien

Colonne réfolu de pousser plus loin ses conquêtes, LXXXIX.
Prife de Maltimo

HISTOTRE ECCLESTASTIOUE.

rapporte que le pape particuliérement en eut tant An. 1557. de douleur, qu'il déplora dans un consistoire tous ces malheurs, quand il eut appris la ruine de Segni. Et comme il croyoit que les Espagnols attaqueroient aussi-tôt Palliano, & le Vatican même, & qu'ils useroient envers lui de la même cruauté; on dit qu'il s'écria, qu'il fouhaitoit d'être avec Jesus-Christ, & qu'à cette intention il attendoit la couronne du martyre, comme s'il se sût agi en cette occasion de

la cause de Dieu.

Le duc de Guise gour en France. Pallav. us fup. Hb. 18. n. 6. hoc ann.

Pendant que le duc d'Albe réuffissoit dans toudemande son re- tes ses entreprises, le duc de Guise indigné contre les Caraffes, qui n'avoient pas fourni les fecours qu'ils s'étoient engagés de donner, & mécontent du cardinal de Lorraine son frere, qui avoit trop témérairement ajoûté foi à leurs promesses, ne songea plus qu'à s'en retourner en France, & écrivit en cour afin d'obtenir son rappel. Les Caraffes qui craignoient avec raison que son départ ne préjudiciat; beaucoup à leurs affaires, le folliciterent de nouveau à ne les point abandonner; & pour l'engager à se rendre à leurs instances, ils lui offrirent leurs enfant en ôtage, pour gage de la sincérité de leurs promis fes. Ils firent plus, ils envoyerent en France Strozzi, qui ayant obligation aux Caraffes d'un chapeau de cardinal pour Laurent son frere, appuya si bien leurs intérêts, qu'on reçut des lettres du roi, par lesquelles il étoit ordonné au duc de Guise de demeurer en Italie, & de suivre en tout les volontés du pape. Le duc adouci par les promesses des Caraffes, & soûmis aux volontés de son prince, n'écouta plus son mécontentement; & ayant fait revenir les Suisses & les. Gafcons

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 177

Gascons qu'il avoit envoyés au duc de Ferrare son beau-pere, il alla à Macerata avec son armée, & An. 1557. parut reprendre avec un nouveau.zéle les intérêts de ceux qu'il avoiteu dessein d'abandonner quelques jours auparavant. Pour le duc de Ferrare, se voyant privé du secours qu'il auroit retiré des troupes qu'on venoit de lui ôter, il distribua ce qui lui restoit de foldats dans Modene, Reggio & Carpi, & demeura dans fon pays.

Le duc d'Albe après la prise de Segni, conçut le desfein de surprendre la ville de Rome pendant la conçoir le desfein nuit, afin d'engager le pape à traiter de la paix à des men de la paix à tement deux de ses capitaines jusqu'à cette ville, pour De Thou, lib. 18, observer exactement par quel endroit on y pourroit ann. 11.9. plus facilement entrer: & fur leur rapport, il fe mit en marche de grand matin avec toute son armée, & arriva fur le midi à Colonna, où l'on passa le reste

de la journée. Il assembla ses officiers, leur sit promettre que leurs foldats n'exerceroient aucune violence dans Rome, & partit au commencement de la nuit. Comme la pluie qui tomboit rendoit le tems fort obscur, ils marcherent sans être apperçus, & arriverent sur le point du jour auprès des murailles de la ville. Mais parce que ce général craignoit que le duc de Guise ne fût parti de Monterotondo pour se rendre à Rome, ou qu'il n'y eût fait venir une partie des troupes qui étoient à Tivoli, il avoit envoyé la même nuit une bande de cavaliers d'élite, & mille mousquetaires, afin de fermer les passages, en se faisissant des endroits par où le secours pouvoit passer. Le cardinal Caraffe informé de cette marche, Tome XXXL

fut fort étonné, & ne sout quel parti prendre. Il n'o. An. 1557. soit faire armer les citoyens, qui favorisoient sécretement le parti des Colonnes, & qui auroient pû se tourner contre le pape & ses neveux, qui étoient extrêmement haïs. Îl faisoit la ronde hors la ville aux flambeaux, pour connoître de quel câté étoit le péril. Mais sa peur fur vaine, parce que le duc d'Albe voyant un grand silence dans la ville, & qu'il n'y avoit perfonne fur les murailles, s'imagina que tous les habitans étoient sur leurs gardes, & prêts à le bien recevoir, & que son entreprise étoit découverte : ce qui l'obligea de se retirer.

Le cardinal de

10 m, 13.

Cependant Philippe II. impatient de prendre Santa-Fiore & les possession de ses états d'Espagne, souhaitoit ardem-Vénitiens propo-fent la paix au duc ment la paix, & le roi de France qui avoit besoin du duc de Guise, n'étoit pas fâché que le pape pût conc. Trid, lib. 14. s'accorder avec le roi d'Espagne, aux conditions qu'il trouveroit à propos. Le cardinal de Santa-Fiore ravi d'apprendre ces dispositions, envoya au duc d'Albe son sécretaire Alexandre Placidi pour s'en informer, en le priant d'accorder la paix au pape, aux mêmes conditions qui avoient été proposées au mois de Septembre dernier. Mais le duc enflé de ses fuccès, rejetta cette proposition avec hauteur, & se plaignit au cardinal, que faisant profession d'être attaché à Philippe, il lui donnât un si mauvais confeil; il l'assura même qu'il ne consentiroit jamais à aucun traité, si le pape ne reconnoissoit la faute qu'il avoit faite en se liguant avec les ennemis du roi Catholique; son injustice en persécutant les sujets de ce prince, & s'il ne leur rendoit auparavant la liberté & les biens. Le pape au contraire protestoit

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 170 qu'il fouffriroit la mort plûtôt que de deshonorer ainsi, disoit-il, la dignité du faint siège; & il ren- An. 1557. voya l'affaire aux Vénitiens, auprès desquels il dé-

puta le cardinal Trivulce pour les prier d'interposer leur autorité, afin qu'il obtînt une paix honorable : ce que cette république accepta volontiers, en députant au duc d'Albe un de ses sécretaires nommé Francisque Trumento, pour porter ce duc à la paix.

Quoique le duc d'Albe parût toujours inflexible, Conférences pour

les médiateurs ne laisserent pas de le faire consentir la paix entre le à une conférence avec le cardinal Caraffe, les cardi- ques cardinaux. naux Santa-Fiore & Vitellozzo. Elle fut tenue le hui- 14. cap. 4. n. 1. tiéme de Septembre à Caves, ville appartenante aux Colonnes, & occupée par le duc. On y disputa longtems & avec assez de chaleur, principalement au sujet de Marc-Antoine Colonne, que le pape ne vouloit pas comprendre dans le traité. Cependant après de longues altercations, l'on convint qu'on dresseroit deux actes, l'un qui seroit public, l'autre qui demeureroit sécret, excepté pour le pape. Il fut arrêté dans le premier, que le duc d'Albe iroit à Rome pour rendre à Paul IV. les soumissions au nom du roi Catholique, & que de même le pape recevroit le roi Catholique en son amitié, & renonceroit à celle des François. Que le roi lui rendroit toutes les places qu'il lui avoit prises dans cette guerre, dont on raseroit les fortifications, & qu'on lui restitueroit les biens qu'on lui avoit usurpés & confisqués. Qu'on feroit grace de part & d'autre des injures & des pertes dont cette guerre avoit été cause; & qu'on pardonneroit à tous ceux qui avoient pris les armes pour l'un ou l'autre parti; sans comprendre dans

cette amnistie Marc-Antoine Colonne, ni Ascagne An. 1557. de la Cornia, qui demeureroient excommuniés, tant qu'il plairoit au pape. Que la ville de Palliano, comme elle étoit alors, selvit mise en séquestre entre les mains de Jean-Bernardin Carbone, parent des Caraffes, qui promettroit avec serment à l'un & l'autre parti d'observer les conventions dont on étoit demeuré d'accord, & de garder cette place avec une garnison de huit cens hommes, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné, du consentement des parties. Ce traité fut signé à Caves le quatorziéme de Septembre par le cardinal Caraffe & le duc d'Albe.

Pallav. us fup. c. A.n. 1. O 2. Raynald, ad hung BRH. H. 14.

Le même jour & au même endroit, l'on fit le traité secret dont les articles étoient; Que Jean Caraffe recevroit pour récompense au lieu de Palliano, ce qu'en ordonneroit le sénat de Vénise, qui s'étoit rendu médiateur dans cette affaire; (ce fut Rossano, ville opulente dans la Calabre, qui lui fut donnée avec le titre de principauté, ) & qu'après l'avoir reçue, le séquestre cesseroit, & les fortifications de Palliano seroient rasées. Que le même Caraffe; qui portoit le titre de comte de Montorio, ensuite celui de duc de Palliano, en céderoit tout le droit à Philippe II. & que ce prince pourroit le transporter à qui bon lui sembleroit, pourvû que ce ne fût pas une personne ennemie du pape, ni excommuniée : ce qui fut ajoûté pour exclure Marc-Antoine Colonne. Le duc d'Albe accorda cet article à Paul IV. d'autant plus facilement, qu'il y avoit apparence que ce pape mourroit bien-tôt, ayant plus de quatre-vingt ans, & qu'après sa mort le roi Philippe

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 181 disposeroit de Palliano à son gré. Les articles des deux traités furent portés au pape par l'évêque de An. 1557. Pola, & ce pontife les ayant approuvés, ceux du traité qui devoit être public, furent signés par le cardinal Santa-Fiore, l'évêque d'Aquilée, & le chancelier du duc d'Albe, comme témoins. Mais le traité secret ne sut connu que du pape, du cardinal Caraffe & du duc, qui le signerent avec Saccheti fécretaire de ce cardinal.

Peu de jours après ce traité, le dix-neuvième de Leduc, Septembre, le duc d'Albe se rendit à Rome, pour trouver le pape à rendre ses soumissions au pape, comme l'on en Pallavien. un étoit convenu. Il y fut précédé par son fils Frederic, config. 10. Sep-& étant arrivé lui-même fur le foir , il s'aquitta le temb. 1557. lendemain des devoirs de respect & d'obéissance "174 ausquels il s'étoit obligé, tant en son nom qu'en celui du roi Philippe. Le pape le reçut avec toutes fortes d'honnêtetés, & le jour suivant il tint un consistoire, où le sécretaire Massarel fit lecture seulement du taité public, & rapporta ce que le duc d'Albe avoit dit du pape. On y statua encore que le lendemain on célébreroit une messe solemnelle dans la chapelle du pape, pour rendre graces à Dieu de la paix qu'on venoit de faire, & qu'il y auroit un jubilé universel. Enfin, qu'on envoyeroit deux légats aux deux rois, Henri II. & Philippe, pour travailler à faire la paix entre eux. Ces légats furent le cardinal Trivulce, évêque de Toulon pour la France, & le cardinal Caraffe pour les Pays-Bas auprès du roi d'Espagne. Le duc d'Albe obtint du pape la liberté de plusieurs prisonniers du château Saint-Ange : mais sa sainteté en excepta cinq ; sçavoir ,

trois ecclésiastiques, le cardinal Moron, l'évêque de An. 1557. Cava, & le dataire Osius; & deux laïcs, le comte de Petiliane, & Jules de la Rovere, en latin Roboreus. Enfin le duc d'Albe après avoir demeuré trois jours à Rome au milieu des réjouissances qui s'y firent, s'en retourna à Naples, pour y donner quelques ordres, & en partit pour de-là passer à Milan.

Départ du duc de Guile pour la Belcar, in com. 1.

27. H. 61.

Le matin du jour même que ce duc arriva à Rome, le duc de Guise en étoit parti en poste, après avoir France.
De Thou, hift. fub fait embarquer son infanterie à Civita-Vecchia sur les galéres de France. On dit que lorsqu'il prit congé du pape Paul IV. sa fainteté lui dit avec quelque mépris, qu'il n'avoit rien fait dans cette guerre, ni pour les affaires du roi, ni pour les intérêts de l'église, ni pour sa propre réputation. Le duc de Ferrare n'ayant pas été compris dans le traité fait entre le pape & Philippe, fut attaqué par le duc de Parme. Le duc de Guise en quittant l'Italie lui avoit laissé quelques régimens d'infanterie, mais c'étoit un secours bien insuffisant & peu capable d'arrêter la tempête qui le menaçoit; aussi pensa-t-il dès-lors à se ménager un accommodement avec l'Espagne, & il eut recours à la médiation de Cosme de Medicis, qui le favorisoit sécretement. Cependant Octavio Farnese duc de Parme pouffoit ses conquêtes; il prit le château de Montecchio dans le mois d'Octobre, San-Paulo se rendit bien-tôt après : Paul Vitelli se rendit maître de Canosse; l'on prit ensuite Verano, dans le val de Lunigniana, & Scandiano: d'un autre côté Alphonse d'Est, fils du duc de Ferrare, étant sorti de Reggio avec Corneille Bentivoglio, pourtâcher de surprendre les ennemis, fut battu; ce qui l'obligea de fe re-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 183 tirer à Rivalta, dont les ennemis se rendirent maîtres; Alphonse en étant sorti pour retourner à Reggio; An. 1557. mais comme l'hyver approchoit, Octavio distribua ses troupes dans les garnisons voisines.

Le duc de Guife étant arrivé à la cour de France, la trouva fort affligée de la perte qu'on venoit de faire de la ville de saint Quentin en Vermandois, où les François avoient été défaits par les Espagnols, avec beaucoup de désavantage le vingt-septième d'Août. Ce duc devenoit absolument nécessaire auprès du roi fon maître depuis cette perte,& ç'avoit étê le principal motif de son retour. On avoit besoin de sa prudence & de sa valeur.

Les deux légats que le pape envoyoit aux deux rois, pour établir entr'eux une paix folide, reçurent deux lègate nux différentes instructions. Celles qui furent données d'Espage.

au cardinal Trivulce, qui partoit pour la France, Trid 1, 14, 6, 5, 8. consistoient seulement à remercier Henri II. des inter con fervices qu'il avoit rendus au faint siège, & à le por-ghession. ter à faire sa paix; mais les instructions de Caraffe, a une d'autre, in envoyé au roi d'Espagne, étoient beaucoup plus sua repend upuls sua relacation. amples; elles contenoient cinq articles : le premier parloit de paix, & Paul IV. offroit pour la faire conclure, de se transporter à Nice, malgré le grand nombre de ses années, afin d'y travailler à la réconciliation des deux rois. Par le second, le cardinal devoit demander à Philippe la révocation de ses édits, qui donnoient atteinte à la jurisdiction ecclésiastique en Espagne. Le troisiéme concernoit le rappel du cardinal Polus d'Angleterre , contre lequel il y avoit des informations que Caraffe devoit faire voir au roi & à ses ministres. Par le quatriéme, il

devoit prier sa majesté de permettre que Petow qui
An. 1557. étoit en Angleterre, & qu'il destinoit pour succéder
à Polus, vint à Rome, se servant du prétexte qu'il
avoit besoin de lui pour le concile & la réformation
des mœurs: ce Petow étoit un cordelier dont nous
parlerons bien-tôt. Enfin, selon le cinquiéme article, Carasse devoit engager le roi à céder au duc de
Palliano son frere le duché de Bari, dont Philippe
étoit maître, par la mort de Bonne, sille de Jean
Galeas Ssorce, & reine douairiere de Pologne, & lui
demander en même tems le magnisque palais du
Prince de Salerne à Naples, dont tous les biens
étoient conssigués.

XCVIII. Départ des deux légats, & leurs negociations. Spond. ad annum 3557. n. 4. In diario magift.

Les deux cardinaux partirent avec ces instructions vers le milieu du mois d'Octobre. Le roi de France reçut très-bien le cardinal Trivulce, lui témoigna qu'il ne demandoit pas mieux que de vivre en bonne intelligence avec le roi Philippe, pourvà que les Espagnols ne voulussent pas se prévaloir des derniers avantages qu'ils venoient de remporter, & ne le regardassent pas comme un prince incapable de se relever. Mais la négociation du cardinal Caraffe à Bruxelles ne fut pas si-tôt terminée. Comme Philippe connoissoit l'esprit ambitieux du légat, il alla au-devant de lui jusqu'à la porte de Bruxelles, le treizième de Décembre jour de son arrivée, & lui donna la droite dans le chemin. Le jour de l'Epiphanie il alla lui-même le prendre à son palais, pour le conduire à sa chapelle; il le sit manger à sa table, & lui fit beaucoup d'honneurs dans toutes les occasions. Mais quand on en vint au sujet du voyage, le roi répondit qu'il n'avoit rien de plus à cœur que

LITRE CENT CINQUANTE DEUXIE'ME. 185 que de procurer le repos à la Chrétienté; mais que c'étoit une affaire de longue discussion, & qu'il avoit An. 1557. beaucoup de peine à se persuader que le roi de France y fût aussi porté qu'il le disoit, qu'au contraire il croyoit que son dessein étoit de rétablir ses forces très affoiblies par la derniere défaite, afin de recommencer la guerre avec plus d'ardeur. Qu'il écriroit à ses ministres dans le royaume de Naples, pour régler ce qui concernoit la jurisdiction eccléssastique, & que le pape feroit bien d'y envoyer un nonce pour en conférer avec eux. Que pour ce qui regardoit le cardinal Polus, il renvoyoit l'affaire à la reine, vers laquelle le légat, du confentement du roi, députa le marquis de Montebello, & lui donna pour compagnon Jérôme Néchifola de Verone, évêque de Téano, religieux Dominicain, pour instruire la reine des intentions du pape. Il renvoya aussi l'affaire de Petow; mais il ajoûta que ce prélat étant fort âgé, le pape ne pouvoit pas tirer de lui de grands secours. Quant au dernier chef, le roi répondit, qu'il falloit attendre l'arrivée du duc d'Albe, pour pouvoir

Le cardinal Caraffe ne manqua pas d'instruire le pape du fuccès de fa légation, & des réponfes du cardinal Carafie roi, il lui députa pour cet effet Octavien Riversa supera de Hilippe évêque de Terracine qui avoit été nonce chez les liano son frece. Suisses, & le pape le renvoya aussi-tôt, pour dire à com. Trid. lib. 14. son neveu d'infister sur le don du duché de Bari au duc de Palliano. Sur ces entrefaites le duc d'Albe étant arrivé, l'on proposa dans un conseil la demande de Caraffe, & tous les ministres furent indignés de la témérité de ceux de cette famille qui Tome XXXI.

prendre quelque réfolution.

demandoient des récompenses pour la maniere in-An. 1557 digne dont ils avoient traité le roi. Et pour satisfaire aux conditions du traité qui donnoit six mois au roi pour faire la compensation de Palliano, (car on ne vouloit pas qu'il retournât aux Caraffes ) on offrit au cardinal la principauté de Rossano avec une pension de dix mille écus. Mais ces offres ayant été rejettées avec mépris par un homme qui ne regardoit pas la couronne au-dessus de lui, les ministres de Philippe, pour donner des preuves de l'exactitude avec laquelle ils vouloient observer le traité, en vertu duquel Palliano devoit être ôté aux Caraffes, firent offrir derechef juridiquement au cardinal, par un fécretaire, la principauté de Rossano, en présence des évéques de Terracine & de Pola, & de quelques-uns du conseil du prince. A quoi le légat répondit que cette affaire ne le regardoit pas, & qu'il falloit en traiter avec son frere : ce qui détermina à faire faire ces mêmes offres au comte de Montorio à Rome par Ascagne Caraccioli qui y étoit chargé des affaires du roi d'Espagne, & par un notaire, en présence des cardinaux Rebiba & Vitelli : le comte demanda quelque tems pour sçavoir les intentions du pape son oncle, après quoi

il donneroit sa réponse.

Le peu d'égard qu'on eut aux demandes du légard à lie demandes.

Palleuir. 10 sept.

Le courte les ministres Espagnols, sur tout en voyant parmi eux Marc-Antoine Colonne & Ascagne de la Cornia, qui agissient vivement contrelui, tant pour se venger des injures qu'ils en avoient reçues, que pour l'obliger à ménager leur réconciliation auprès

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 187 du pape son oncle, & les mettre par-là dans ses intérêts. Mais le cardinal ne voyant aucun jour à être An. 1557. écouté favorablement, & à réussir dans ses projets, se retira assez loin de Bruxelles dans une abbaye, pour y dissiper son chagrin. Le roi craignant d'aigrir davantage cet esprit irrité qui étoit capable de renouveller la guerre, & d'exciter de nouveaux troubles dans les états qu'il possédoit en Italie, n'oublia rien pour l'appaiser, & l'envoya prier dans les termes les plus honnêtes & les plus obligeans de revenir à la cour. Le légat se rendit à ces instances; il fut admis à l'audience du roi qui s'excusa d'abord s'il ne lui accordoit pas tout ce qu'il demandoit, quelque inclination qu'il eût à le fatisfaire; mais il ajoûta qu'il étoit obligé de se conformer aux sentimens de ses ministres, sans lesquels il lui étoit impossible d'agir dans une nouvelle monarchie, dont à peine il se voyoit en possession; qu'ils ne s'accordoient pas toujours ensemble : mais que comme ils n'avoient en vûe que le bien de l'état, il se trouvoit obligé de le supporter; qu'il pouvoit s'en retourner à Rome, où il écriroit à ses ambassadeurs, qui étant sur les lieux, & voyant de plus près la situation des affaires, pourroient plus aisément convenir avec lui & son frere, & les contenter tous deux. Il exhorta encore le légat à obtenir du pape son oncle qu'il pardonnât à Marc-Antoine Colonne, qui étant allié avec · tout cequ'il y avoit de plus puissant en Italie, & ayant beaucoup de personnes très-distinguées dans ses interêts, pourroit toujours être un obstacle à la tranquillité publique, tant qu'il se verroit dépouillé de ses biens. Enfin Philippe pour montrer l'estime qu'il

faifoit du cardinal Caraffe en particulier parmi tous
An. 1557. ceux de fa maifon, lui accprda une penfion de
douze mille écus. Le légat un peu adouci par ces
dons, remercia Philippe, prit congé de lui, &
partit pour Rome le onziéme de Mars de l'année
fuivante.

CI.

E pape nomme
un autre lège un naître d'injustes préventions contre le cardinal Popalasie un sign lus, lui ôta sa légation d'Angleterre; mais it eut tout
constitue de s'appercevoir ensuite combien il étoit diffisign, in 4:0-6/64 tems sans pouvoir trouver en Angleterre aucun évé-

que qui fût capable de s'acquitter d'une légation si importante. Enfin il jetta les yeux sur Guillaume Petow religieux observantin, qui sous Henri VIII. avoit prêché avecune liberté apostolique : Que Catherine étoit la légitime épouse de ce prince, ce qui lui avoit procuré un exil d'où il n'étoit revenu que lorsque les affaires furent changées : il le fit donc son légat à cause de sa probité, de sa sagesse, & de fa science : il expédia ses bulles qui portoient la révocation de Polus auquel il ordonnoit de se rendre à Rome, pour y répondre sur diverses plaintes qu'on avoit reçûes contre lui. Petow étoit alors évêque de Salisburi, & avoit été fait cardinal seul le quatorziéme de Juin 1557. A l'égard de Polus on l'accufoit principalement d'avoir protégé & favorisé les hérétiques, peut être parce qu'étant rempli de douceur, il avoit cru cette voye plus propre à les ramener que la févérité.

CIR. Le nouveau légat ne voulut point accepter l'emtar tau pape pour ploi auquel le pape le destinoit, soit qu'il appré-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 189 hendât d'encourir l'indignation de la reine, foit parce qu'il se voyoit déja chargé d'années, & d'une An. 1557. famille trop obscure pour être reçu en Angleterre ne point retirer avec quelque agrément. Il le remercia, & le pria Polus. De Thon, hist. sub. avec instance de l'en décharger, mais sur des ordres spiem, l. 20.

IV. avant eu son consentement écrivit aussi-tôt à la

réitérés que le pape lui envoya, il se soumit. Paul n. 5. Rayn. n. 45.

reine, pour la prier de recevoir Petow, en qualité de légat, en lui adressant tous les pouvoirs nécessaires. Marie répondit au pape qu'elle le prioit de ne point retirer Polus qui étoit nécessaire dans son royaume pour conferver la religion qui y avoit été rétablie par fes foins, & que s'il le rappelloit, il pouvoit compter qu'il ôteroit le principal appui à l'église d'Angleterre, & que tout iroit en défordre : elle ajoûta que les accusations intentées contre lui ne pouvoient regarder ce qu'il avoit fait avant que de venir en Angleterre, puifque sa fainteté l'avoit comblé de louanges en lui envoyant ses bulles pour l'archevêché de Cantorberi. Qu'à l'égard de la maniere dont il s'étoit conduit depuis son séjour dans le royaume, c'étoit au conseil ecclésiastique de la reine à en connoître & à le punir, en le jugeant suivant les loix du roïaume; mais qu'il n'étoit pas juste qu'avant que d'en venir-là, on fît tomber la punition sur toute la nation, & fur la religion même, en la privant d'un homme si nécessaire pour la soutenir & l'étendre. Et la reine se fit apporter les bulles, & donna ordre qu'on les gardât foigneusement dans un coffre sans les décacheter.

Cependant quelque soin que cette princesse eût pris pour empêcher que le bref du pape ne fût con- quitte volontaire-

nu du cardinal Polus, & quoiqu'elle fût fort attenti- ment les marques

lel. Pepri.

ve à lui cacher la conduite de Paul IV. on ne put An. 1557. tenir la chose si secrette qu'elle ne parvînt à la con-Ciaconius in visit noissance de Polus. On dit que ce cardinal irrité de la conduite du pape, qui lui rendoit si peu de justice, entreprit d'abord de se justifier, & composa

Non deteges verenda patris tui, Gen.

une apologie pleine de traits vifs & piquans; mais que comme il la relisoit auprès du seu, il la jugea trop remplie de passion, & la jetta au feu, en disant ces paroles : Vous ne découvrirez point l'ignommie de votre pere. Ce qui est vrai, c'est que se persuadant que le parti de la foumission lui seroit plus glorieux & plus avantageux, il quitta volontairement les marques de sa légation, & ne voulut plus qu'on portât devant lui la croix. Il envoya même un exprès à Rome, pour rendre compte au pape de tout ce qu'il avoit fait en Angleterre, & pour dissiper les ombrages dont son esprit étoit rempli. Ce fut Nicolas Ormanette son dataire, depuis évêque de Padoue, & nonce en Espagne, quise chargea de cette commission. Ses soumissions adoucirent un peu l'esprit de Paul IV. qui se contenta de dire, que le cardinal n'eut da jamais permettre à la reine de se liguer avec les ennemis du faint siége. Ainsi Polus continua à faire les fonctions de légat, sans en avoir le nom, & sans en porter les marques.

Quand la reine apprit que Petow étoit en chemin, elle lui fit déclarer que s'il mettoit le pied en Angleterre, elle lui feroit fentir, & à tous ceux qui reconnoîtroient son autorité, toute la rigueur des ordonnances du royaume, entr'autres, de la loi qu'on appelloit Pramunire. Ce qui l'obligea de suspendre son voyage, jusqu'à ce que la paix étant cor.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 191 clue entre le pape & le roi d'Espagne, l'orage qui menaçoit Polus, fut tout-à-fait dissipe, & Petow ob- An. 1557. tint la permission de venir dans le royaume, où il vécut sans faire aucune fonction de légat, & continua de rendre toujours les mêmes honneurs à Polus. dont il connoissoit l'innocence.

Quelque-tems après l'arrivée du duc de Guise à CIV. Rome, le pape avoit tenu un consistoire le vingt- pe pour les au-troisième de Janvier, dans lequel il témoigna vou- de la Chaire S. loir donner une audience publique chaque mois à Pallav, ibid. 1, 14. toutes fortes de personnes, à commencer le vingt- in ett. confil. 14. feptiéme de ce même mois l'après-midi, & où affifteroient les cardinaux, les principaux magistrats, su, vie de Sainu; & les juges de tous les disférens tribunaux, pour 18. de les juges de tous les disférens tribunaux, pour 18. de les juges de tous les disférens tribunaux, pour 18. de les viers, prendre avec eux de justes mesures, mettre ordre aux affaires, & réparer les dommages; mais un réglement si utile & si salutaire devenant à charge au pape & fâcheux à ses parens, qui vouloient avoir toute l'autorité, ne s'observa pas long-tems, & cessa presque dans le moment qu'il sut établi. L'autre loi qu'il fit, pour établir la fête de la Chaire de S. Pierre à Rome, que l'église célébre le dix-huitiéme de Janvier, fut plus folide. Auparavant on n'avoit pas diftingué cette fête d'avec celle de la Chaire du même Apôtre à Antioche, parce qu'on se contentoit d'honorer l'épiscopat de saint Pierre en général. Paul IV. voulut donc fixer cette distinction, par l'établissement de la fête particuliere de la Chaire de S. Pierre à Rome, pour réprimer, dit il, la témérité des hérétiques qui osent soutenir que ce saint Apôtre n'est jamais venu dans cette ville. C'est pourquoi l'année fuivante, il fit une autre bulle qui étabiffoit le siège

de faint Pierre à Rome, & le martyre qu'il y avoir An. 1557. fouffert. Elle eft du quatorziéme Janvier; & ces deux points y font prouvés par beaucoup de témoignages de grande autorité.

CV.
Promotion de dix
cardinaux par
Paul IV.
Ciaconius us sup. s.
3-p.855. & sq.
Pallav. in hist. lib,
34-6-1-n-5.

Le même pape avoit fait le quinziéme de Mars une promotion de dix cardinaux, dont le premier fut Thadée Gaddi Florentin, archevêque de Cosence, prêtre du titre de saint Sylvestre. Le second, Antoine Trivulce Milanois, évêque de Toulon, nonce chez les Vénitiens, & prêtre du titre de saint Jean & faint Paul. Le troisième, Virgile Rosario, natif de Spolette, évêque d'Ischia, & vicaire de Rome, prêtre du titre de faint Siméon. Le quatriéme, Laurent Strozzi Florentin, évêque de Beziers, puis d'Albi, archevêque d'Aix, allié de la reine de France & prêtre du tître de sainte Balbine. Le cinquiéme, Jean Bertrand, François, garde des sceaux, & dans la même année archevêque de Sens, prêtre du titre de sainte Prisque. Le sixième, Michel Ghisleri Dominicain, né à Boschi ou Bosque, petite ville du diocèse de Tortone & du duché de Milan, évêque de Sutri, & commissaire général de la sainte Inquisition, prêtre du titre de sainte Marie sur la Minerve, ensuite de sainte Sabine. On le nommoit le cardinal Alexandrin, & il devint pape sous le nom de Pie V. Le septiéme, Clement Dolera Génois, général de l'ordre des Freres Mineurs de l'obfervance en Espagne, évêque de Foligni, & prêtre du titre de sainte Marie in Ará Cali. Le huitiéme, Alphonse Caraffe, Napolitain, neveu du pape Paul IV. & fils du marquis de Montebello, qui fut archeyêque de Naples, & prêtre cardinal du titre de S. Nicolas

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME, 193 Nicolas. Le neuviéme, Vitellozzi Vitelli, d'une famille noble de Cita-di-Castello en Ombrie, dont An. 1557. il fut évêque, clerc de la chambre apostolique, & cardinal diacre du titre de faint Serge & de faint Bacche, puis de sainte Marie in Porticu, & de sainte Marie in viá latá, & évêque d'Imola. Le dixiéme . Jean-Baptiste Ghisleri, de la famille des Ghisleris, Romain, & président de la chambre apostolique, cardinal diacre du titre de sainte Lucie, puis de saint Nicolas m carcere.

Dans la même année de cette promotion, le sacró .collége perdit cinq cardinaux; le premier, Jean Mar-Jean Martinez Sitinez de Guiso ou Guyeno, de Villagarcia en Castil- Ciaconius in vivis le, fils d'un simple laboureur. Il changea depuis son Andr. Villorel. in nom de Guyeno, qui signifie une pécore, en celui de Siliceo, & ceux de sa famille en firent de même. Il commença à apprendre la grammaire à Ilerena, petite ville près de Villagarcia, où il revenoit les samedis prendre du pain pour toute sa semaine. Dans la suite il alla faire son cours de Philosophie à Seville; puis fon dessein étant d'aller à Rome, il se mit en chemin; mais en passant à Valence, la nécessité l'obligea d'entrer en qualité de précepteur chez un gentilhomme pour avoir la conduite de ses enfans : ce fut dans cette ville qu'il fit une étroite liaison avec un religieux, qui lui voyant beaucoup d'esprit, & un grand amour pour l'étude, lui confeilla de se rendre à Paris plûtôt que d'aller à Rome; il suivit ce conseil, & s'en trouva bien. Outre les secours qu'il trouva dans cette grande ville pour subsister, il fut fait maître-ès-arts, & obtint une place de régent dans l'université: mais l'amour de sa patrie le sit revenir

Tome XXXI.

addit. ad Ciacon.

no Histoire Ecclesiastique.

en Espagne, où il enseigna la philosophie à SalaAn. 1557 manque, obtint la théologale de l'église de Coria,
fut choisi par Charles V. pour être précepteur de
Philippe son sils, & devint ensuite aumônier & confesseur du prince, qui lui sit donner l'évêché de Carthagéne, & l'envoya en 1543, pour recevoir à Bada-

jox Dona Maria infante de Portugal, que Philippe

devoit épouser; cet honneur lui procura l'archevêché de Toléde.

Ce prélat se montra toujours un zélé défenseur de la religion Catholique, en s'opposant avec force au progrès de l'hérésie. Il sit aussi un saint usage de ses revenus, il en employoit la meilleure partie au foulagement des pauvres, ou à la décoration des églises; celle de Toléde se ressentit des effets de sa libéralité & de sa piété. Il la fit rentrer dans les terres qu'elle avoit aliénées, en remboursant les propriétaires. Il en exclut tous les mauvais sujets, pour y mettre des chanoines d'une probité connue. Il fit un réglement, qui fut ensuite approuvé par Paul IV. qu'aucun enfant de Juif ou de Maure n'y seroit admis, & n'y posséderoit aucun bénésice. Il sit bâtir dans l'église de Toléde une magnifique chapelle, fous l'invocation de la fainte Vierge. Il fonda deux maifons, l'une pour l'éducation de quarante jeunes gens qu'on élévoit dans la piété pour le service divin; & l'autre pour autant de jeunes filles nobles & orphelines, de famille irréprochable, qu'on marioit, étant en âge , avec un bonnête revenu. Il en établit une autre pour les femmes débauchées qui se convertissoient. Pendant une année entiere il nourrit tous les pauvres des hôpitaux de Toléde à ses dépens,

Tomason Congo

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIL'ME. 195 outre dix-fept mille écus qu'il distribuà aux autres pauvres de son diocèse. Tant de vertus attirerent l'at- An. 1557. tention du pape, qui le fit cardinal au mois de Décembre 1555. mais il ne jouit pas long-tems de cette dignité, étant mort de la pierre à Toléde le trente-uniéme de Mai 1557. âgé de près de quatrevingt ans ; il fut enterré dans l'église des filles qu'il avoit fondées, & qu'il fit héritieres de tous ses biens par son testament, afin qu'on pût les marier plus avantageusement. Il composa des paraphrases fur l'oraison dominicale, & la salutation angélique, avec des réflexions sur le cantique Magnificat, qu'il dédia à Marie reine d'Angleterre, outre un traité des loix & des statuts de l'église de Toléde. Il laissa une frere nommé Lorenso, qui prit alliance dans la maison de Carvajal.

Le secondest Jacques d'Annebaut, François, de CVII. la province de Normandie, fils de Jean feigneur d'Annebaus d'Annebaut, & de Marie Blosset, & frere de Claude Cardin, vies des d'Annebaut, maréchal & amiral de France. Lorfqu'il se vit destiné à l'église, il s'attacha au cardinal Jean le Veneur, fon oncle maternel, & lui fuccéda dans l'évêché de Lyzieux, & dans l'abbaye du Bec. L'amiral son frere qui étoit puissant à la cour, lui procura le chapeau de cardinal, qu'il reçut du pape Paul III. dans le mois de Décembre 1544. & pendant les treize années qu'il fut cardinal, il n'alla point à Rome. La difgrace de son frere l'ayant engagé lui-même à s'éloigner, il se retira à Rouen, où il mourut le neuviéme de Juin 1557. quoiqu'il y ait des auteurs qui placent sa mort un an plus tard. Il fut enterré à Lyzieux dans fon église cathédrale devant la chaire épiscopale. Bbij

Mort du cardina FabioMignanelli. & l. 13. c. 6. n. 2.

An. 1557. 1496. de Pierre-Paul Mignanelli, & d'Honoré Saralin, qui lui donnerent une éducation convenable à son état. Ils l'appliquerent à l'étude du droit, dans laquelle il fit de grands progrès. Dans la fuite il épou-1.1.1.6.1. n.9. fa la sœur du cardinal de Capite-Fermo, & en eut des enfans. Etant devenu veuf, il s'en alla à Rome, où il remplit avec beaucoup de réputation l'emploi d'avocat confiftorial: & s'étant fait connoître & eftimer des papes, par le crédit du cardinal son beaufrere, il parvint aux premieres dignités de l'églife. Il fut d'abord envoyé nonce à Venise, ensuite auprès de Charles V. Il eut le gouvernement de la Marche d'Ancône, & la légation de Boulogne en 1541. après laquelle il eut l'évêché de Lucera; il fut envoyé au concile de Trente, & quelques années après il fut fait évêque de Grossetto, & enfin cardinal par Jules III. & préfet de la signature : Paul Sadolet lui écrivit pour le féliciter sur cette nouvelle dignité; & en 1552. le pape l'envoya à Sienne pour appaifer les troubles élevés dans cette république. Il affifta aux conclaves de Marcel II. & de Paul IV. & mourut à Rome le treiziéme du mois d'Août âgé de soixante & un an, & fut enterré dans l'église de Notre-Dame de la paix : Joachim du Bellay fit fon épitaphe.

CIX. Le quatriéme, Jean Alvarez de Toléde, religieux Mort du cardinal Alvarez de Tole- Dominicain, de la noble famille des Toléde, Ef-Ciacon ut sup. 10. pagnol, & fils de Frederic Alvarez duc d'Albe, & dubry, viri des d'Isabelle Pimentelle, autant distinguée par sa piété Cardin. que par sa naissance. S'étant sait dans son ordre

une grande réputation par la probité de ses mœurs

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 197 & fon application à l'étude, il y enseigna la philofophie & la théologie, & Charles V. ayant connu An. 1557. son mérite, le fit d'abord évêque de Cordoue, puis de Burgos , & enfin pria le pape Paul III. de le mettre au nombre des cardinaux, ce qui lui fut accordé le vingtiéme Décembre 1538. Comme il eut quelque tems après l'administration de l'église de Compostelle, il se sit appeller pour cette raison le cardinal de saint Jacques, au lieu qu'on le nommoit auparavant cardinal de Burgos. Il mourut le quatorziéme de Septembre de cette année d'une douleur d'intestins, âgé de soixante-neuf ans, & son corps fut d'abord déposé dans l'église de sainte Marie sur la Minerve, ensuite transporté en Espagne, pour être inhumé dans le tombeau de ses ancêtres. Il s'employa beaucoup pour établir l'inquisition dans ce royaume, & devint un de ses plus zélés protecteurs. On dit qu'étant religieux, il fit tous ses voyages à pied : il assista aux conclaves dans lesquels furent élus les papes Jules III. Marcel II. & Paul IV.

Le cinquiéme, Duranti de Durantibus, né le cinquiéme d'Octobre en 1487. dans la ville de Bresse, Mort du cardinal de Ducapitale du Bressan en Lombardie. Après avoir étudié avec soin les belles lettres & la jurisprudence, il 10, 3, 9, 709. fut un des cameriers du pape Paul III. qui connoil- subery, hift. des fant la probité de ses mœurs, son amour pour l'é- Joan. Franc. Flotude, & sa prosonde érudition dans la science du anissimm Brisiendroit, lui donna d'abord l'évêché d'Algare, ensuite sum celui de Cassano, & enfin le fit cardinal le dix-neuviéme Décembre 1544. avec le titre des douze Apôtres. L'année suivante il sut envoyé légat dans l'Ombrie, & à Camerino, & s'acquitta de cette légation avec

Bb iii

tant de prudence dans le maniment des affaires, & An. 1557. tant de modération, qu'il s'acquit la bienveillance & l'amitié de tout le monde. Après la mort du cardinal André Cornelius, le pape Jules III: lui conféra l'évêché de Bresse sa patrie, où il mourut le vingtquatriéme de Décembre 1557. au grand regret de ses diocésains. On l'enterra dans sa cathédrale devant le maître autel; & son corps ayant été levé en 1604. on le déposa dans la chapelle du corps de Jesus-Christ, avec une inscription ou épitaphe, qui indique son décès au jour auquel on vient de le marquer. Il avoit affisté aux conclaves où se firent les

élections de Jules III. & de Paul IV.

Mors de quelques ne to Verdier Van-

Parmi les auteurs Catholiques morts dans cette même année, l'on trouve premiérement, Pierre Rebuffe prêtre, & célébre jurisconsulte de son tems, Gesner, in biblion. né dans un village assez près de Montpellier en Languedoc vers l'an 1500. Il enseigna assez long-tems le droit canonique à Cahors, à Poitiers, à Bourges, & à Paris, où il prit l'ordre de prêtrise. Outre un recueil d'édits, d'ordonnances & d'arrêts des cours fouveraines qu'il a laissé, & qui ne regarde point les matieres ecclésiastiques, on a de lui la pratique des bénéfices, & un traité des concordats. Il mourut en 1557. âgé de cinquante-sept ans. Il se nommoit Rabuffy; mais l'usage de l'appeller Rebuffe a prévalu. En second lieu, Jean-Baptiste Ramusio, né à Venife, & fils de Paul jurisconsulte, se rendit très-habile dans les sciences & dans les langues. La république de Venise se servit de lui quarante-trois ans entiers dans les affaires les plus importantes, tant en qualité. de sécretaire, que pour accompagner les ambassa-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 199 deurs qu'on envoyoit aux princes étrangers. Sur la fin de la vie, il se retira à Padoue, où il mourut l'an An. 1557. 1557. âgé de soixante & douze ans. Son corps fut transporté à Venise, & sut enterré dans l'église de fainte-Marie-du-Jardin. Il publia un traité de l'accroissement du Nil, & un recueil de divers voyages en trois volumes: le premier traité fut dédié à Fracaftor. En troisiéme lieu, Nicolas Tartaglia ou Tartaica, né à Bresse, scavant Mathématicien, qui a fait un recueil sur l'Arithmétique, la Géométrie & l'Algébre, & un commentaire sur Euclide. Quatriémement, Pierre Nanni, né à Alkmaër en Hollande en claris inserpres. 1500. chanoine d'Arras, & professeur dans l'université de Louvain, dont on a desnotes presque sur tous les auteurs classiques, & sur des traités de quelques Godefrey Herman. peres, dix livres de mêlanges qui regardent la criti- fains Athanafe. que, des scholies sur les livres des Cantiques & de la Sagesse. Il a traduit quelques épîtres de Démosthéne, de Synésius, d'Apollonius, le traité d'Athénagoras fur la réfurrection des morts; quatre homélies de faint Basile, trois de saint Jean Chrysostome, & presque tous les ouvrages de faint Athanase. Il mourut à Teller, Hoge des Louvain le vingt-unième de Juillet 1557. âgé de Gefu. in biblish. cinquante-sept ans. Ses notes sur les institutions du droit civil, passent pour un bon ouvrage, de même que ses dialogismes des heroïnes. Cinquiémement, Vitus Amerbachius, de Wendighen en Suabe, professeur en philosophie dans l'univesité d'Ingolstad, qui donna d'abord dans les nouveautés que Luther & Melanchton enseignoient; mais qui ayant connu leurs erreurs, rentra dans le sein de l'église. Il laissa divers traités. Enfin Angelo Caninio d'An-

Histoire Ecclesiastique.

ghiari dans la Toscane, célébre par l'exacte connois-An. 1557. fance qu'il avoit acquise, non seulement des langues Hébraique, Grecque & Latine, mais encore de la Syriaque, & des autres langues Orientales, qu'il enseigna à Venise, à Padoue, à Boulogne, à Rome, & ensuite en Espagne. Depuis il professa à Paris : & le célébre André Dudith, Hongrois, qui fut depuis en réputation par sa science & par ses ambassades, y fut un de ses écoliers. Enfin étant entré chez Guillaume du Prat évêque de Clermont, il finit sa vie & fes études en Auvergne en 1557. On a de lui une

fçavans. gie de Paris s'assembla en Sorbonne le jeudi douziéme du mois d'Août, pour prononcer sur cinquante-

P. 179.0 [eq.

quatre propositions, qui sui avoient été envoyées par l'archevêgue de Bourdeaux, & avoient été prêchées parfrere Alain Chefdeville religieux Augustin. Les voici en substance. 1. La parole de Dieu est donnée pour mettre l'inimitié entre les hommes. 2. Toutes sortes de personnes indifféremment peuvent prêcher & annoncer l'évangile. 3. Ces paroles de Jefus-Christ en S. Matthieu, chap. 18. Dîtes-le à l'église, s'entendent de l'assemblée des fidéles. 4. L'église est l'assemblée des élus. 5. Une excommunication pour un sujet léger, est plûtôt une bénédiction qu'une excommunication, 6. Si un homme entrant dans l'église se met à genoux & prend de l'eau-bénite, il est estimé vertueux ; s'il ne le fait pas , il est réputé méchant. 7. On est estimé saint pour avoir sait trois

grammaire Grecque, & une méthode pour apprendre les langues Orientales, qui est fort estimée des

Dans la même année 1557. la faculté de théolo-

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 201 ou quatre heures de priere devant une image, 8. Les ordonnances des évêques, pour la transgression des- An. 1557.

quelles on est à présent puni de prison, & quelquefois même de mort, sont directement contraires aux commandemens de Dieu. 9. L'usage de toutes fortes de viandes est permis en tout tems. 10. Le prédicateur exhortant à imiter les Saints que les images représentent, a affecté de ne point parler du culte qu'on leur doit rendre. 11. La crainte de la prison . ou de l'exil, dont les supérieurs menacent, empêche plusieurs d'annoncer la vérité de l'évangile. 12. Le mariage est permis & nécessaire à tous ceux qui ne se peuvent contenir. 13. L'homme est naturellement porté à la superstition & à l'impiété : l'acte de la génération n'est passelon la chair. 14. Jesus-Christ étant propitiateur pour nos péchés, les oblations qu'on fait ne servent de rien. 15. Il est bon de donner des biens temporels aux ministres de l'église, pourvû qu'ils foient irréprochables dans leurs mœurs & leur doctrine. 16. On ne peut avoir aucune connoissance de Dieu, que par sa parole & l'évangile. 17. Jesus-Christ n'a rien ajouté à la doctrine de Dieu son pere, & il ne nous est point permis d'y rien ajoûter. 18. On ne doit dire pour les malades que la seule oraison dominicale. 19. Il suffit pour le falut de confesser Jesus-Christ en tems dû. 20. Les œuvres de Dieu sont contraires à notre raison. 21. La passion de Jesus-Christ seule est la rémission de tous péchés. 22. Les disciples de Moyse étoient sous une loi réprouvée & mauvaise, laquelle punissoit & accusoit seulement. 23. Ceux qui étoient sous la loi de Moyse, ou qui demandoient à y être, ne sça-Tome XXXL

voient ce qu'ils demandoient. 24. Il se faut confes-An. 1557. fer de ses péchés à Dieu seul. 25. Ceux qui croient, ce sont ceux qui sont sauvés. 26. La plus grande gloire qu'on puisse rendre à Dieu est de croire. 27. La charité n'est jamais séparée de la foi. 28. Par la foi nous recevons tous les biens de Dieu. 29. Jefus-Christ est l'auteur de notre résurrection spirituelle. ôtant & effaçant le péché, lequel il a ôté en croyant. · 30. Le prédicateur a affecté de louer les femmes & tous autres, tant grands que petits, qui avoient le livre de l'écriture sainte en langue vulgaire. 31. Il feroit aussi bon d'être bête brute que d'être homme, si l'on n'espéroit la félicité éternelle. 32. Ceux qui font dans les ténébres du péché, ne peuvent faire aucune bonne œuvre. 33. Le jugement des hommes, qui disent que les jeunes personnes ne sont pas propres à prêcher la parole de Dieu, est répréhensible. 34. Le prédicateur averti de recommander, selon la coûtume, la priere pour les morts, n'a prié que pour les vivans. 35. Il a usé d'invectives contre les évêques , & a dit, que leur bon exemple étoit aussi nécessaire aux fidéles que leur doctrine. 36. Les seuls élus & prédestinés peuvent avoir la vie éternelle, & retenir la parole de Dieu. 37. Le falut & la vie éternelle dépendent de la feule connoissance de Dieu. 38. Le prédicateur en ses sermons n'alléguoit point les saints docteurs de l'église, mais Plutarque, & d'autres auteurs payens. 39. La principale partie de l'adoration de Dieu est l'invocation. 40. Le prédicateur a traité de Pharissens les prélats de l'église, qu'il a dit avoir tenu long-tems la parole de Dieu cachée. 41. En recevant la parole de Dieu, nous

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 203 avons Dieu avec nous. 42. Le prédicateur n'a jamais imploré la grace du Saint-Esprit par l'intercession An. 1557. de la fainte Vierge. 43. En exhortant à concevoir de la douleur du péché, pour en obtenir le pardon, il a affecté de ne point parler de la confession facramentale. 44. En parlant du facrement de l'Eucharistie, il a dit que Dieu n'étoit point en même tems en plusieurs lieux; mais que comme le soleil, il se communiquoit aux hommes sans quitter le ciel. 45. Il est impossible que Dieu aime un pécheur. 46, Il faut porter autant d'honneur aux magistrats qu'à Dieu. 47. Il ne faut point pleurer en la passion de notre Seigneur. 48. Il est permis de chanter les pseaumes en François dans l'église. 49. Les prêtres ignorans ne peuvent absoudre les pécheurs. 50. Le religieux a entendu en confession trois ou quatre personnes ensemble, & les a absous d'une seule bénédiction. 51.La pénitence extérieure est composée de trois parties, contrition, confession & satisfaction. 52. Le mot d'église de Jesus-Christ, signifie tous les élûs du monde. 53. La plus grande gloire que nous puissions rendre à Dieu, c'est de croire. 54. Il n'appartient qu'à Dieu, & non pas aux ministres de l'églife, de faire des loix & de pardonner les péchés.

Ces propositions furent différemment censurées. un grand nombre le furent comme hérétiques, & conformes à la doctrine des Vaudois, de Wiclef & de Luther. Telles sont la seconde, la quatriéme, la huitiéme, la quinziéme, la trentiéme, la quarantiéme, & beaucoup d'autres. Il y en a qu'on condam. ne comme captieuses & ambigues, expliquant l'é-

Cc ij

criture dans le sens des hérétiques. D'autres, comme An. 1557. schismatiques & scandaleuses: telles sont la sixième, la septiéme, l'onziéme, &c. Quelques-unes, comme suspectes d'hérésse, fausses, erronées comme la seiziéme, la dix-huitiéme, la vingt-sixiéme, la quarante-deuxième, &c. D'autres, comme blasphématoires, comme la quarante-fixiéme. Sur la cinquantiéme, la faculté dit, que c'étoit une action scandaleuse, & schismatique, & un abus manifeste de la confession sacramentale, que de confesser plusieurs personnes à la fois. Chesdeville se voyant ainsi cenfuré, voulut expliquer ses propositions, & remit ses explications entre les mains de l'archevêque de Bourdeaux, qui les envoya auffitôt à la Faculté. Elle s'assembla le vingt-troisiéme de Novembre; & après avoir examiné ces explications, elle les jugea in-

CXIII.

Autre centure d propositions en voyces par l'in quisteur. D'Argeniré, ibia us sup. p. 182.

fufficantes, & les censura.

Le douzième du même mois d'Août, la même

Faculté assemblée en Sorbonne, censura encore six
autres propositions, envoyées par Leonard Floreau,
religieux Dominicain & Inquistieur de Bourdeaux.
La première étoit concue en cestermes: «Le vendre-

- » di exposant l'évangile de la Samaritaine, dit que
- » Dieu n'étoit point adoré fous choses visibles & » palpables, mais seulement en esprit & en vérité.
- » Cette proposition est déclarée entiérement héré-
- tique. La feconde, expliquant les paroles de Jefus-Christ: Tous se qui entre dans la bouche, dit:
- Dieu ne se soucie, si nous mangeons chair ou
- » poisson, ou, si nous bûvons vin blanc ou clairet,
- Dieu a créé toutes choses pour l'homme, à qui il
- rest permis d'en user, pourvû qu'il les prenne

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 205 avec actions de graces. Cette proposition, en tant «

qu'elle blesse la providence divine, est traitée de « An. 1557. blasphématoire, & en tant qu'elle détruit le dis- « cernement des viandes, elle est hérétique. La troi- « siéme : Il n'y a que le jour du sabbat à garder & a observer. Cette proposition, qui nie l'obligation « de fanctifier les fêtes ordonnées par l'église est « condamnée comme hérétique. La quatriéme, ex- « pliquant cet endroit de la premiere épître aux Co- « rinthiens, chap. 10. Toutes les fois que vous mangez « ce pain, &c. il dit qu'il falloit qu'un chacun se re- « tirât en son cabinet, après s'être réconcilié l'un à « l'autre, sans parler de confession ou réconciliation « facramentale. Cette proposition sut jugée suspecte « d'hérésie. La cinquiéme, exposant l'évangile du « mauvais riche, il dit, que l'enfer n'étoit autre « lieu que le lieu où est la sépulture des corps des « trépallés. Cette proposition fut censurée comme « hérétique & condamnée depuis long-tems. La si- « xiéme, parlant des jeûnes & abstinences, il dit, « qu'il y avoit une infinité d'abus, & qu'il valoit « mieux prendre sa résection par plusieurs sois sobre- « ment, qu'une fois seulement en abondance. Cet- « te propolition, quant à la feconde partie, dans « laquelle elle ôte le jeune de l'église, est erronée & « Schismatique.»

Ces précautions de la faculté pour arrêter les progrès de l'erreur, n'empêcherent pas les hérétiques a Paris. de répandre dans tout le royaume leur nouvelle 19. n. 6. in finan, do ctrine. La guerre qui étoit entre Henri II. & PhiMetersy, abrig.

trons, 14. de répandre dans tout le royaume leur nouvelle 19. n. 6. in finan, 14. de royaume leur nouvelle 20. lippe roid'Espagne, leur laissoit en France une liber- Henri II. p. 610. té dont ils n'auroient pas joui dans un tems de paix ;

car quoique leurs affemblées eussent été défendues An. 1557. sur peine de la vie, & qu'on eût condamné au seu plusieurs de ceux qu'on y avoit surpris, ils ne laisserent pas de s'assembler sécretement à Paris & dans plusieurs provinces. Ils furent surpris principalement à Paris dans la place Maubert chez un avocat nommé Boulart, & dans la rue saint Jacques proche le collége du Plessis, dans un lieu qu'on appelloit alors l'hôtel de Bertomier, où ils faisoient la céne. Quelques-uns du voisinage se doutant qu'ils étoient asfemblés, firent un amas de pierres pour les jetter fur eux lorsqu'ils se retireroient. Ainsi l'assemblée étant finie assez avant dans la nuit, l'on attaqua à coups de pierres ceux qui sortirent les premiers; le bruit qu'on fit, attira la populace, qui força les portes, & entra dans la maison : mais les Protestans se fauverent, à l'exception d'un seul, qui fut tué parmi la foule, il y en eut quelques-uns de pris avec plus de cent femmes, qui furent arrêtées & mises entre les mains de Jean Martinés, procureur du roi au Châtelet, qui dès le matin les sit conduire en prison. Le peuple les chargeoit des plus grands crimes, & des plus honteuses actions, que la pudeurne permet pas de rapporter : ce qui les obligea de publier une apologie, par laquelle ils faisoient voir qu'on leur imputoit faussement ces crimes, & montroient par le témoignage des faints peres, qu'on en avoit accufé les premiers Chrétiens.

Antoine de Mouchy, qu'on appelloit Démocharès, Inquisteur de la soi, & Antoine Cenalis évêque d'Avranche, répondirent à cette apologie. Jean Meunier Lieutenant civil, eut ordre de saire le procès

n. 1557.

foixante ans, qui avoit long-tems enseigné à Paris, Taurin Gravelle avocat en Parlement, la veuve d'un nommé Graveron , Nicolas le Cene Médecin , & . Pierre Gambard, François de Rebasseres, Frederic Danville, qui tous furent brûlés en différens tems. Delques-uns retarderent l'exécution du jugement prononcé contre eux, en recufant leurs juges, ou par d'autres voyes de même nature. Une dame de condition entr'autres présenta au parlement une requête, par laquelle elle demandoit, que les juges . délégués ne connussent point de cette affaire; & comme elle appuya sa requête de plusieurs raisons, qui demandoient à être discutées, on sut obligé de surseoir le jugement de plusieurs. Pendant que le parlement délibéroit sur cette affaire, les accusés eurent le tems d'écrire en Suisse & en Allemagne, & d'engager les princes Protestans à envoyer des députés pour intercéder auprès du roi en leur faveur. Ces députés étant arrivés à Compiegne dans le mois de Juillet de cette année, le cardinal de Lorraine leur procura une audience le cinquiéme d'Août. Ils parlerent au roi avec beaucup de respect; ils lui représenterent avec quel zéle ils avoient toujours fervi le royaume, & prierent sa majesté d'avoir compassion de leurs freres, en suspendant les persécutions qui se faisoient dans son royaume : ce qui confirmeroit, dirent-ils, davantage leur attachement à la France, que tout l'or & l'argent dont on pourroit les gratifier. Comme le roi avoit alors la guerre avec l'Espagne, il ne crut pas devoir refuser aux princes

Protestans d'Allemagne & aux Suisses la grace qu'ils
An. 1557. demandoient : de - là vint qu'on suspendit pour
quelque tems l'exécution de ses édits, principalement celui qui avoit été rendu à saint Germain en
Laye le vingt-septiéme de Novembre 1556. & envoyé à son parlement de Turin contre les Vaudois qui s'étoient résugiés dans les vallées de Pié-

mont.

CXV.
Conférence de
Wormes entre les
Catholiques & les
Luthériens.
De Thou, hiff. liv.
19. n. a. Surius.
Spend, hoc ann. 15.
Pallav. hiff. conc.
Trid. liv. 14. c. 6.
n. l. © 2.
Busnes, hiff. de
la réf. 10. 2. l. 1.
P. 5314

Les intérêts de la religion étoient beaucoup moins ménagés en Allemagne, où dans le mois d'Août, felon la résolution des états de l'empire assemblés l'année précédente à Ratisbonne, il y eut une conférence à Wormes entre les Catholiques & les Protestans de la confession d'Ausbourg, à l'exclusion de tous les autres hérétiques, comme facramentaires, Anabaptistes & autres. Jules Phlug évêque de Naumbourg, qui présida à cette assemblée au nom du roi Ferdinand, demanda fur-tout que les Protestans déclarassent ouvertement qu'ils n'étoient pas de l'opinion des Zuingliens, des Ofiandriftes, des Adiaphoristes, & autres, qui ne suivoient point la confession d'Ausbourg, & qu'ils condamnoient leur doctrine. Il représenta qu'en effet la paix n'avoit été accordée par l'Empire qu'à ceux de cette confession. que ce n'étoit qu'avec eux qu'on vouloit conférer, & que Ferdinand n'ignoroit pas que les ordres de plusieurs ne portoient pas autre chose : Qu'il falloit donc condamner les erreurs de ceux qui ne suivoient pas cette confession, afin de pouvoir retirer quelque fruit de la conférence, & qu'ensuite l'on trouveroit moins de difficultés dans les autres points. Les députés des Catholiques pour entrer en lice étoient, Michel

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 209 Michel évêque de Marspurg, Delphius suffragant de Strasbourg, le pere Canisius Jésuite, Staphile, & An. 1557. deux théologiens de Louvain. Ceux des Protestans furent, Melancthon, les ministres des jeunes princes de Saxe, Erafme Sarcier, Erard Schnepff, Victorin Strigellius, Jean Steffel, & Joachim Molin, avec Brence & Pistoire, au nombre de douze.

Ces derniers, après avoir montré leurs ordres, CXVI. déclarerent qu'ils léparoient leur confession des et-paranceux det reurs des autres : mais Melanchton soutint qu'ils bour, devoient auparavant l'expliquer, & qu'il n'étoit pas Brilon, busings speak bean n.to. juste de condamner les Zuingliens, & autres, sans Sacchini, hist. societ. les avoir entendus. Cette division n'empêcha pas & seq. toutefois qu'on ne commençat la conférence : On RASMARIA 31y proposa la régle du jugement à laquelle on devoit s'en rapporter : les Catholiques, outre l'écriture sainte, voulurent qu'on reconnût l'interprétation unanime des peres de la primitive églife; & les Proteftans ne reconnurent que la parole de Dieu. Comme on s'apperçut, en parlant du péché originel, que les Luthériens n'étoient pas entre eux du même sentiment, les Catholiques les fommerent une seconde fois de déclarer qu'ils renonçoient aux Zuingliens, & à tous ceux qui ne suivoient pas la confession d'Ausbourg : ce qui ne servit qu'à augmenter la division, & fit tomber la conférence. Les ministres des jeunes princes de Saxe: ne pensant pas comme Melanchton, Brence, Bullinger, & les ministres d'Auguste électeur de Saxe, qui ne vouloient pas condamner les autres sans les avoir entendus; il y eut quelques écrits assez vifs contre Melanchton & ceux de son parti. On leur reprochoit entr'autres, Tome XXXI.

qu'encore qu'ils témoignassent ne vouloir point se An. 1557. départir de la confession d'Ausbourg, ils ne laisfoient pas de l'abandonner, en refusant de condamner les Sacramentaires, Osiandristes, Adiaphoristes, & autres, & que le différend qu'ils avoient avec eux étoit touchant la loi, l'évangile, la justification, les bonnes œuvres, les sacremens, & la pratique des cérémonies, sur quoi ils ne pouvoient en aucune maniere s'accorder. Depuis il n'y eut plus de conférence entre les Catholiques & les Protestans, parce que Ferdinand, qui ne pensoit qu'à me-

Pauli IV.

ne le troublassent. Comme cette conférence avoit été indiquée sans fon chaggin de l'agrément du faint siège, le pape Paul IV. en parut cette conférence.
Pallav. loc. Jup. 1. fort irrité, d'autant plus que Ferdinand avoit con-14. 6. 6. n. 1. 6 4. firmé le traité fait dans la derniere diéte d'Ausbourg avec les Protestans. Il en témoigna son chagrin au roi Philippe, avec lequel il s'étoit réconcilié; & ce prince en avertit le roi des Romains son oncle, vers lequel il envoya un pieux & sçavant théologien. Le nonce Delfino s'en plaignit aussi aux ecclésiastiques qui étoient de la conférence. A quoi ceux-ci répondirent, qu'ils avoient cru que le pape y avoit confenti, puisque le pere Canisius avoit eu la permisfion pours'y trouver & y disposer. En effet, Paul IV. n'y avoit pas été contraire, non qu'il approuvât ces fortes de conférences en général, mais parce que voyant la résolution où l'on étoit en Allemagne de les tenir, il vouloit qu'il y eût du moins quelqu'un de sa part pour soûtenir le parti Catholique.

ner une vie tranquille, craignoit que ces disputes

On ne peut refuser à ce pape d'avoir eu du zéle

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 211

pour le maintien de la religion Catholique; il étoit
affez attentifà prendre les mesures qu'il croyoit propres à empêcher qu'on ne l'altérât en aucune maniere: mais il faut dire aussi qu'il étoit trop zelé Lespas éténnis
pour ses prétentions particulieres, & que ses préjugés ont souvent arrèté ou corrompu le bien qu'il panis.

gés ont souvent arrèté ou corrompu le bien qu'il panis l'entire.

vouloit faire: c'est ce qui arriva encore dans la dédel. Mil. in defense qu'il sit cette année de lire de mauvais livres.

Voyant le mal que causoient ces sortes de lectures, si youlut l'arrêtee. & pour ye sossifici il donna ordre

il voulut l'arrêter, & pour y réussir, il donna ordre aux Inquisiteurs d'en faire un Index ou catalogue, qu'il publia dans la suite, & dans lequel il comprit non-seulement les livres hérétiques, mais encore ceux que quelques Catholiques avoient composés contre les bonnes mœurs : mais il imposa des peines trop sévéres à ceux qui violeroient cette défense, comme l'excommunication, la privation & incapacité de toutes charges & bénéfices ; l'infamie perpétuelle, & autres semblables; & ce qui parut encore plus dur, c'est qu'il se réserva le pouvoir de relever seul de ces censures & de ces peines. Il arriva de-là qu'en allant trop loin, sa désense ne sit pas grand fruit. Le fameux apostat Paul Verger écrivit contre avec beaucoup d'aigreur; mais sa satyre n'en imposa à aucur sprit judicieux. Dans la suite le Jéfuite Gretser y répondit solidement.

Ce fut par un effet du même zéle que Paul IV. étendit beaucoup l'autorité du tribunal de l'inquifition, & qu'il voulut qu'outre le crime de l'hérélie, il connût encore de beaucoup d'autres. Il failoit mettre en prison tous ceux qui en étoient coupables, & leur donnoit des cardinaux pour juges, à la

tête desquels il nomma pour souverain inquisiteur An. 1557. Michel Ghisleri Dominiquain, qu'on nommoit le cardinal Alexandrin; & il ordonna que cette charge feroit perpétuelle, comme celle de grand pénitencier. Mais ce réglement ne fut observé que jusqu'à la fin de son pontificat, & les papes ses successeurs se réserverent la connoissance de ces sortes d'affaires. Paul IV. poussa son zéle si loin, qu'ayant sur quelques indices soupconné le cardinal Moron d'avoir des intelligences avec les Protestans d'Allemagne, il le fit arrêter, & mettre en prison dans le château faint-Ange, quoiqu'il eût beaucoup contribué à le faire élire pape. On ne pouvoit s'imaginer comment ce pape ofoit traiter si durement un prélat d'aussi grand mérite, qui avoit rendu des services très-considérables au faint siège, & qui étoit digne de remplir la premiere place de l'église; & l'on apprit avec étonnement que ce cardinal qui avoit défendu si vivement les vérités orthodoxes contre les Protestans, étoit soupçonné par Paul IV. d'avoir donné dans leurs sentimens, & de favoriser leurs entreprises. On taxa cette conduite du pape d'injustice criante, & l'on en fut aussi indigné, qu'on l'avoit été lorsqu'on avoit vû le cardinal Polus ami intime de Moron, flétri par les mêmes foupçons, & traité par le même pape & sous le même prétexte comme s'il eût été réellement criminel. Mais Paul IV. ne laissa pas de nommer quatre cardinaux pour procéder à toute rigueur contre Moron, aussi-bien. que contre Gilles Foscararo évêque de Modene, & contre Thomas San-Felice évêque de Cava, qu'il retint long-tems dans les prisons de l'Inquisition.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 213 Peu de tems après, le pape ayant été détrompé, fit dire à Moron qu'il pouvoit sortir de prison. Mais ce An. 1557. cardinal le refusa, & répondit avec chaleur, que préférant sa réputation à la liberté, il vouloit qu'on rendît justice à son innocence. Paul IV. différa done de l'absoudre, de peur de se condamner soi-même, & Moron ne fut pleinement justifié que sous le pontificat de Pie IV.

On rapporte encore à cette année une constitu- CXIX. tion très-rigoureuse du même pape, contre ceux qui meme pape touprêtoient leurs noms, afin d'obtenir des bénéfices, ces. pour d'autres que pour eux-mêmes, ou qui impé- 10.10.1.confl.11. troient des bénéfices pour d'autres personnes dont que incipis, inter ils recevoient quelque chose, ou pour eux-mêmes, Raynald. ad hune afin de les réligner ensuite avec pension : ce qui étoit un trafic honteux. Cependant ces fortes de négoces étoient fort ordinaires, quoiqu'il y eût trois cardinaux & un dataire commis pour les affaires concernant la distribution des bénéfices, & qui auroient dû empêcher ces abus, selon leur pouvoir. Le roi de Francesuivant l'exemple du pape, ordonna de même par un édit qui fut rendu à Villiers-Coterêts, & qui fut enregistré au Parlement le dix-septiéme de Mai, que les évêques & les curés résideroient assidûment dans leurs bénéfices: qu'ils prêcheroient eux-mêmes leurs peuples ; qu'ils auroient des vicaires capables de remplir dignement leurs fonctions, sur peine de faisse du temporel & du revenu des bénéfices, contre ceux qui contreviendroient à cet édit. Louis XI. avoit fait une pareille ordonnance en 1476. le huitiéme de Janvier au Plessis-les-Tours. L'on créa aussi de nouveaux receveurs dans chaque diocèse, pour

Ddiii

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. recevoir les décimes des revenus des bénéfices, qu'on

An. 1557. avoit coûtume d'apporter au trésor royal. Le second de Juin Jean III. roi de Portugal mou-

Mort de Jean III. rut d'apopléxie à Lisbonne, âgé de cinquante-cinq ros de Portugal. Franc. Andrad. in vita Joan. III. s. 2. scrips. Hispan.

ans; & en ayant régné trente-lix, c'étoit un prince Damian à Goez. doué de toutes les vertus convenables à un souve-Nominin Geneal. rain, & qui pendant que les autres monarques chrétiens avec lesquels il étoit en paix, se faisoient la guerre, ne s'appliquoit qu'à augmenter le royaume de Jesus-Christ dans l'Asie & dans l'Afrique. Il avoit fuccédé en 1521. à fon pere Emmanuel. Comme il s'intéressoit beaucoup pour la conversion des Idolâtres qui habitoient les pays nouvellement découverts, il s'étoit adressé à Paul III. pour lui demander des compagnons de faint Ignace, que ce pape lui accorda volontiers, & faint François Xavier fut du nombre de ces missionnaires. Il laissa pour son succeffeur Sébastien né de Jean son fils. & de Jeanne fille de l'empereur Charles V. âgé seulement de trois ans. Jean III. avoit toujours aimé les gens de lettres, & il fut le fondateur de plusieurs universités. Il avoit épousé en 1525. la princesse Catherine dont il eut beaucoup d'enfans qui moururent tous avant lui; il avoit eu aussi un fils naturel nommé Edouard, qui fut archevêque de Brague, & mourut en l'année 1 543. n'étant alors âgé que de vingt-deux ans. On dit que le jeune prélat étoit déja habile philosophe & théologien, & qu'il écrivit l'histoire de Portugal,

Dès que le pape eut appris la mort du roi de Por-Bref du pape au tugal, & que Sébastien son petit-fils avoit été renouveau roi de Portugal & a fon connu, il adressa un bref au jeune prince pour lui ayeuie, témoigner combien il ressentoit de douleur de la

LIVRE CENT CINQUANTE DEUXIE'ME. 117 mort de son prédécesseur, & quelle perte la religion avoit faite en sa personne, & pour l'exhorter An. 1557. à marcher fur ses traces , c'est-à-dire , à être l'héri- paul IV. lib. brev. tier de sa foi & de son attachement pour le saint sié- 1831, epui Repuald. ge. Il l'exhortoit en finissant à croître en piété com- in ann. n. 51. me en âge, à aimer ses sujets & particuliérement les pauvres, à se dévouer au saint siège, & au vicaire de Jesus-Christ qui y est assis, à suivre les sages confeils de Catherine son ayeule, & du cardinal Henri son oncle. Ce bref est daté de Rome le dix-huitiéme de Décembre, & le même jour il en adressa un autre à la reine Catherine ayeule du jeune prince, pour lui recommander la tutelle du roi, l'union de sentiment avec le cardinal Henri, le foin des églifes, des monastéres, deshôpitaux, & des ecclésiastiques & religieux.

Jean roi de Portugal avoit eu quelque part dans CXXII. les troubles qui duroient en Afrique depuis huitans, gal donne du se-& avoit donné du secours à Buhaçon, contre le che-contre le cherif rif Mahomet, qui l'avoit chassé de l'Afrique. Ce Buhaçon étoit de la race des Merinis Oatas; & mil. L. 20. fut très-considéré par sa prudence & par son cou-Carvajal. Herr. Spond.hoc an.n.17. rage. Après la défaite d'Oatas roi de Fez, que le cherif avoit fait prisonnier dans une bataille, Buhacon fit mettre fur le trône le fils de ce malheureux prince, nommé Mulei Cacer, né d'une femme chrétienne de Cordoue, & il fut fait par le nouveau roi grand visir, & principal ministre du royaume vers l'an 1548. Quelque tems après le cherif étant venu à Fez, s'en rendit maître, & fit étrangler le roi & son fils. Buhaçon ayant appris cette nouvelle, passa en Espagne, & vint même jusqu'à Ausbourg, pour y

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 217 quêtes, il se rendit maître de Thezar, & de Dardubach, pour s'ouvrir un chemin dans le royaume. Le An. 1557. cherif honteux de demeurer enfermé, prit la résolution de fortir de Fez, & d'aller attaquer l'ennemi, déja fatigué & répandu de côté & d'autre. On en vint aux mains, l'armée du cherif fut battue, & ·les Turcs se rendirent maîtres de Fez, qui étoit partagée-en deux villes, la vieille & la nouvelle. Le cherif s'étoit fauvé de cette derniere par une fausse porte, laissant en proye tous ses trésors, dont la plûpart furent pillés ce jour-là par ceux de Fez. Quand Budcar, que le cherif avoit laissé dans la ville, eut appris que son maître étoit en lieu de sûreté, il traita

aussi-tôt de la reddition de la place, qu'il remit à

Selh-Rais. L'union ne subsista pas long-tems entre Buhaçon & le général des Turcs; celui-là accusé de favoriser bliroi de Fez par fécretement les Chrétiens, fut mis en prison; & le le peuple. bruit s'étant répandu parmi le peuple, qu'on l'avoit fait mourir, les habitans de la vieille Fez se révolterent aussi-tôt. On essaya de les appaiser, en leur faisant voir Buhaçon plein de vie; mais cette vûe, bien loin de les calmer, ne servit qu'à augmenter le trouble, le peuple voulant absolument qu'il fût mis en liberté, & établi roi de Fez, où Selh-Rais avoit déja placé Merinis fils d'Oatas. On fut donc obligé de céder, Merinis fut chassé du trône par le peuple, & Buhaçon mis en sa place: mais comme tout cela se faisoit contre les intentions de Selh-Rais, qui n'étoit pas en état de se faire obéir, il ne tarda pas long-tems à en tirer vengeance. Il envoya un député à Maroc, où étoit le cherif Mahomet, en apparence pour

échanger les prisonniers; mais en effet, pour le solli-An. 1557. citer de recouvrer Fez, & lui promettre de sa part toutes fortes de fecours, s'il vouloit entreprendre cette expédition. Le cherif reçut ces avis avec joye; mais il ne fut pas heureux au commencement, Abdala son fils étant allé droit à Fez avec des troupes, fut rencontré par les deux fils de Buhaçon, Muley Nacer & Mahomet, & entiérement défait: ce qui n'allarma point le cherif, qui assiégeoit alors Tasillet, qu'il prit, & y laissa une bonne garnison. Il prit enfuite sa route du côté de Fez, il rencontra Buhaçon, il lui livra bataille, & le combat qui fut sanglant, termina cette longue guerre. Buhaçon, dans le fort de l'action, reçut dans la cuisse un coup de lance dont il tomba mort; enforte que ceux qui l'avoient vû tomber, prirent aussi-tôt la fuite, & furent fuivis par les autres. Son fils Muley Nacer qui combattoit à ses côtés, se retira sur les montagnes voisines avec un petit nombre de foldats; son autre fils Mahomet entra dans Fez avec cinquante cavaliers; mais ayant trouvé les peuples très-refroidis, il fortit de la ville, alla se joindre à son frere, & tous deux s'étant embarqués dans le vaisseau d'un marchand

> Le cherif étant entré dans Fez, y laissa Abdala, & s'en retourna à Maroc, d'où il prit le chemin de Susa: mais ce voyage lui fut funeste. Car comme après la mort de Selh-Rais arrivée depuis peu, Afcen fils d'Haradin Barberousse, avoit été mis dans Alger, où son pere avoit régné, & que la puissance du cherif lui étoit suspecte, il gagna un certain scé-

> Chrétien, furent pris par des corsaires Bretons, com-

me ils côtoyoient l'Espagne.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 219 lérat, fameux par ses brigandages & par ses meurtres, & l'obligea de tuer le cherif. Ainsi Ascen (c'étoit le An. 1557. nom du meurtrier,) feignant de s'enfuir, comme s'il eût reçu quelque injure du roi d'Alger, prit sa route par Tremezen, & se rendit à Fez, où il vit Abdala, qui sçachant le sujet de sa venue, l'envoya trouver son pere qui étoit pour lors à Maroc, & qui non content de recevoir cet homme avec beaucoup d'honneur, le sit encore capitaine de ses gardes. En cette qualité il accompagna le cherif, lorsqu'il vou-· lut aller à Tarudante, & étant arrivé dans un endroit du mont-Atlas, appellé Alquel, dans les détroits de Bibona, il entra dans sa tente suivi de quelques Turcs qu'il avoit gagné. Le cherifétoit seul avec un de ses favoris, & un renégat Portugais. Ascen tira fon épée; ce que le cherif n'eut pas plûtôt ap- Mahomet. perçu, qu'il prit la fuite; mais courant avec trop de hist. acs Chies 1/16. précipitation, il se laissa tomber, & Ascen qui le fuivoit lui ayant coupé les jarrêts, les autres qui furvinrent, le percerent de mille coups, & le tuerent fur la place. Telle fut la fin du cherif Mahomet, aussi grand par son courage & sa présence d'esprit dans les périls, que par sa cruauté & sa persidie. Sa

te-fept ans. Ses tréfors furent pillés, & ses filles ayant été CXXVII. prises, furent mises entre les mains d'Ascen qui con-vient paisible posselleur du royautinua fon chemin par la province de Sus, ou Susa, me. e. avec les Turcs qu'il avoit avec lui, des Maures, & io. n. 1. finé fin. quelques renégats. Il alla à Tarudante, où étoit Abul- Marmel, de l'Afri-Mumen, un des fils du cherif, qui abandonna aussitôt la ville, dont Ascen se rendit maître, aussi-bien

mort arriva en Septembre 1557. Il avoitrégné tren-

que de fà citadelle, & de tous les tréfors qu'on y gardoit. Abul-Mumen pourfuivit les affaffins de fon pere fur laroute de Trémezen, & recouvra les richeffes qu'ils avoient enlevées. Le gouverneur de Maroc
craignant quelque foulevement, & que le peuple inconitant ne proclamât roi de Maroc Hamet frere du
défunt, qui étoit prifonnier dans cette ville, le fit
égorger avec fept fils ou petits-fils qu'il avoit; de
forte que les deux freres moururent prefque enmême tems tous deux de mort violente. Muley Abdala,
fils du cherif Mahomet, demeura par-là paifible poffesseur du royaume.

CXXVIII.
Le prince de Mofcovie veut se venger des Livoniens.
Spond. ad hunc
annum n, 18.

annum n, 18.

Rerum Polon. 10.

3. pag. 55. & rer.

Moscovit.pag. 217.

apud. Schard. (p.

hist. 10m. 3.

Livonie au fujet de la religion. Jean Basilides II. prince de Moscovie & de Russie, qui avoit succédé à fon pere Basile IV. en 1534. avoit ruiné presque toute la Livonie, pour se venger des Livoniens, qui, contre la foi jurée à son pere & à lui-même, avoient détruit un si grand nombre d'églises, que les marchands de Russie, qui suivoient le rite des Grecs, avoient fait bâtir dans Riga, Revel, Toropet & autres, & pour témoigner un plus grand mépris, avoient changé celles de Toropet en lieux tout-àfait profanes. Basile irrité de ces sacriléges, & du manque de foi de ceux qui les avoient commis, avoit réfolu d'en tirer vengeance : mais sa mort arrivée avant la fin de la tréve de cinquante ans, qui est inviolable chez ces peuples, ne lui permit pas d'exécuter son dessein. Son fils Jean Basilides, animé du même zéle, voulut entreprendre en 1550. ce que fon pere n'avoit pu commencer; mais l'évêque de Toropet, que le danger menaçoit de plus près, trou-

Il y eut aussi cette année quelques troubles en

An. 1557.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 221 va le fécret de faire prolonger cette tréve encore cinq ans. Jean Basilides y consentit, à condition que les églifes ruinées feroient rétablies; que la province payeroit sincérement le tribut auquel elle étoit obligée, & que ses marchands auroient un commerce libre, même celui des armes; enfin qu'on fatisferoit aux autres plaintes, & il promit quinze années de paix, si l'on observoit de bonne soi toutes ces conventions. Les Livoniens y ayant manqué, le prince Jean ne laissa pas que de leur accorder encore trois ans de paix après la tréve, malgré l'opposition de ses ministres; mais outre les conditions rapportées plus haut aufquelles il les engagea, il exigea d'eux encore, que chaque homme de la province de Toropet payeroit tous les ans en forme de tribut un marc d'Allemagne, à l'exception des prêtres Catholiques qui en furent exemts : ce traité fut confimé avec ferment, mais il n'en fut pas plus exactement observé.

Cependant malgré ces infractions, les Livoniens ne laisserent pas de demander encore la paix dans Livonien cette année 1557. Pour cet effet le grand maître demander la paix. de l'ordre, & l'évêque de Toropet ou Derpt envoye-, lib. 31, n. 5. rent des ambassadeurs avec des présens, pour tâcher de fléchir l'esprit du prince, que leur infidélité avoit extrêmement aigri contre eux. Dès qu'ils furent en présence de Basilides, ce prince leur sit demander par deux truchemens qu'il avoit à ses côtés, & qui fçavoient la langue Allemande & celle du pays, s'ils venoient pour demander la paix. Les ambassadeurs répondirent, qu'ils n'étoient venus que pour en traiter, & en même tems ils lui présente-Ēe iii

rent deux coupes d'or, qu'ils le prierent au nom du An. 1557. grand maître & de l'écuyer, de vouloir bien accepter. Jean Basilides reçut leur présent, le sit porter dans la chambre voisine où il mangeoit, & quoiqu'il ne fût pas absolument insensible à leur attention, il ne laissa pas de leur faire des reproches très-vifs de ce qu'ils avoient si souvent violé les traités, & de ce qu'ils n'avoient observé aucun des articles qu'ils avoient si solemnellement jurés. Ensuite leur ayant rappellé la foi, la religion, & la vertu de leurs ancêtres, il leur fit voir combien ils en avoient dégénéré: qu'ils avoient aboli le culte divin, renversé les églifes, pillé & profané les monastéres, & ajoûta, qu'on ne devoit plus les considérer comme des enfans de l'église, qu'ils étoient plus inhumains que les peuples les plus cruels & les plus barbares, & que par conséquent ils étoient tout-à-fait indignes de la paix qu'ils demandoient.

Sup. citato.

Les Livoniens répondirent à tous ces reproches, qu'après avoir soigneusement feuilleté tous les re-De Thou, hift, loco gistres de leurs ancêtres, ils n'avoient pas trouvé qu'ils fussent redevables d'aucun tribut au prince des · Moscovites: Que puisqu'il leur resusoit la paix, ils s'en plaindroient à l'empereur, fous la protection duquel ils étoient. Le Moscovite se mit à sourire au nom de l'empereur, parce qu'il sçavoit que son secours étoit affez lent & fort éloigné. Néanmoins aïant pris de-là occasion de leur repliquer, il continua à leur reprocher leur impiété & leur perfidie ; il leur dit , qu'ils imploreroient en vain l'assistance de l'empereur, après avoir si insolemment méprisé ses ordres, après avoir détruit & profané les églises, & traité si

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 223 injurieusement les prêtres. Il ajoûta, que si toutefois ils vouloient payer quarante mille Joachins, An. 1557. monnoye du pays, pour les dettes des années précédentes, & tous les ans mille piéces de Hongrie, pour l'état de Toropet ou Derpt , il leur accorderoit la paix. Quelques jours après, comme s'il se fût repenti de leur avoir fait ces offres, il leur envoya demander cette somme; & sur leur réponse, qu'ils ne pouvoient la donner comptant, mais qu'ils étoient prêts de lui donner des cautions fuffisantes, & qu'ils ne partiroient point que l'argent ne lui eût été compté; le Moscovite qui ne cherchoit que l'occasion de rompre avec eux, leur fit dire qu'après avoir été si fouvent trompé par leur perfidie , il ne vouloit plus se fier à leur parole : Qu'ils s'en retournassent donc au-plûtôt dans leur pays; qu'il les suivroit de près, & qu'il scauroit bien trouver lui - même l'argent qu'on lui avoit promis.

Dès le mois de Novembre suivant, il déclara la guerre à Guillaume de Furstemberg, grand maître re aux Livoniens. de Livonie, & à Guillaume archevêque de Riga, à Herman évêque de Derpt, aux autres évêques, & à tous les Livoniens. Et dès le commencement de l'année fuivante, il envoya une armée de trois cens mille hommes, qui vinrent faire des incursions dans le pays de Dêrpt, où ils mirent tout à feu & à fang. Comme ils ne trouverent par-tout aucune réfistance, ils brûlerent les greniers & les granges; taillerent en piéces tous ceux qui se trouverent sur leur chemin, firent égorger le bétail & tous les troupeaux qu'ils ne purent emmener. L'on tua tous les enfans qui étoient au-dessous de dix ans, l'on ven-

De Thou , ibid.

dit comme esclaves aux Tartares tous ceux qui en An. 1557. avoient vingt, & tous ceux qui étoient au -dessitus de cet âge furent impitoyablement mis à mort. L'on voyoit de tous côtés des villages en seu, ou les restes encore fumans de ceux qui étoient déja brûlés; & les sorêts retentissent des cris & des gémissemen des ensans & des semmes. Derpt se rendit aux Moscovites, & le grand mattre Guillaume de Furstemberg, ayant pris lâchement la fuite, abandonna tout le pays, qui sut aussitus fais par l'armée des Russiens & des Moscovites qui en demeurerent les mattres, jusqu'à ce que le roi de Pologne les en eût chasses.

CXXXII. Cause de l'héréfie introduite en

Ce roi de Pologne étoit Sigifmond II. fils de Sigifmond I. & qui avoit été couronné du vivant même de son pere, auquel il succéda en 1548. Le Luthéranisme s'étoit répandu dans ses états, par le commerce que les enfans des grands feigneurs avoient eu avec les Protestans d'Allemagne, chez qui ils étoient allés faire leurs études, dans cette fausse persuasion que les professeurs des universités séparées de la communion catholique, étoient sans comparaison plus habiles que les professeurs catholiques, & que leurs enfans apprendroient en perfection les lettres humaines, sans y mêler les lettres divines, qui, felon eux, étoient la fource des héréfies. Cet aveuglement étoit d'autant plus déplorable, que les Polonois fçavoient que la Suéde, & les autres royaumes voifins étoient devenus hérétiques par de femblables voyes; mais ils ne reconnurent leur faute qu'après qu'elle fut irréparable, & que leurs enfans furent retournés auprès d'eux mieux instruits des

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 225 des erreurs des nouvelles fectes que des lettres humaines. Ils les virent se mocquer ouvertement du An. 1557. culte & des cérémonies du pays : & dans les Palatinats où ils étoient les plus forts, s'emparer des églifes. Le roi qui ne vouloit point se commettre avec la noblesse, le souffroit patiemment, quoiqu'il ne changeât pas de religion lui-même. Un chanoine de l'église cathédrale de Premissie, se maria publiquement : on accorda la liberté de conscience . & & personne ne fut plus recherché en Pologne pour

le fait de la religion. Le pape Paul IV. ayant appris qu'on avoit introduit dans plusieurs villes du royaume de Sigismond roi de Pologne la communion sous les deux espèces, malgré la dé-bec avon , 36.
fenseque ce prince en avoit fait faire dans l'assemblée dialeg, de unius, de communion de la despectación de la despecta des états, lui adressa un bref daté du vingt-unième specificem p. 1040 d'Octobre 1557, par lequel il représente au roi, qu'il sçait que dans quatre des principales villes de ses états . Dantzic , Elbing , Torn & Marienbourg , dans la Prusse royale, le quatriéme dimanche de Carême, on avoit donné publiquement la communion sous les deux espéces au peuple, contre la pratique de l'église. Qu'on y célébre l'office divin en langue vulgaire : ce qui doit être d'autant plus féverement puni, qu'on agit en cela ouvertement contre l'édit du prince, publié dans une assemblée en présence de l'évêque de Veronne nonce apostolique : ce qui n'est pas seulement injurieux au saint siège, mais encore à la majesté royale. C'est pourquoi il l'exhorte, il l'avertit, il le prie d'user de sa prudence ordinaire pour réprimer des désordres qui tendent au renver-Tement de la religion Catholique dans son royau-Tome XXXI.

me, à la destruction entiere de son autorité, à l'a-An. 1557. bolition des saintes pratiques de l'église, & d'aller au-devant de tous ces maux avant qu'ils se fortifient, & que le scandale devienne plus grand : en faifant observer les loix qu'il a lui-même établies ; & punissant avec la derniere sévérité ceux qui les violeront. Stanislas Hosius évêque de Warmie composa à cette occasion un dialogue de la communion fous les deux espéces; dans lequel il démontre que c'est une innovation, l'usage de communier sous une feule espéce, étant très-ancien dans l'église, & ayant toujours été conservé par les premiers Polonois qui ont embrassé la religion chrétienne.

3560. B. 3.

Le même prélat dit dans cet ouvrage, que les and le Luthéra- Polonois se laissent tromper par ces hérétiques imne en rologne. ւմի. Hofius, ibid. posteurs, qui promettant dans leurs assemblées de donner au peuple le sang de Jesus-Christ, ne donnent qu'un peu de vin tel qu'on le vend dans les cabarets, & un peu de pain tel qu'on le mange dans les repas ordinaires; que c'est calomnier l'église catholique de dire qu'elle ne donne pas aux fidéles le fang du Sauveur, puisque son corps ne peut être féparé ni de son sang, ni de son ame, ni de sa divinité. Qu'il ne faut donc ajoûter aucune foi à tous ces docteurs, à la tête desquels il nomme Jean de Laski, qui se donnoit de grands mouvemens pour établir le Luthéranisme dans les plus grandes villes de Prusse. Ce Laski étoit un gentilhomme Polonois, qui ayant été élevé dans l'état ecclésiastique, fut fait évêque; mais méprisant cette dignité, il prit le parti des Luthériens, qu'il quitta néanmoins bien - tôt après pour embrasser cesui des Sacramentaires.

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 227

Cpendant ni le bref du pape au roi Sigifmond Auguste, ni l'écrit de Stanissa Hossus ne purent ar- An. 1557. rêter les progrès de l'hérésie, elle prit même de nouvelles racines, par le désir ardent qu'avoit ce roi de rése sait dans ce faire reconoître par le sénat de Pologne son maria- royaume, Lubicniu, hist. rege avec Barbe de Radziwil, dame des plus nobles & form. ecclef. Polon des plus riches familles de Lithuanie, veuve du Palatin Geofold, mais dont la vie étoit fort déréglée, Anton. Maria & encore plus décriée. La reine mere & les princes in via card. Com ses ses filles, firent tous leurs efforts pour empêcher mend. cette alliance, & la reine menaça hautement son fils qu'elle remueroit tout dans la république, pour empêcher qu'une courtifane aussi décriée que Radziwil devînt sa bru, sa reine & sa souveraine. Mais le roi qui n'écoutoit que sa passion, ne s'embarrassa pas de ces menaces. Il assembla le sénat, & fit tant par ses caresses, que les seigneurs reconnurent Radziwil pour leur légitime reine, & la véritable épouse du roi. Le but de cette complaisance étoit de porter ce prince à les favoriser dans les opinions nouvelles que plusieurs d'entre eux avoient déja embrassées. Ainsi dès-lors la licence s'augmenta jusqu'à l'excès, les crimes demeurerent impunis, & les novateurs sçûrent bien profiter de ces désordres pour insinuer par - tout leurs erreurs & se fortifier. Alors on se mocqua du culte & des cérémonies de l'églife Romaine; on professa publiquement les doctrines nouvelles de Luther & de Calvin; les prieres publiques, & la célébration des faints mystéres se firent felon les manieres nouvellement introduites. La religion ancienne passa pour un amas monsgrueux de cérémonies ridicules; le culte en fut aboli

en plusieurs endroits: on se saisit des temples des An. 1557. Catholiques pour en faire des prêches aux novateurs; les prêtres furent chasses, & le gros du peuple se trouva assez fort pour ne craindre ni l'autorité des loix, ni le pouvoir du roi.

Pour augmenter ce désordre, les étrangers qui avoient embrassé les opinions nouvelles, & à qui Sigifmond I. avoit défendu l'entrée de ses états, y vinrent de France, de Suisse, d'Italie, d'Allemagne, & d'autres lieux; & peu contens d'y vivre conformément à la corruption de leur cœur, ils y répandirent les mauvaifes doctrines dont ils avoient l'esprit empoisonné. On compte parmi ces novateurs étrangers, Servet, dont nous avons décrit le supplice, Blandrata, Lelie Socin, Alciat, Okin, Gentilis, Gribaud, Stator, & beaucoup d'autres, qui avoient embrassé le nouvel Arianisme, & s'étoient déclarés contre le mystère de la Trinité. Comme ils ne manquoientni d'esprit, ni d'adresse, ni d'amis, ils séduifirent même des plus considérables de l'état, qui par vanité, par esprit de révolte, ou d'intérêt, ou par quelque autre motif, accorderent leur protection à ces nouveaux sectaires, qui par-là trouverent le moyen de faire goûter leurs nouveautés profanes à un grand nombre de personnes de toutes sortes d'états & de fexes.

CXXVI. Le cardinal Polus ordonne la vifite des deux univerfités en Angleterre. Burnet, hift, de la réforme, 1. L. 2. p. 416,

En Angleterre le cardinal Polus ayant jugé à propos de faire faire la visite des deux universités de ceroyaume, Scotévêque de Chester, Ormanette, Watson nommé à l'évêché de Lincoln, surent comis pour celle de Cambridge; & d'autres surent envoyés à Oxford. Dans la premiere on interdit l'église

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 220 de fainte Marie & celle de faint Michel, à cause des corps de Bucer & de Fagius, qu'on n'avoit pas encore An. 1557.

exhumés. On ramassatous les livres hérétiques qu'on put trouver, on examina l'ordre qu'on suivoit dans les chapelles pour le fervice divin. Ormanette & Brocks évêque de Glocester, allerent visiter l'université d'Oxford, où l'on sit lamême chose ; on y brûla toutes les bibles Angloises qui s'y rencontrerent, & tous les livres Protestans : & c'est-là où l'on sit encore le procès au corps de la femme de Pierre Martyr, qui fut déterré & jetté dans un fumier, parce qu'elle avoit été religieuse, & qu'elle avoit violé ses vœux en se mariant. Sur ces entrefaites la cour ayant eu avis que les magistrats se relâchoient dans la pourfuite des hérétiques, on écrivit des lettres circulaires à toutes les villes pour les exciter à redoubler leur zéle pour rétablir la religion.

Afin d'y arriver plus sûrement, selon les vûes de CXXXVII. ceux qui donnoient ces desseins, on parla d'établir on adessein d'él'inquisition dans le royaume, sur le modéle de l'in- en Angleterre. quisition d'Espagne. On engagea la reine à donner sep. 9. 518. 0 sequne commission aux évêques de Londres & d'Ely, & à plusieurs autres, dans laquelle cette princesse

exposoit, que le peuple étant imbu de sentimens bérétiques, elle autorisoit ces prélats, au moins au nombre de trois, pour travailler à en faire la recherche : elle leur donnoit pouvoir de connoître des hérésies, d'agir contre ceux qui apporteroient des livres hérétiques dans le royaume, qui les vendroient, ou qui les auroient lûs, d'informer des ir-

révérences & des abus qui seroient commis dans les églises, d'examiner les sentimens des ecclésiastiques Ffiii

qui n'auroient pas eu foin d'instruire les peuples sur An. 1557. l'Eucharistie. Dans le même tems une commission à peu - près semblable sut envoyée à l'archevêque d'Iork & à d'autres, pour renvoyer les causes obfeures & difficiles sur la matiere de l'hérésie à l'évêque de Londres, & à ses collégues, dont le pouvoir étoir plus ample. Cette commission eut son effet; les recherches que l'on sit des hérétiques surent exactes; & dans le cours de cette année il y en eut près de quatre-vingt qui surent punis de mort.

CXXXVIII.

On ôte au cardinal de Trente le
gouvernement du
Milanez,
De Thou, hill duit.

lib, 19.

cette année. Philippe II. mécontent du cardinal de Trente, qui avoit ce gouvernement, & du marquis de Pescaire, qui commandoit les troupes en ce pays-là, & qui après avoir laissé perdre Valfenieres & Quiers, s'étoit retiré à Fossano, sans ofer en sortir, prit des mesures pour faire quelques changemens dans le duché: mais ne voulant pas tout d'un coup congédier le cardinal, que sa naissance, son mérite & sa dignité obligeoient de ménager, il commença par lui ôter le foin des finances, afin que voyant par-là fon autorité fort diminuée, il demandat de Îui-même la permission de se retirer. Ce que le roi défiroit arriva ; le cardinal se voyant dépouillé de ce qui pouvoit appuyer le plus solidement son crédit, & fentant bien où l'on vouloit en venir à fon égard, crut que le parti le plus honorable pour lui étoit de se retirer: il demanda qu'on le déchargeat du gouvernement du duché, & on ne l'obligea pas à le demander une seconde fois. Il ne s'agissoit plus que de lui choisir un successeur. Le marquis de Castaldo qui avoit porté lui - même ses plaintes à Philippe

L'état de Milan changea de gouverneur dans

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIE'ME. 231 contre le cardinal, s'étoit flatté qu'en lui ôtant le gouvernement, on mettroit en fa place le marquis An. 1557. de Pescaire, qu'il favorisoit sécretement, en considération du défunt marquis du même nom, si fameux par ses victoires, & sous lequel il avoit commencé à porter les armes : mais Castaldo sut trompé, le gouvernement du Milanez fut donné à Jean de Figueroa, qui étoit déja gouverneur de la citadelle de Milan.

Sur la fin de cette même année, ou plûtôt au commencement de la suivante le huitième de Jan-Brandebourgvier, comme on compte aujourd'hui, mourut le fa- Vide Davila o meux Albert de Brandebourg, qu'on surnommoit steid. muli. in les, l'Alcibiade d'Allemagne, fils de Casimir de Brandebourg marquis de Culemback. On a vû dans le cours de cette histoire, ses incursions, ses brigandages & ses pilleries dans la Prusse, & dans une partie de l'Allemagne, depuis que séparé de Maurice électeur de Saxe, il se mit à la tête d'une petite armée, toujours prête à tout entreprendre, jusqu'à ce qu'après la défaite qu'il éprouva en 1553. ses forces diminuerent considérablement, qu'il fut battu à Schwinfurt l'année suivante, qu'il se vit dépouillé de ses états, & justement puni de ses cruautés & de ses crimes. Alors il prit le parti dese retirer en France; mais ayant obtenu fur la fin de cette année 1557. la permission de revenir en Allemagne pour défendre sa cause, parce qu'il avoit été mis au ban de l'empire, il mourut âgé de trente-six ans à Pforzheim chez le marquis de Bade, d'une maladie qu'il avoit contractée par l'intempérance de sa vie passée, & par le chagrin que lui causoit sa mauvaise fortune. Il

Possible de gagner-les gens de guerre par ses An. 1557. libéralités; mais il étoit prompt, violent, cruel, adonné au vin, uniquement occupé des événemens présens, & incapable de prévoir l'avenir. En France on ne pensoit qu'à réparer les pertes

CXL.
Préparatifs du roi
de France pour la
campagne prochaine.
Spond. hoc an.m.13.
De Thou, in hift.
1. 20 m.3.
La Popelim. 1. 4.
Belcar. in com. 1.
37, m.61. & 63,

caufées par la bataille de faint Quentin, après laquelle le roi Henri II. partit de Compiegne, & vint à Paris, où il rassura les habitans par sa présence, & obtint d'eux très-généreusement un don gratuit de cent mille écus pour réparer ses troupes. Il ordonna d'abord qu'on fît des prieres dans tout son royaume pour appaifer la colére de Dieu, & implorer son secours dans les calamités qui affligeoient le peuple. Il donna ses ordres pour lever ensuite quatorze mille hommes, & autant en Allemagne, quoique l'Empire fût presque épuisé de soldats. Il commanda à la noblesse d'aller joindre en Picardie le duc de Nevers, à qui il avoit donné le gouvernement de cette province. Toutes ces mesures étant prises, il sembloit que le roi n'eût plus rien à craindre du côté de ses ennemis. Philippe s'étoit retiré en Flandres, & Henri II. étant arrivé à saint Germain en Laye, y reçut beaucoup de troupes, de France, de Suisse, & d'Allemagne, dont il fit le duc de Guise généralissime, après l'avoir déclaré lieutenant général dans tout son royaume, & lui en avoir fait expédier les lettres patentes, qui furent enregistrées dans tous les Parlemens; le roi s'éloignant en cela des avis que François I. son pere lui avoit donné en mourant, de ne point trop élever la maison des Guises, dont le crédit, & la haute puissance pourroient un jour causer des factions dans ses états.

Toute

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 233

Toute l'armée étant assemblée sous la conduite du duc de Guise, on tint conseil pour déterminer An. 1557. quel usage on feroit des troupes, si l'on travailleroit à recouvrer ce qu'on avoit perdu la derniere cam- gligent de pourpagne, ou fil'on feroit quelque nouvelle expédition. Calais, Le bruit couroit qu'on en vouloit à Calais, & fur la De Then, l. 201 fin de cette année, le roi Philippe avoit averti la reine son épouse que la cour de France formoit quelque projet contre cette ville, & lui offrit quelques-unes de ses troupes pour les y mettre en garnifon , sçachant que la place étoit mal pourvûe desoldats. Cet avis ayant été communiqué au conseil, on s'imagina que c'étoit une ruse de Philippe pour se mettre en possession de Calais, sous prétexte d'en renforcer la garnison. Ce qui n'étoit pas tout-à-fait contre la vraisemblance, quoique les Anglois ne le regardassent que comme un simple soupçon. Cependant comme si ç'eût été une vérité constante & avérée, les conseillers ne purent se persuader que la France eût dessein d'assiéger cette place, quoiqu'il n'y eût pas le quart des troupes & des munitions nécessaires : Il sembloit que sa seule réputation dût la garder. Ainsi on laissa tomber cet avis, sans faire la moindre démarche pour y envoyer du secours, quoique le lord Wentworth qui en étoit gouverneur, le sollicitat fortement. Et l'on fut extrêmement étonné en Angleterre, quand on apprit que les François

en avoient réfolu le siège. En effet, il importoit pour la gloire & pour la défense du royaume, de ne pas congédier des troupes Fanse le fige de fi belles & si nombreuses, sans avoir sait quelque cé-libre expédition, quoiqu'on sût au milieu d'un hy-libre, libre, libre,

Tome XXXI.

ver assez rude & fâcheux. On ne trouva pas à pro-An. 1557. pos de reprendre les places qu'on avoit perdues, parce qu'elles avoient été suffisamment fortifiées de bonnes garnisons & de toutes les choses nécessaires: & il y avoit lieu de croire que les gens de guerre n'auroient pas le même courage dans un pays, où l'on voyoit encore les marques d'une défaite toute récente, que si on les employoit à quelque autre expédition. C'est pourquoi l'on jugea à propos de reprendre le dessein d'assiéger la ville de Calais, dont Senarpont gouverneur du Boulonnois avoit communiqué avec le connétable de Montmorency, & qu'on auroit exécuté durant l'été, sans la malheureuse journée de saint Quentin. L'assaire ayant été agitée dans le conscil sécret, auquel le roi assista, Pierre Strozzi fut chargé d'aller reconnoître la place, & s'y rendit le deuxiéme de Novembre avec Mazine d'Elbene, accompagné de peu de monde, & même déguisé. Lorsqu'il eut exactement examiné cette ville, les fortifications, sa garnison, & la force de ses bastions, il revint trouver le roi, auquel il rapporta que l'exécution étoit facile, si l'on vouloit

y apporter de la diligence & du soin.

On use de quelques feintes pour furprendre les ennemis. fictear. in comm.

Sur ce rapport, on tint la chose secrete, & l'on divisa l'armée, dont on donna au duc de Nevers une partie, qui consissoir en vingt enseignes de Suisses, autant d'Allemands, quinze de François, & six cens gensdarmes, avec quelques pièces de canon: & cependant on fit courir le bruit qu'on avoit quelque dessein sur Luxembourg & sur Arlon: ce qui sut cause que les ennemis distribuerent leurs troupes dans les places qui manquoient de soldats pour les

LIVRE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 235 défendre. Pour le duc de Guise, il alla sur la frontiere, comme pour empêcher qu'on ne fit entrer An. 1557. des vivres dans saint Quentin, Ham & le Catelet. Mais le duc de Nevers ayant fait passer l'armée autour du petit pays d'Argonne dans la Champagne, vint à Stenay, où s'étant arrêté pendant quelques jours, il renvoya le plus promptement qu'il pût ses troupes au duc de Guise, qui étoit alors à Amiens, & qui faisoit semblant de vouloir introduire un convoi dans Dourlens. Il n'eut pas plûtôt reçu l'armée du duc de Nevers, qu'il descendit dans le Boulonnois, comme pour assurer Ardres & Boulogne: & quand il vit que tout étoit prêt, & qu'il fut bien instruit de la situation & de l'état de Calais, il vint assiéger cette place.



## 236

## An. 1558. LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME.

531. O Juiv.

'Année 1558. commença glorieusement pour le roi de France, par la prise de l'importante place de Calais sur les Anglois. Ceux-ci ard. 1. 3. ne s'attendoient pas à ce siège; ils croyoient que ce 1. 18. m. 3. 0 4. prince n'étoit pas même en état de résister aux Esresorm. 1.1.1.1. p. pagnols, loin de pouvoir saire des entreprises sur ses voisins; & ce fut leur confiance qui leur causa la perte de cette place. Le duc de Guife fut commandé pour cette expédition, & eut sous lui le duc d'Aumale son frere, & les maréchaux Strozzi & de Termes, & l'on vint camper devant la ville le premier de Janvier. Dès les premiers jours le duc de Guise prit le fort du pont de Nieullay, que les Anglois avoient fait à l'entrée de la levée, pour défendre les avenues du côté de la terre; il emporta le risban, qui pouvoit favoriser le secours par mer, & obligea enfin le gouverneur de capituler le septiéme jour du siége. Après avoir long-tems contesté, l'on traita à ces conditions. Que les habitans se retireroient la vie fauve, ou en Flandres ou en Angleterre, & qu'on leur donneroit de bons passeports: Que le gouverneur demeureroit prisonnier avec cinquante autres à la discrétion du duc de Guise : Qu'on laisseroit dans la ville le canon, les boulets, la poudre, les armes, les enseignes : Qu'on ne démoliroit point les maisons : Que le duc de Guise disposeroit des meubles, de l'or, de l'argent & des chevaux. Ce traité fut signé le dixiéme de Janvier, & le lendemain tous les Anglois fortirent de la ville.

LIVRE CENT GINQUANTE-TROISIE'ME. 237

Après la prise de Calais, les généraux tinrent conseil entre eux, pour délibérer s'ils assiégeroient An. 1558. Guines ou Gravelines, & l'on se détermina pour la premiere, comme plus propre à assurer Calais, dont & prend Guines. elle étoit moins éloignée que Gravelines. Mylord lib. 15° nois égrend cuines.

Grey y commandoit avec une bonne garnison d'on. De Thom, in hiss.

De Thom, in hiss. ze cens hommes. Le duc de Guise en commença le siége le treiziéme de Janvier, & la garnison, quoiqu'assez forte, se trouva tellement découragée par la perte de Calais, qu'à la premiere attaque, elle abandonna la ville pour se retirer dans la citadelle. Cependant le gouverneur s'étant apperçu que les François étoient occupés au pillage, fit une sortie fur eux, & les chassa de la ville, à laquelle il sit mettre le feu, & se retira, désespérant de la pouvoir garder. Trois jours après l'on conduisit la tranchée jusqu'au fossé, & l'on battit la citadelle avec trentefix piéces de canon: ensorte que le bastion qui couvroit la porte, en fut presque tout renverse; mais comme la montée en étoit encore difficile, on commanda des pionniers pour applanir le chemin : & le vingtième de Janvier d'Andelot ayant eu ordre de se tenir sous les armes, un régiment d'Allemands alla à l'affaut; les ennemis perdirent trois cens hommes dans cette action : & le gouverneur ne voyant aucun moyen de résister plus long-tems, se rendit prisonnier de guerre, avec toute sa garnison.

Il restoit dans cette contrée, qu'on appelloit le Comté d'Oye, un château nommé Hames, qui n'é- du château de Hatoit pas bien fortifié, mais qui étoit inaccessible par Belcar. ibid. us son assiette, se trouvant de tous côtés environné de sup. n. é.

marais, enforte qu'on ne pouvoit y aller que par une

levée, très-étroite, où il y avoit des ponts de bois; An. 1558. dont la plûpart étoient rompus. Mais la garnison qui étoit dans ce château, ayant appris le fuccès de Guines, n'attendit pas l'arrivée des François, elle prit aussi-tôt la fuite, & y laissa son canon. Dans le même tems on y envoya Sipierre avec la cornette du duc de Lorraine, dont il étoit lieutenant, pour s'emparer de cette place abandonnée. Ce fut ainsi qu'au milieu de l'hyver, & en moins de trois semaines, les Anglois perdirent tout ce qu'ils avoient conservé en France de leurs anciennes conquêtes par l'incapacité d'une reine, qui n'avoit en tête que la destruction des Protestans, & par la négligence de son confeil. Ce fut-là le fruit de l'alliance entre l'Angleterre & l'Espagne, malgré le soin que le chancelier Gardiner avoit pris pour prévenir le mêlange des intérêts des deux couronnes ; ce qui fit dire affez ingénieusement au pape, que la perte de Calais étoit le douaire de cette princesse.

Alezeray, abrégé Belear. in comm. lib. 28. n. 7.

Le roi qui désiroit d'aller prendre possession de ses nouvelles conquêtes, ne voulut pas entreprendre ce voyage, qu'il n'eût auparavant assemblé les états de son royaume, pour en obtenir les secours nécessaires à la continuation de la guerre. Cette assemblée se tint dans le mois de Janvier à Paris. Le roi en fit lui-même l'ouverture par un discours , dans lequel il représenta les besoins de l'état, la nécessité de s'opposer à l'ennemi, & de sournir de l'argent, fans lequel il ne pouvoit ni entretenir ses armées, ni retenir le foldat dans la discipline; & il promit avec serment qu'aussi-tôt qu'il seroit délivré de tous ces embarras, & qu'il auroit assuré la paix par la

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 239 force de ses armes, il ne manqueroit pas de décharger le peuple. Après ce discours le cardinal de Lor- An. 1558. raine parla pour le clergé, le duc de Nevers pour la noblesse, & André Guillart du Mortier pour le peuple. Mais comme on avoit divisé les états en quatre corps, contre la coutume, en distinguant le tiers' état des officiers de justice & de finances, Jean de Saint-André parla après le duc de Nevers, & s'étant mis à genoux, il remercia le roi au nom du Parlement, & de toutes les autres cours du royaume, dont les députés étoient-là présens, d'avoir constitué des magistrats, qui rendissent la justice en sa place, & d'en avoir fait un quatriéme ordre, en le joignant aux autres. Le roi s'étant retiré, le cardinal de Lorraine prit à part les députés, & tous convinrent d'accorder au roi trois millions d'or, qui seroient impofés fur les provinces, villes & bourga-

Après les états, le roi accompagné de la reine, du dauphin, & des grands seigneurs, assista à une Calais. messe solemnelle, qui fut chantée dans la chapelle ".4. Belcar, 10 [49.1] du palais, pour rendre à Dieu des actions de graces 18. 11.7. de la prife de Calais. Mais auparavant ce prince avoittenu son lit de justice, où l'on renouvella beaucoup d'édits concernant l'administration civile, & où l'on en publia de nouveaux. Quelques jours après le roi partit pour Calais: il examina la place, & de l'avis de son conseil, il résolut de la fortifier. Il étoit accompagné du dauphin, & tous deux entrerent dans cette ville comme en triomphe. Paul de Termes en eut le gouvernement; & le roi après avoir

des, & divifés ensuite entre les plus aifés & les plus

riches.

licentié une partie de son armée, mit le reste en An. 1558. quartier d'hyver. Le duc de Nevers étant retourné en Champagne, ordonna aux capitaines des garnifons de tenir leurs compagnies prêtes, & pour lui il alla au commencement de Février à Yvoy, où l'on résolut dans le conseil qui s'y tint, d'aller assiéger Herbemont, château dans la forêt des Ardennes, qu'il prit,

reform. liv. 2, sam.

2. P. 548,

Le roi de retour de ces conquêtes, ne songea plus lariage du dau-in de France a-gin de France avec Marie Stuart Stuart reine d'Ecosse, fille de Jacques V. & de Ma-De Thou, hift. rie fœur des princes de Guise. Les nôces en furent célébrées avec beaucoup de magnificence le vingt-28.n. 10.
Burner. hill, de la quatriéme d'Avril; & le duc de Guise obtint du roi de faire la fonction de grand-maître en l'absence du connétable de Montmorency, qui étoit prisonnier. Après la célébration des nôces, l'archevêque de Glasco primat d'Ecosse, avec les autres ambassadeurs de ce royaume, fut introduit dans le confeil. où Bertrandi garde des sceaux, après avoir représenté en peu de mots les grands avantages que la France & l'Ecosse alloient retirer de cette alliance. dit aux ambassadeurs, qu'il étoit à proposqu'ils préfentassent au dauphin la couronne & les autres marques de l'autorité fouveraine, afin que le mari de leur reine fût créé roi d'Ecosse. Les envoyés ayant répondu qu'ils n'avoient point d'ordre là-dessus, le garde des sceaux leur répartit, que tout ce qu'on leur demandoit pour le présent étoit d'appuyer dans le conseil cette demande, lorsqu'ils seroient de retour, & de promettre par écrit qu'ils le feroient : ce qu'ils refuserent encore, alléguant qu'ils ne pouvoient

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 241 voient outre-passer les ordres qui leur avoient été donnés. C'est pourquoi on les congédia; & quelque An. 1558. diligence qu'ils fissent pour arriver dans leur pays, quatre d'entre eux moururent en chemin, l'évêque des Orcades, les comtes de Cassilis & d'Anguse, & Flemming: on foupçonna qu'ils avoient été empoifonnés.

Les autres ambassadeurs, qui étoient l'archevêque de Glasco, le comte de Bathes, & deux autres, étant cordent au dauarrivés en Ecosse, obtinrent facilement du conseil phin le titre de la ratification de ce qu'ils avoient fait. A l'égard de pag. 609. ce que demandoit la cour de France, que l'on accordât au dauphin le titre de roi, l'ambassadeur de France, & la régente agirent si efficacement, que malgré l'opposition de quelques-uns, ceux qui favorisoient les François étant en plus grand nombre, conclurent qu'on accorderoit la couronne au dauphin. Cette résolution prise, l'on choisit pour cette cérémonie Cambell comte d'Argathel, & Jacques frere de la reine, qui après avoir différé leur départ de jour en jour, firent le voyage si lentement, qu'ils n'arriverent à Paris qu'après la mort de Marie reine d'Angleterre. La couronne fut néanmoins décernée à François mari de la reine d'Ecosse, qui du consentement de son pere, fut appellé le roi dauphin.

Cependant les Guises dont le crédit augmentoit chaque jour, n'étoient principalement appliqués Granvelle avec le qu'à chercher les moyens de jouir de la principale cardinal de Lorautorité dans le royaume. Ils avoient peu à craindre Colignys, hist. 1. des Montmorency; le connétable étoit en prison, 20.7 610. de même que l'amiral de Coligny; il ne restoit plus que d'Andelot frere du dernier, & colonel de l'in-

Tome XXXI.

fanterie Françoise; mais ils avoient plusieurs voyes An. 1558. pour le perdre, & ils étoient résolus de les employer toutes. Il est vrai qu'il avoit beaucoup de crédit auprès du roi, tant par la bienveillance que ce prince portoit à son oncle, que par son propre mérite; & par les grands services qu'il avoit rendus à la France dans l'affaire de faint Quentin & dans le siége de Calais: mais il étoit fort prévenu en faveur des opinions erronées de Calvin. Il aimoit la lecture . & paroissoit extrémement curieux : cette curiosité & les conversations qu'il eut en Allemagne avec les Protestans, l'engagerent dans l'erreur: & la doctrine nouvelle n'eut point de partisan plus zélé que lui. Le cardinal de Guise se servit de ce moyen pour la ruiner. & entraîner toute sa maison dans le même malheur. Le moyen étoit plausible aux yeux d'un grand nombre, parce qu'il étoit couvert du prétexte de la religion, & il fit impression sur l'esprit du roi : le cardinal qui n'avoit pas befoin qu'on l'encourageât dans cette entreprise, s'y trouva cependant animé, lorsqu'il en étoit le plus occupé lui-même, dans une conversation qu'il eut à Péronne avec Perrenot de Granvelle évêque d'Arras, & dans laquelle ce prélat l'excita vivement à travailler à faire une paix folide entre les deux rois; moins, dit-il, pour répousser le duc, qui étant un ennemi trop éloigné, en devenoit moins redoutable, que pour dissiper le venin des mauvaises opinions touchant la religion, qui se répandoient dans les esprits parmi les divisions des princes.

Comme ces premieres paroles avoient fait une Granveile lui dé-nate que d'Ande. vive impression sur le cardinal, Granvelle ajoûta,

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 243 que le roi Philippe n'ignoroit pas combien cette entreprise exciteroit de mouvemens & de soupçons, An. 1558. si on ne la conduisoit avec beaucoup de prudence ; locet Calvinifte. d'autant plus, que les grands étoient infectés de ut sup. l'erreur, mais que la gloire de Dieu & le zéle pour liv. s. la religion devoient l'emporter sur ces considérations humaines : que la providence lui fournissoit déja une belle occasion, pour se flatter d'un heureux fuccès par la prison du connétable de Montmorency, & de l'amiral de Coligny; que la haine & la jalousie qu'ils avoient pour l'illustre maison de Guise n'étoit pas cachée; qu'on sçavoit en France que les fectaires avoient pour amis & pour partisans les Colignys, pour qui le connétable avoit tant d'attachement; que quoiqu'il ne fût pas favorable à la mauvaise cause qu'ils soutenoient, il étoit néanmoins très-disposé à les protéger, même à son désavantage. Enfin, que ce qui méritoit le plus d'attention, étoit que d'Andelot parloit de la religion indignement & avec impiété parmi les officiers & les foldats, dont il en corrompoit tous les jours un grand nombre, & qu'il déclamoit avec scandale contre la messe. On croit que ce fut-là le commencement des grandes liaisons entre l'Espagne & les princes de Guise, qui ont souvent changé, suivant la conjoncture des tems. Le cardinal & Granvelle partirent de Péronne très-bons amis, l'un pour revenir à la cour, l'autre pour aller joindre Philippe, qui étoit toujours à Bruxelles; & l'on ne publia autre chose alors, sinon que Christienne, duchesse douairiere de Lorraine, que le cardinal avoit accompagnée à Péronne, où elle étoit venue voir le Hhii

jeune duc son fils, y avoit parlé de paix; mais qu'on An. 1558. n'avoit rien conclu-

Le cardinal de Lorraine étant arrivé auprès du

Le cardinal infor-me le roi des sen- roi, qui étoit alors à Monceaux dans la Brie, pro-De Thou , ibid. lib. 10. p. 611.

che Meaux, lui rapporta la conversation qu'il avoit eue avec Granvelle, & lui dit, que Philippe crai-Hist. des églisses gnoit que pendant la guerre, la contagion des hérétiques ne gagnât la France & la Flandre; la plûpart des grands du royaume étant déja infectés de ce venin, qu'ils répandoient parmi les autres; que l'évêque d'Arras l'avoit assuré que d'Andelot disoit ouvertement des choses indignes du sacrifice de la messe : de sorte que bien que Philippe sût heureux, & dans un âge à être favorisé de la fortune, il étoit tout disposé à la paix, pourvû qu'elle servit à maintenir la religion, & à la défendre contre les entreprises des hérétiques. Ce discours sit impression sur l'esprit du roi, qui d'un côté souhaitoit la paix pour le besoin de son royaume, & de l'autre craignoit que les sectaires ne fissent quelque soulevement. C'est pourquoi faisant attention à ce qu'on lui rappelloit de d'Andelot, dont on lui avoit déja parlé, comme d'un homme suspect à l'égard de la religion, il chargea le cardinal Odet de Châtillon son frere, & François de Montmorency son cousin, de le mander à Monceaux, & de l'avertir auparavant de répondre modestement aux demandes que sa majesté devoit lui faire; car le roi vouloit le favoriser, & fouhaitoit sur-tout de le trouver innocent du crime dont on l'accufoit.

D'Andelot vint donc à Monceaux, & s'étant trouver le roi, & présenté au roi lorsqu'il étoit à table, ce prince lui

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 245 témoigna d'abord beaucoup de bonté, lui parla avantageusement de ses grands services, & lui dit An. 1558. qu'il étoit fâché d'apprendre ce qu'on lui rapportoit ses réponses sur la de toutes parts, qu'il avoit de mauvais fentimens sur De Thou, ut sup. la religion; & qu'il lui ordonnoit de déclarer ce qu'il L. 20. p. 611. pensoit du sacrifice de la messe, que les Calvinistes Maine, hist. no. Maine, hist. du avoient si fort en horreur. D'Andelot qui avoit l'hu
l'internation de la messe de la meur altiere, répondit au roi hardiment, qu'il étoit 162. charmé que sa majesté, qu'il avoit trouvée si généreuse envers lui & sa maison, & à qui de son côté il avoit toujours été soumis, estimat ses services & sa fidélité; mais qu'au reste il n'étoit pas permis de disfimuler dans la cause de la religion. Que son corps, ses biens & sa dignité étoient au pouvoir du roi, & qu'il en pouvoit disposer, mais que son ame étoit fujette à Dieu seul, qui la lui avoit donnée; qu'il devoit donc en cette occasion obéir à Dieu comme à un maître plus puissant. On dit qu'il ajoûta, qu'il étoit de la fecte de Calvin, & qu'il regardoit la messe comme une très-abominable invention des hommes. Cette réponse irrita si fort le roi, qu'il se leva de table tout en colere, & prit un plat, comme s'il eût voulu le lui jetter à la tête; mais s'étant un peu modéré, il le jetta par terre, & en blessa le dauphin qui étoit assis au-dessous. Il ordonna ensuite au seigneur de la Bourdaissere, maître de la garderobe, de conduire d'Andelot à Meaux, où il fut gardé dans le palais épiscopal, jusqu'à ce qu'il sut transféré à Melun par ordre du roi, & enfermé dans le château.

La charge de général de l'infanterie Françoife, XII. que d'Andelot avoit obtenue par la démission de colonel général H la jij

de l'infanterie Françoile. Montluc , l. 4.

l'amiral de Coligny son frere, fut aussi-tôt donnée An. 1558. à Blaise de Montluc, qui la resusa d'abord, craignant que cela ne lui attirât des envieux, & ne le rendît odieux à la maison de Montmorency, qu'il croyoit avoir intérêt de ménager. Cependant il l'accepta, après plusieurs ordres réitérés. Le cardinal de Lorraine étoit bien aise de voir dans un poste si important un homme entiérement dévoué à sa maison, qui avoit été élevé à la cour du duc de Lorraine, & qui avoit rendu de grands services à l'état. Le connétable de Montmorency informé par ses amis de la conduite des princes de Guise, qui profitoient de son absence, vint en cour avec la permission du roi d'Espagne, dont il étoit prisonnier, sous prétexte de porter Henri II. à la paix; ce que Philippe souhaitoit fort, afin de pouvoir retourner en Espagne. Le connétable trouva le roi à Beauvais, il s'entretint avec lui, & après s'être entiérement rétabli dans la faveur de ce prince, il partit pour la Flandre, & se remit prisonnier, comme il en avoit donné sa parole. Après son départ, le duc de Guise voulut sonder l'esprit du roi, pour obtenir la charge de grand-maître de sa maison, en cas que le connétable vînt à mourir, en ayant déja fait les fonctions aux nôces du dauphin. Mais le roi lui répondit féchement, que les services du connétable étoient assez grands pour ne lui rien refuser de ce qu'il demanderoit en faveur de ceux de sa famille. Le duc trompé par cette réponfe, n'infifta point davantage, outre qu'il sçavoit que la duchesse de Valentinois, qui, quoique âgée, conservoit encore tout son crédit sur l'esprit du roi, s'étoit plainte à ce prince de l'orgueil du cardinal.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 247

Il y avoit déja quelque tems qu'on parloit de la paix entre l'Espagne, la France & l'Angleterre. La An. 1558. duchesse de Valentinois, qui n'aimoit pas les Guises, & qui étoit bien-aise de procurer la liberté du con-pour la paix entre nétable de Montmorency, avoit représenté au roi, la France, l'Espa-nétable de Montmorency, avoit représenté au roi, la France, l'Espa-la l'Angleque ce seigneur étoit plus capable qu'aucun autre de terre. que ce tetigneut etor par suprès du roi d'Espagne, dont il liès : lès : liès : lès : le tont prisonnier. Le roi y consentit , & le connéta- lies ; liès ; liès : liès ; li ble se chargea de cette négociation avec beaucoup lib. 10. 11. 610. de joye : îl commença par gagner le duc de Savoye, qui comprit auffi-tôt que c'étoit l'unique moyen de rentrer dans ses états; & tous deux agirent si efficacement auprès de Philippe, qu'à la fin ce prince confentit à une conférence pour la paix, & envoya le connétable même la proposer à Henri II. qui étoit alors dans fon camp fur la Somme. Ce prince le recut avec de grandes démonstrations d'amitié : il alla au-devant de lui , il l'embrassa, & le sit même coucher dans fon lit; ce qui ne devoit pas faire beaucoup de plaisir aux princes de Guise. Il ne s'agissoit donc plus que de choisir un lieu pour l'assemblée, & l'abbaye de Cercamp, qui est dans l'Artois, à quatre lieues d'Hesdin, parut plus commode que tout autre séjour pour commencer les conférences : ce fut à la mi-Octobre, que les députés en fort grand nombre s'y assemblerent de part & d'autre.

Ceux qui y allerent de la part du roi de France, furent le cardinal de Lorraine, le connétable de à Cercamp pour Montmorency, le maréchal de Saint-André, Jean de Morvilliers évêque d'Orleans,& Claude de l'Aubespine sécretaire d'état. Ceux du côté de Philippe roi d'Espagne, étoient Alvarez de Tolede duc d'Al-

L'on s'affemble

be, Guillaume de Nassau prince d'Orange, tous An. 1558. deux chevaliers de la Toison d'or, Ruy Gomez de Silva comte de Melito, Antoine Perrenot de Granvelle évêque d'Arras, Ulric Viglius de Ayta, feigneur de Swichem en Frise. Enfin les plénipotentiaires de Marie reine d'Angleterre, étoient Thomas de Thirleby évêque d'Ely, Thomas Howard d'Effingham, premier gentilhomme de sa chambre, & Nicolas Wotton, doyen d'York. Le duc de Savoye y eut aussi les siens, sçavoir, Thomas Langusci comte de Stropiano, & le président de la cour d'Ast. Christienne, duchesse douairiere de Lorraine & son fils Charles s'y trouverent de même; mais seulement comme médiateurs & amis. Dès la premiere conférence l'on convint d'une suspension d'armes jusqu'à la fin d'Octobre : c'est pourquoi l'on congédia les troupes de part & d'autre. L'armée ennemie prenant fon chemin le long de la riviere d'Authie vers Abbeville, se rendit à saint Omer : le roi de France ayant distribué son infanterie dans les garnisons sur la frontiere, renvoya sa cavalerie. Le premier article fur lequel il y eut de longues contestations, fut la reddition de Calais; & comme les Anglois s'obstinoient à recouvrer cette place, & que les François vouloient abfolument la conserver, prétendant que de tout tems elle avoit dépendue de la couronne de France; le roi Philippe voyant cette opiniàtreté de part & d'autre, jugea dès-lors que la paix ne se feroit pas; & envoya le comte de Feria en Angleterre pour voir la reine Marie son épouse qui étoit malade, lui apprendre que les Françoisne vouloient point rendre Calais, & lui proposer le mariage

June 10, Doug

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 249

riage d'Elisabeth sa sœur avec le duc de Savoye. En effet, Philibert-Emmanuel duc de Savoye, An. 1558. qui passoit pour un des plus grands capitaines de son XV. siécle, & qui étoit alors errant hors de ses états, recherche Elisad'où les François l'avoient chassé, avoit agi auprès De Thou, us jug.

du roi Philippe, pour le marier avec la princesse Elisabeth; mais les historiens ont remarqué que ce prince lui-même avoit résolu de l'épouser, si la reine Marie venoit à mourir sans enfans; & qu'il fit exprès courir le bruit que le mariage de cette princesse avec le duc de Savoye étoit prêt d'être conclu, afin que personne ne pensat à la demander. Elisabeth ne paroissoit pas non plus fort portée de ce côté-là; puisque quand on sui en fit la proposition, elle répondit, que regardant le duc de Savoye comme le prince de son siécle qui s'étoit acquis une plus belle réputation, cette raifon-là seule l'empêchoit de l'épouser, parce qu'elle trouvoit dans l'histoire d'Angleterre, que cette nation avoit plûtôt besoin d'un roi fage & politique, que d'un grand guerrier, parce que les esprits de cette trempe, d'ordinaire se sont hair de leurs sujets, & inquiétent leurs voisins. Que l'Angleterre n'avoit pas besoin de penser à faire des conquêtes, mais seulement à conserver ce qu'elle possédoit déja. Que les Anglois ne pouvoient être heureux que sous le gouvernement d'un roi pacifique, & qu'un prince belliqueux ne peut gueres aimer le repos. Que l'intérêt de la nation étoit de n'entreprendre la guerre que quand elle y étoit forcée, à cause des grandes dépenses qu'elle entraîne, & qu'un roi qui aime trop la guerre, seroit d'humeur au contraire à la commencer sur le moindre prétexte.

Tome XXXI.

Quelque tems après Henri V. roi de Suéde, lui An. 1558. envoya un gentilhomme, pour l'informer du desfein qu'il avoit de la demander en mariage, & pour

reform. t. 3. 1. 2. P. 539.

de Suéde pour é- la prier d'y vouloir donner son consentement. L'ambassadeur lui fit demander une audience particuliére, & quand elle fut instruite du sujet de son voyage, elle lui répondit qu'absolument elle ne pouvoit recevoir aucune proposition là-dessus que par le canal de la reine, & lui sit assez entendre que le roi de Suéde lui feroit beaucoup de plaisir de ne point penfer à elle. Malgré cet aveu, l'ambassadeur ne laissa pas de propofer le mariage à la reine : qui sçachant la réponse d'Elizabeth, lui fit dire, qu'elle étoit contente de ce qu'elle avoit répondu au gentilhomme Suédois : que le roi de Suéde la faisoit demander en mariage par ses ambassadeurs; mais qu'avant que de leur répondre, elle fouhaitoit d'être instruite de sa volonté. Elisabeth répondit qu'elle étoit contente de sa condition, & que si la reine vouloit bien lui laisser la disposition d'elle-même, elle protestoit qu'elle préféreroit l'état de fille au mariage, quand ce feroit le plus grand prince du monde. Ainsi cette affaire ne fut pas poussée plus avant.

La reine Marie demande un fubfide a fon parle-

2- 547-

Les contestations continuoient toujours à Cercamp au sujet de la reddition de Calais; & le parlement d'Angleterre s'étant assemblé le cinquiéme de Novembre, la reine demanda fon affiftance pour foûtenir la guerre, en cas que la paix ne se conclût pas, comme il y avoit beaucoup d'apparence. La chambre des communes étoit si peu disposée à accorder ce qu'on lui demandoit, que la reine fut obligée de lui envoyer le chancelier avec dix autres

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 251 seigneurs, pour lui représenter le mauvais état de ses affaires, & pour la prier de se hâter. Cette solli- An. 1558. citation ayant produit quelque effet, les communes travaillerent deux jours de suite à l'affaire du subside. Mais la mort de la reine qui arriva très-peu de tems après les tira de cet embarras, de même · que les députés de Cercamp, qui aussi-tôt rompirent leurs conférences, promettant toutefois de s'afsembler au mois de Janvier suivant, pour reprendre la négociation.

On voyoit la fanté de cette princesse diminuer à vue d'œil; elle n'avoit pas été assez ménagée pen-reine dant sa prétendue grossesse, parce que s'étant con- De Thou, hist. N auroient pû prévenir les suites de cet accident. De- Sander. de schism. puis ce tems-là, elle n'eut jamais une santé ferme. Elle étoit naturellement mélancolique, & ce tempérament s'étoit fortifié par les mortifications, aufquelles elle avoit été expofée fous les deux régnes précédens. Dans la fuite le dégoût que le roi fon époux conçut pour elle, & dont elle ne s'apperçut que trop, augmenta encore son chagrin. Enfin la perte de Calais acheva de la mettre dans un tel état, qu'ellene pouvoit plus souffrir la vûe que d'un petit nombre de personnes. Son corps se ressentant de la disposition de son esprit, elle s'affoiblit tous les jours, elle devint enflée, & sa maladie parut enfin une hydropisie déclarée, qui s'étant beaucoup augmentée au commencement de Novembre, l'emporta enfin le dix-septiéme du mêmemois, à l'âge de quarantetrois ans, après avoir régné cinq ans, quatre mois & onze jours.

Le cardinal Polus ne survécut à la reine que de An. 1558. feize heures. Il mourut d'une fiévre double-quarte la nuit du dix-fept au dix-huitiéme du même mois de Novembre dans la cinquante-neuviéme année de son âge, étant né dans le mois de Mars ou de Pontif. 1. 3. 9. 627. Mai 1500. On dit qu'apprenant la mort de la reine, dont on lui venoit annoncer la nouvelle, il en fut si vivement touché, qu'il demanda son crucifix, l'embrasfa tendrement, & s'écria: Seigneur, Sauvez-nous, nous périssons; Sauveur du monde, sauvez voire église. A peine eut-il prononcé ces paroles, qu'il tomba dans l'agonie, & expira, avec la réputation d'avoir été un des plus illustres prélats que l'Angleterre eût produits. Tous les auteurs, même les Protestans, ont beaucoup loué son esprit, son sçavoir, sa prudence, sa modération, son désintéressement & sa charité. La noblesse de son extraction, & ses excellentes qualités, le portoient à regarder avec mépris, les moyens bas dont on se sert dans le monde pour y établir une fortune éclatante. Son humeur douce & modérée lui faifoit fouhaiter qu'on fuivît des voyes honnêtes & légitimes, pour ramener les Anglois à leur ancienne croyance, au lieu d'employer pour cela le fer & le feu : & si les autres eussent suivi ses maximes, on auroit vrai-semblablement fort avancé la réconciliation de l'Angleterre avec le faint siège. Son corps ayant été exposé pendant quarante jours fur un lit de parade, fut porté à Cantorbery, & mis dans la chapelle de faint Thomas qu'il avoit fait

XX. beau du cardinal Polus. Ourrages de ce Cordinal, Où l'on

bâtir, avec cette simple inscription en Latin: Tom-

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 253 reconnoît affez d'érudition & beaucoup d'éloquence, quoique son latin ne soit pas aussi pur que celui An. 1558. de Bembo, de Sadolet & de Longueil. Le premier Prisseus de scrip écrit qu'il composa fut un traité pour la défense de Becarel. vira Pali. Tunité de l'églife, & de l'union eccléfiaîtique, dans de municipal. lequel il parloit vivement contre leschiffme d'Henry [16, 16-6, p. 11, 6]. VIII. Il est divisé en quatre livres, & a été imprimé à Strasbourg en 1555. Son traité sur le souverain pontife, vicaire de Jesus-Christ en terre, & sur son

devoir & sa puissance, est composé en sorme de dialogue, entre lui & le cardinal d'Urbin. Il v montre d'abord que Jesus-Christ a laissé un vicaire en terre, que le premier a été saint Pierre, & ensuite ses successeurs; ensorte que ce vicariat est perpétuel. Parlant de sa dignité, & des prérogatives qui y sont attachées, il dit que le vicaire de Jesus-Christ est le Pasteur de l'église par excellence, qu'il a droit de confirmer les autres pasteurs, qu'il est le premier ministre du souverain chef de l'église, le ministre de la miféricorde de Dieu, comme les rois sont les ministres de sajustice, & qu'il a reçu les cless pour conduire le troupeau à la vie éternelle. Dans le chapitre du devoir des pasteurs, il leur recommande fort

la douceur & la clémence, comme la vertu qui doit toujours modérer la justice. La seconde partie du même traité concerne les questions de la puissance du pape, du concile & des rois. Il y enseigne que l'autorité du pape n'est jamais plus grande que dans le concile général, qui représente l'église universelle, où le pape qui y tient lieu de chef, a reçu de Jesus-Christ le droit de confirmer ses freres : que c'est ce que saint Pierre a fait 254 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.'
dans le concile de Jerusalem, & les souverains pon-

An. 1558. tifes ses successeurs dans les conciles généraux; que le premier ministre y déclare la doctrine orthodoxe, & que tous les autres y donnant leur consentement, font dans les conciles généraux ces définitions qui ont tant de force & d'autorité. Que les affemblées qui n'ont point eu l'esprit du vicaire de Jesus-Christ, comme le concile de Rimini, quelques nombreuses qu'elles soient, n'ont point passé pour des conciles généraux & légitimes. Il avance que les conciles généraux n'ajoûtent aucune autorité au souverain pontise, qu'au contraire, ils reçoivent la leur de lui, & que les évêques y reçoivent la loi & la doctrine du souverain pontife, comme les apôtres la reçoivent de Jesus-Christ, (en quoi il fait voir qu'il étoit peu instruit de cette matiere.) Mais s'il arrivoit que les papes abusassent de leur autorité au scandale & au dommage de l'église & des conciles, que le pasteur devînt loup, & que son péché portat préjudice à tout le troupeau, il veut que les fidéles ayent d'abord recours à Jesus-Christ, & qu'enfuite les évêques & les conciles le doivent avertir de sa faute; mais il ne croit pas qu'ils le puissent juger & le déposer : il convient néanmoins qu'on n'est pas obligé de lui obéir dans ce qui est contraire à la loi de Dieu & au bien de l'église : qu'enfin s'il devient hérétique ou insensé, on peut en mettre un autre en sa place, s'il n'y a pas d'apparence que sa folie cesse. Ce traité fut composé pendant le conclave de 1550. à l'élection de Jules III.

On reneve ce raité du même auteur touchant du concile de ce-t le concile, composé de la même maniere & dans les juis du bejeine de la même maniere & dans les juis de la principal de la même maniere & dans les juis de la même de la m

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 255 mêmes principes, & qu'il fit dans le tems qu'il fut nommé légat au concile de Trente, en l'adressant An. 1558. à ses deux collégues pour les instruire là-dessus; & consumin deux la parce que ce concile étoit général, il en traite fort sile dup. Lelbe, la partie du la concile de la amplement, & établit les mêmes principes qu'on to 14, pag. 1166. vient de rapporter touchant le vicariat de S. Pierre, ses successeurs, & leur autorité dans le concile. Il prétend que tout ce que les Prophétes ont dit de Jerusalem, s'est accompli dans l'église Romaine, & que comme tous les Juifs devoient venir à Jerusalem pour prier & offrir des sacrifices, de même toutes les églifes doivent se conformer à l'église Romaine pour sa doctrine. Il propose le sujet du concile qu'on va tenir, sçavoir, l'extirpation des hérésies, le rétablissement de la discipline ecclésiastique, & l'affermissement de la paix entre les princes Chrétiens : & pour réussir dans ces trois choses, il souhaite que le pape, les évêques & l'empereur imitans Jesus-Christ, prennent sur eux les péchés des hommes, & qu'ils prient pour eux, avouant humblement leurs fautes devant Dieu & devant les hommes, & en faifant une pénitence sincère & connue de tout le monde. Il conseille aux légats ses collégues de mettre leur principale confiance dans la priere, en imitant Daniel. Polus suppose dans ce traité le baptême de Constantin par le pape Silvestre, & la donation faite par cet empereur au pape, & fonde fon sentiment sur des témoignages de piété, qu'il croit anciens, mais qui passent aujourd'hui pour être sup-

pofés.

Nous avons parlé en l'année 1555, de son recueil Vide collettionem de statuts, qu'il fit étant légat à latere en Angleterre, 142-1733.

& qu'il publia dans le mois de Février 1556. à l'imi-An. 1558. tation des légats Otton & Othobon ses prédécesseurs Fift. du diverce de en cette qualité, dont il renouvella les constitutions. Henri VIII. par M. La lettre qu'il écrivit à Cranmer, dans le tems qu'il du L. 1. in-12. pag. étoit en prison à Oxford, sur la présence réelle, est très-vive. Polus a fait aussi un discours contre les faux évangéliques, adressé à l'empereur Charles V. & imprimé en 1554. Il avoit fait une apologie contre Paul IV. dont nous avons parlé, quand ce pape révoqua ses pouvoirs de légat en Angleterre, & nomma Petow en sa place; mais il la brûla, par la raison que nous venons de rapporter. On dit cependant qu'il en est resté quelque copie. Enfin, l'on a encore de lui quelques lettres, par lesquelles il sollicitoit les plus opiniâtres à reconnoître leurs erreurs, & s'efforçoit de ramener dans le sein de l'église ceux qui s'en étoient séparés, ou par caprice déraisonnable, ou par d'injustes raisons d'état, ou même par un lâche intérêt. Louis Becatelle archevêque de Raguse, a écrit la vie de ce digne cardinal en Italien, qu'un autre auteur a traduit en latin.

XXI.
Polus fait Louis
Prioli fon héritier.
De Theu, hift.
fub. finem, 1, 10,

Polus un peu avant sa mort, c'est-à-dire, le quatriéme d'Octobre sit son testament, dans lequel il nonmoit pour son légataire universel, Louis Prioli noble Vénitien, son ancien ami, avec lequel il avoit vécu l'espace de vingt-six ans dans une amitié trèsétroite. Pendant tout ce tems-là ce seigneur ne l'avoit point abandonné, quelques conditions avantageuses qu'on lui proposat; jusques-là même qu'ilrefusa le pape Jules III. qui vouloit le faire cardinal, aimant mieux être privé de cette dignité éclatante, que d'être contraint de se séparer de Polus. Cet il-

lustre

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 257 lustre Vénitien, qui avoit fourni autrefois à tous les besoins du cardinal, lorsqu'il fut obligé de quitter An. 1558. l'Angleterre, voulut vivre & mourir dans ce même royaume avec lui. Une marque très - évidente que ce n'étoit pas l'intérêt qui l'attachoit à Polus, c'est qu'il eut la générosité de refuser de profiter des dépouilles de son ami. Il exécuta toutefois son testament avec beaucoup de soin & d'exactitude, & pendant vingt mois qu'il lui survéquit, il rechercha tout ce qui appartenoit au cardinal, & qui étoit répandu de côté & d'autre, & le distribua fidélement; il paya tous les legs dont le testament étoit chargé, & fit des aumônes de ce qui restoit, ne se réservant que le bréviaire & le diurnal du défunt. Polus ne mourut pas extrêmement riche, ayant toujours vécu dans un grand détachement des biens du siécle, & des

grandeurs humaines. La nouvelle de la mort de la reine d'Angleterre & du cardinal Polus arriva à Rome le vingt-deuxié-Rome me Décembre, & rendit cette cour fort inquiéte couronne d'Anfur le fort du royaume d'Angleterre, où la religion gieterre. ne paroissoit pas encore assez bien affermie, pour Trid lib. 14. cap. croire qu'elle s'y pût soutenir. Deux femmes prétendoient à la succession, Elisabeth, sœur cadette de Marie, & fille de Henri VIII. & d'Anne de Boulen, née le huitième de Septembre 1535. Elle avoit été long-tems prisonniere, & dans le tems du décès de Marie, elle étoit comme reléguée dans un château du comté d'Harford, à deux journées de Londres, qu'elle avoit choisi pour sa retraite. Quoiqu'elle se ménageât autant qu'il lui étoit possible au sujet de la religion Catholique, on n'ignoroit pas qu'elle étoit

Tome XXXI.

protestante dans le cœur, & elle ne pouvoit si bien An. 1558. dissimuler ses sentimens, qu'elle ne laissat souvent échapper beaucoup d'inclination pour la nouvelle doctrine: ce fut pour cela que quelques-uns d'entre les ministres de la reine lui insinuoient sans cesse qu'il falloit se défaire d'elle. L'autre concurrente étoit Marie reine d'Ecosse, fille de Marguerite, sœur aînée de Henri VIII. & qui venoit d'épouser le dauphin de France: on pourroit en ajouter une troisième, qui étoit Françoise, duchesse de Suffolk, fille de Marie, sœur cadette du même roi Henri, & qui par-là prétendoit à la couronne.

Eurnes,hift. de la rejurme,t. 3.liv. 3.

Le parlement étant encore affemblé, n'eut pas plûtôt appris la mort de Marie, qu'il délibéra sur le champ touchant le droit des personnes qui pouvoient succéder : & il n'y avoit pas peu de difficulté, tant Henri VIII. avoit embrouillé cette affaire par ses divorces, & par les actes de parlement qu'il avoit obtenus, dans lesquels la contradiction étoit manifeste. Mais on s'attacha au seul acte qui donnoit pouvoir à Henri de régler le rang de ses successeurs, comme il le jugeroit à propos; il avoit placé Elifabeth après Marie sa sœur, quoique toutes deux eussent été déclarées bâtardes; cela suffisoit pour donner à Elisabeth un droit que le parlement ne pouvoit lui contester : d'ailleurs la reine d'Ecosse qui n'avoit pas même été mise dans le rang de la fuccession par le testament de Henri VIII, avoit époufé le dauphin, héritier présomptif de la couronne de France; & en ajugeant la fuccession à cette princesse, on auroit couru risque de rendre l'Angleterre sujette ou dépendante de la France. Ce qui

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 259 fusfisoit pour lui faire donner l'exclusion. Toutes ces raisons déterminerent la chambre haute à se déclarer An. 1558.

pour Elifabeth. La chambre des communes ayant été appellée XXIV. ensuite, le chancelier dit à tout le corps du parle-mée reine d'An-

Sanderus

ment, que le royaume auroit grand sujet de pleurer la perte qu'il avoit faite de la reine Marie, s'il fehijm.l. z. in fine ne lui étoit resté une princesse capable de gouver- ann. n. 11. 0 12. ner l'Angleterre, & qu'Elisabeth étoit cette légitime héritiere de la couronne, à laquelle on n'en pouvoit disputer les droits. La chambre basse ayant fçu que la chambre haute avoit réfolu de la proclamer reine, fut du même avis : de sorte que l'on entendit comme un concert de voix de toute l'afsemblée qui s'écria, Vive la reme Elisabeth; que Dieu lui donne une longue vie & un heureux régne. Elifabeth informée de la résolution du parlement, partit de Hattfield le dix-neuvième de Novembre, accompagnée du duc de Norfolck, du comte d'Arondel, & de tous les plus grands seigneurs du royaume, qui s'étoient rendus auprès d'elle pour lui faire leur cour, & vint à Londres. Elle étoit alors âgée de vingt-cinq ans, & par conféquent capable felon les loix, d'entrer dans l'administration des affaires. On accouroit en foule de toutes parts dans les endroits où elle devoit passer, pour lui faire des acclamations, ensorte que c'étoit plûtôt un triomphe qu'un voyage. Le foir du même jour elle alla coucher dans le château du comte d'Arondel, qui avoit été un couvent de Chartreux. Le lendemain elle arriva à la tour de Londres. Le clergé alla au-devant d'elle en procession avec la croix, l'accompagna jusqu'à

la chapelle de la tour, où elle entendit chanter le An. 1558. Te Deum à genoux avec beaucoup de dévotion, commençant déja à tromper les Catholiques par cette

apparence extérieure de religion.

File arrive à Witfuncraiiles de Maform. som. 2. 1.5. P- 554.

Après avoir été dix jours à la Tour, selon la coû-Elle arrive a Wittehal, & affifte aux tume, elle se rendit le dernier jour de Novembre au palais de Wittehal en cavalcade, superbement habillée, & pompeusement accompagnée; elle voulut aller à cheval, non seulement pour faire voir la magnificence de ses habits, mais encore afin de pouvoir plus commodément voir & faluer tout le monde : ce qui la rendoit plus agréable au peuple, étoit une certaine affabilité qui lui étoit naturelle, & qui gagnoit l'estime & l'affection de ceux à qui elle parloit. Comme elle avoit beaucoup d'esprit & de jugement, elle connoissoit parfaitement combien l'affection de son peuple lui étoit nécessaire, puisqu'elle devoit faire le plus ferme appui de son trône. Etant arrivée à Wittehal, elle donna le cheval qu'elle avoit monté au comte d'Arondel, qui lui avoit tenu l'étrier, lorsqu'elle en étoit descendue. Le lendemain elle parut vêtue de deuil, & le troisiéme de Décembre elle assista aux funérailles de la reine sa sœur, qui furent faites à Westminster, & celui qui sit l'oraison sunébre, ayant beaucoup invectivé contre les Protestans sans même épargner la nouvelle reine, eut ordre de ne point fortir de sa maison jusqu'à la tenue du parlement, qui fut convoqué pour le vingt-cinquiéme de Janvier fuivant.

diverles cours.

Ses premiers foins, après avoir été complimenambassadeurs en tée sur son avénement à la couronne, furent d'en-

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 261 voyer des ambassadeurs aux principaux souverains de l'Europe, pour leur donner avis du changement An. 1558. qui venoit d'arriver en Angleterre. Elle choisit le Pallav. hist. conc. Lord Cobham, pour l'envoyer à Philippe II. qu'elle 15, n. 1.0 3 regardoit comme son ami, & qui de plus étoit son partie regn. Eliallié dans la guerre contre la France, la paix qui sabeth. Spond, ad anu, fe négocioit n'étant pas encore conclue. Chalon- 1559, 74.5. ner eut ordre d'aller à la cour Impériale : Elle joignit le baron Howard d'Effingham à Thirleby évêque d'Ely, & au docteur Wotton, qui étoient plénipotentiaires pour la négociation de la paix. Killegrew fut envoyé en Allemagne pour assurer les princes Protestans de l'affection de la reine. Karne qui étoit toujours à Rome, où il faisoit les affaires d'Angleterre depuis la mort d'Edouard VI. eut ordre de notifier au pape la mort de Marie, & l'avénement d'Elisabeth à la couronne, en l'assûrant qu'elle ne feroit violence à personne sur le fait de la religion. On assure que le pape répondit, qu'Elisabeth n'avoit aucun droit à la couronne d'Angleterre, parce qu'elle étoit bâtarde : qu'il ne pouvoit révoquer les bulles de Clément VII. & de Paul III. ses prédécesseurs : qu'elle avoit été bien hardie d'avoir ofé monter sur le trône, sans le confentement du faint siège : Que cependant si elle vouloit renoncer à ses prétentions, & lui remettre la décision de cette affaire, il tâcheroit de lui donner des marques de son affection; mais qu'il ne pouvoit souffrir qu'on donnât aucune atteinte à l'autorité du vicaire de Jesus-Christ, auquel il appartient de régler les droits de ceux qui prétendent aux cou-

ronnes.

K k iii

La reine informée de cette réponse, envoya in-An. 1558. cessamment un courier à Karne, pour lui ordonner de sortir de Rome : mais le pape lui défendit de se XXVII. retirer, & lui offrit l'administration d'un hôpital s'il

3 . P. 555.

ortir de Rome. Eurnet, ut fup. L. vouloit demeurer à Rome. Karne étant plus Catholique que politique, persuadé d'ailleurs que la religion alloit souffrir de grands changemens en Angleterre, accepta les offres du pape, & ne retourna point en Angleterre. On blâma fort la conduite du pape, & peut-être qu'avec moins de hauteur, il eut mieux fervi la religion, & qu'il eut même prévenu la plus grande partie des maux qu'elle eut à souffrir sous le nouveau gouvernement. En effet, il importoit peu à Elisabeth quelle religion elle professat, pourvû qu'elle fût reine. Mais quand elle vit que la cour de Rome le prenoit sur un ton si haut, jusqu'à la déclarer bâtarde, & la vouloir obliger à remettre la décision de ses droits au siège apostolique, elle crut . qu'elle n'avoit plus rien à espérer du pape, & qu'elle n'avoit pas d'autre parti à prendre pour se conserver la couronne, que de se déclarer protestante, & ennemie de la cour Romaine & du pape. C'est ce qui fit que lorsqu'elle eut appris par la lettre de Karne ce que Paul IV. lui avoit dit, elle s'écria : Que le pape vouloit tout perdre apparemment, afin de lui faire gagner beaucoup. à elle-même.

Cependant le roi d'Espagne qui pensoit à époufer la nouvelle reine, pour prévenir toute autre alliance qui eût pû lui être à charge à lui-même, & pour augmenterses états & ses biens, écrivit au comte de Féria, qui étoit alors à Londres, d'en faire la propolition à cette princesse. Elisabeth reçut fort

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 263 bien l'ouverture que lui fit le comte des desseins de fon maître, & témoigna une grande estime pour le An. 1558.

roi d'Espagne; mais elle ajoûta , que la parenté qu'i étoit entre elle & lui mettoit un grand obstacle au succès de ce projet, & qu'elle ne croyoit pas qu'on pût le rompre facilement. L'ambassadeur qui avoit prévû l'objection, répondit, que son maître se chargeroit d'applanir cette difficulté, & qu'il espéroit que le pape lui accorderoit la dispense dont il pouvoit avoir besoin pour consommer cette affaire. La reine ne répondit rien à ces paroles, & sans expliquer ce qu'elle pensoit sur ce sujet, elle sit beaucoup de politesse au comte de Féria, & le congédia. Elle avoit trois raisons principales qui l'éloignoient de faire le mariage qu'on lui propofoit. 1°. Elle croyoit • ce mariage contraire à la soi de Dieu, & ce qui étoit arrivé à son pere dans un cas pareil, l'avertissoit de ce qu'elle avoit à faire. 20. Rien n'étoit plus opposé au dessein qu'elle avoit de faire profession ouverte de la religion Protestante, & de la rétablir en Angleterre. 3°. Enfin en se servant de cette dispense du pape pourse marier avec son beau-frere, elle auroit reconnu l'invalidité du divorce du roi son pere, avec Catherine d'Arragon; par conséquent elle auroit avoué qu'elle étoit née d'un adultere. Si Paul IV. pouvoit accorder une telle dispense, Jules II. avoit pu l'accorder à Henri VIII. pour épouser Catherine; d'où il s'ensuivoit nécessairement que le fecond mariage de ce prince avec Anne de Boulen étoit nul. Mais d'un autre côté Elifabeth avoit des raisons très-fortes pour se conserver l'amitié du roi d'Espagne. Elle lui étoit redevable de la vie; elle

sçavoit que le roi de France employoit tout son cré-An. 1558. dit à Rome, pour la faire déclarer bâtarde, afin de faire tomber l'Angleterre à la reine d'Ecosse. Enfin elle étoit en guerre avec la France & l'Ecosse, sans avoir d'autre allié que Philippe. Elle avoit intérêt de ménager ce prince, & pour éviter ses poursuites, elle se hâta d'établir la nouvelle réforme en Angleterre, comprenant bien que cela fait, Philippe celleroit de l'importuner.

recevoir Ferdi-

En Allemagne on tint cette année le vingt-quatriéme de Février, jour de saint Matthias, une diéte à Francfort, pour reconnoître l'empereur Ferdinand roi des Romains, qui n'avoit pas encore été reconnu depuis que Charles V. son frere s'étoit démis de l'empire en sa faveur. Les ambassadeurs de Charles, qui étoient le prince d'Orange, Selden, & Haller, se rendirent au jour marqué à cette diéte, avec l'acte de rénonciation de ce prince, & tous ensemble, après avoir délibéré pendant plusieurs jours sur cet acte, l'approuverent d'un commun consentement; & en conséquence de cette délibération, le quatorziéme de Mars ils procéderent à l'élection de Ferdinand. L'on fit faire au milieu de la grande place un pavillon , où l'on montoit par dégrés, & dont les planchers de bois étoient couverts de riches tapis d'or & de soye. Ferdinand y parut avec un grand train au jour assigné, revêtu des ornemens Impériaux, & s'affit sur un trône qu'on lui avoit préparé. Après que les sept électeurs accompagnés de beaucoup de cavalerie, & faifant porter devant eux leurs enseignes, suivant la coûtume, eurent fait trois fois le tour du trône impérial.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 265 rial, au son des trompettes, ils descendirent de cheval, s'approcherent par ordre de l'empereur, An. 1558. qui étoit assis, & se mirent à genoux devant lui, pour lui jurer obéissance & fidélité, & faire le serment ordinaire.

Toutes ces cérémonies étant achevées, le nouvel empereur écrivit à Charles V. son frere, & après nu empereur en-voyeun députéau Pavoir remercié, il l'affàra dans les mêmes lettres, pape. que Philippe lui seroit toujours très-cher & très-recommandable, de même qu'à tous les états de l'empire. Il écrivit de même aux juges de la chambre de Spire, pour leur faire sçavoir ce qui avoit été fait, & leur mander de continuer l'exercice de leurs charges avec la même autorité, en leur accordant le pouvoir de se servir du sceau de Charles V. qu'ils avoient, jusqu'à ce qu'on leur en envoyât un nouveau. Il descendit ensuite le long du Danube, & se rendit à Vienne, où il fut reçu avec de grands témoignages de joye. Ce prince étoit alors âgé de cinquante-cinq ans. Voulant rendre aussi ses devoirs au pape, & lui témoigner son respect filial, selon l'ancienne coûtume, il envoya à Rome Martin Guzman son grand chambellan, afin d'instruire plus particuliérement Paul IV. de la démission de Charles V. son frere, & de son élection à l'empire, & de l'assûrer qu'il auroit toujours pour lui & pour le faint siège la même affection que ses prédécesseurs, qui avoient toujours protégé l'église Romaine; qu'il étoit prêt de rendre à l'un & à l'autre l'obéissance accoûtumée, & qu'il envoyeroit incessamment à Rome une ambassade à l'occasion de son couronnement.

XXX.

Quoique cette attention du nouvel empereur, & Legape ne veut Tome XXXI.

266 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. ces assurances dussent être fort agréables à Paul IV.

An. 1558. cependant ce pape qui conservoit toujours quelque point écouterl'en- ressentiment contre la maison d'Autriche, malgré les traités qui auroient dû faire évanouir toutes ses préventions, loin d'écouter favorablement le dépu-Pallav, hift. conc. té de l'empereur, ne voulut pas même le recevoir à son audience. Le pape prétendoit que la rénonciation à l'empire faite en faveur de Ferdinand étoit nulle, pour avoir été faite sans le consentement du faint siège & sans sa participation; qu'ainsi l'empire ne devoit vacquer que du jour de la mort de Charles V. Que quoique Ferdinand eût été élû roi des Romains, & son élection confirmée par Clément VII. il ne pouvoit succéder à son frere autrement que par mort: car, disoit-il, les deux autres voyes de la résignation & de la privation dépendent immédiatement du faint siège, & en ces deux cas le droit de nommer est dévolu à la seule personne du pape. C'est ce qu'il proposa dans un consistoire de cardinaux, qu'il assembla pour cet effet : & qui lui étant entiérement dévoués, & n'ayant pas moins à cœur d'étendre l'autorité pontificale, répondirent, qu'il étoit nécessaire de faire paroître par des témoignages publics, comment la dignité impériale avoit vacqué par la démission, ou par la cession de Charles, & par quel droit Ferdinand y avoit succédé. Qu'on ne devoit pas recevoir son ambassadeur, jusqu'à ce qu'on fûtasîûré que Charles V. s'étoit légitimement démis, afin qu'on pût dire que son frere lui succédoit légitimement.

XXXI. Difficultés de la cour de Rome fur

Ils ajoûterent à cela, que ce qu'on avoit fait à la démission de Francfort n'étoit d'aucune considération, puisque

Livre cent cinquante-troisie'me. 267 l'autorité du saint siège n'y étoit pas intervenue, non plus que celle du vicaire de Jesus-Christ, à qui An. 1558. les clefs de l'empire du ciel & de la terre ont été pallavicin. us sup. confiées, & que sans cela l'on ne pouvoit dire, ni De Thou, lib. 11.
que Charles se fût légitimement dépouillé de l'empire, ni que Ferdinand lui eût légitimement succéde. Qu'encore que Ferdinand eût été élû roi des Romains à Cologne, & que Clément VII. eût confirmé cette élection, toutefois il étoit nécessaire pour y pouvoir succéder, que l'empire sût vacquant, ce qui ne pouvoit arriver que par la mort, ou par rénonciation ou par privation, & qu'en ces deux derniers cas c'étoit au pape seul & au saint siège à en ordonner; en quoi ils ne faifoient que répéter ce que le pape avoit déja dit. Les cardinaux continuerent à représenter, qu'il y avoit une autre raison pour laquelle ce qui avoit été fait à Francfort devoit être cassé, c'étoit que tout y avoit été exécuté par des personnes infectées de l'hérésie, qui avoient perdu tout le crédit & tout le pouvoir dont elles jouissoient avant qu'elles se susfent séparées de l'église Romaine. Que pour ces raisons il étoit nécessaire que Ferdinand se purifiat par la pénitence, & qu'au reste, il ne devoit pas douter d'obtenir facilement le pardon d'un pere doux & plein de bonté. Qu'il devoit donc envoyer à Rome un procureur avec des ordres exprès & très-amples, pour déclarer qu'il renonçoit à tout ce qui s'étoit fait à Francfort, comme étant nul; qu'il falloit qu'il s'abandonnât à la discrétion du pape pour confirmer fon élection, quoiqu'elle n'eût pas été légitimement faite. Qu'outre cela, il devoit produire devant sa fainteté l'acte par lequel Charles renonçoit à l'em-Ll ij pire.

An. 1558. XXXII. mendon , pour prouver les pretentions du pape.

Pallav. ibid. 1.14.

c. 6. n. 8.

François Commendon, depuis cardinal, tâcha de prouver dans un écrit, que les électeurs avoient bien le pouvoir d'élire un empereur en cas de mort, mais non en cas de rénonciation, & qu'ainsi la démission de Charles, & l'élection de Ferdinand en sa place, pond.hoc ann.n.8. étoient nulles de droit, comme étant faites sans aucune autorité du saint siège, & par des électeurs, da plûpart hérétiques, & par conféquent déchus de tout pouvoit & de toute autorité. Le reste de son discours n'est fondé que sur les mêmes raisons apportées par les cardinaux, suivant l'avis desquels Paul IV. répondit à Guzman dans une audience secrette & particuliere, que puisque Charles n'avoit pû se démettre de l'autorité impériale en d'autres mains qu'en celles du vicaire de Jesus-Christ, & que Ferdinand n'avoit pû la recevoir sans son consentement, il devoit satisfaire dans trois mois à tout ce qui avoit été propofé par les cardinaux. Guzman eut beau repliques que la réfignation de l'empire n'étoit autre chose qu'une remise volontaire de l'obéissance due parses fujets, qu'elle devoit par conséquent être faite à ceux qui rendoient cette obéissance; que le droit d'élire les empereurs ayant été cédé & transféré aux électeurs par les états de l'empire, l'empereur Charles n'avoit dû faire la renonciation qu'entre leurs mains, comme étant les légitimes & perpétuels représentans du corps de l'empire. Mais quelques raisons que pût alléguer l'ambassadeur, il ne put jamais fléchir Paul IV. qui mourut dans les mêmes fentimens.

Philippe II. apprenant le refus du pape, fit or-XXXIII. Ferdinand rappelle de Rome fon donner à François de Vargas son ambassadeur à

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 269 Venise d'aller à Rome, & de recommander de sa part cette affaire à Paul IV. & aux cardinaux. Mais An. 1558. Paul n'eut pas plus d'égard à ses prieres qu'à celles de ambassadeur. Guzman. Jean Figueroa gouverneur de Milan, 21 hoca ayant été aussi envoyé par ordre du roi d'Espagne l'empire, s. 3, hoe pour ce sujet à Rome, le pape qui en sut informé, palle virin n. 10 lui fit défendre l'entrée de la ville d'une maniere injurieuse, disant qu'il avoit encouru l'excommunication pour avoir fait mettre en prison un courier du pape. Mais Ferdinand qui regardoit les raisons du souverain pontife comme vaines & frivotes, n'y eut aucun égard, & manda à son ambassadeur que si dans trois jours on ne lui donnoit audience, il eût à prendre congé, & à faire les protestations nécesfaires; que puisqu'il avoit été envoyé à Rome auprès du pape comme ambassadeur, pour lui rendre l'honneur & le respect filial, suivant la coûtume de ses prédécesseurs, & qu'il n'avoit pû êtreadmis ni écouté, il ne différât pas son départ pour instruire l'empereur de ce qui étoit arrivé, afin qu'ayant délibéré là-dessus avec les électeurs, il sit ensuite ce qu'on jugeroit convenable à la dignité impériale. Ainsi Guzman partit de Rome, après avoir fait sa protestation selon les ordres qu'il avoit reçus, & pris congé de ses amis.

La dureté du pape Paul IV. fut cause que Ferdinand se voyant affermi sur le trône impérial, ne se soucia plus de passer en Italie pour s'y faire couronner, comme avoit sait Charles V. depuis lequel aucun empereur ne s'est assurett à cette cérémonie. Ferdinand se persuada que cette ancienne coûtume de mendier la consirmation du pape, & d'aller pren-

dre la couronne impériale à Rôme, n'étoit après le An. 1558. consentement des électeurs, qu'une cérémonie inutile & superflue. Sentiment, dit un historien, qui depuis est passé dans l'esprit de tous ses successeurs.

'Au milieu de ces mouvemens qui agitoient encore

plus le pape que Ferdinand, Charles V. mourut dans fa retraite de fainte Juste le vingt-uniéme de Septembre de cette année, fête de saint Matthieu, à l'âge de cinquante-huit ans, fept mois moins trois jours, étant né le jour de faint Matthias de l'an 1500. La fiévre commença à le faisir le dernier du mois d'Août; le lendemain il se confessa, & reçut la fainte Eucharistie avec de grands sentimens de piété. Son mal redoublant, il se confessa & communia une seconde fois, & connoissant que sa fin approchoit, il ne perdit aucuns momens pour se disposer à cette derniére heure.Il faisoit de fréquens actes de contrition, & embrassoit un crucifix qu'il conservoit depuis plusieurs années. Enfin étant tombé dans la derniere agonie, il expira fur les deux heures du matin. Telle fut la mort de cet empereur, qui avoit regné quarante-quatre ans, & gouverné l'empire trente-huit.

ibid, as fap.

On ne peut refuser à ce prince le juste éloge que méritoient ses grandes qualités; mais il ne sut passans défauts; il étoit d'une profonde politique, d'un courage vaste & entreprenant, mais facile à être ébranlé dans l'adversité comme il parut devant le duc Maurice, & dans fon abdication: ambitieux au reste jusqu'à l'excès, sacrifiant à la passion de dominer & fa parole & fa religion : dur, inflexible, vain & plein de lui-même ; mais couvrant ses défauts avec adres-

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 271 se, & affectant quelquefois, pour les déguiser, de pratiquer au-dehors les vertus qui leur étoient le An. 1558. plus opposées. Ceux qui le préserent à tout ce qu'il y avoit eu de princes dans l'Europe depuis les Ro-

mains, le louent avec excès. L'on a blâmé dans ce prince son voyage par la France, lorfqu'il alla à Gand pour appaifer les troubles de cette ville. Sur quoi il en imposa au connétable de Montmorency, qui ayant été trompé, trompa ensuite François I. qui le disgracia, quoique ce qu'il fit en cela, ne manquât pas de bonnes excufes. Mais on reproche particuliérement à cet empereur la captivité du Landgrave de Hesse, qui sut retenu cinq ans durant, contre la parole donnée, dans une étroite prison, exposé à la risée des Espagnols, sous prétexte d'un écrit, où il y avoit de la tromperie : ce qui fut non-seulement honteux , mais encore préjudiciable à Charles, qui en cela suivit plûtôt le confeil du duc d'Albe & de Granvelle que le fien propre. En effet, cela fut causo que Maurice qui l'avoit beaucoup servi à établir son autorité dans l'Allemagne, abandonna son parti, & lui enleva le fruit de tant d'années & de victoires. Cet accident fut suivi du siège de Metz, qui lui fut malheureux, & l'année suivante de la bataille douteuse qui sut donnée auprès de Renty.

Son corps fut laissé en dépôt dans le monastère XXXVI. des Hieronymites, jusqu'à l'arrivée de Philippe II. en fon codicile. De Thou, L 216 Espagne, où on lui sit de magnisiques sunérailles ad hunc ann. Espagne, ou on lui it de magninques uniciaires son quelque tems après. Celles qui lui furent faites à lo. Bruxelles dans l'église de sainte Gudule, furent des lib. 18. n. 20. plus superbes, aucun de ses exploits ne fut oublié

dans les inscriptions qui décorerent l'église ; jamais An. 1558. on ne donna autant de titres à aucun prince du monde, qu'on lui en donna alors. Si le sujet étoit grand, l'imagination & la rhétorique des Espagnols le furent aussi: & sûrement les historiens de ce prince auroient plus honoré fa mémoire, s'ils avoient donné plus de bornes à leurs louanges. Il avoit fait son testament dès l'année 1554. avant son abdication, & on y voit de grands témoignages de piété, & beaucoup de legs à tous les princes du fang d'Autriche, fans en excepter les naturels, mais la plus grande partie fut remise au roi Philippe son fils, qu'il prioit de vouloir par son affection filiale, faire exécuter le tout; ce qu'il promit. Quelques jours avant sa mort, c'est-à-dire, le neuviéme de Septembre, il fit un codicile, dans lequel ayant dit que quoiqu'il fût perfuadé que Ferdinand d'Arragon son ayeul avoit par de justes raisons, réduit la Navarre sous son obéisfance, il prioit pourtant Philippe de satisfaire ceux à qui elle avoit été enlevée : mais il l'en prioit à des conditions, qui ayant été alors mises avec dessein, ou ayant été depuis expliquées avec plus de subtilité que ne le permettoit la bonne foi, ont été cause que les Espagnols ont toujours trompé la juste espérance de recouvrer ce royaume.

De Thou , ibid. Belear. us sup.

Charles V. laissa trois enfans d'Elisabeth de Portugal, qu'il avoit épousée en 1529. sçavoir, Philippe II. qui fut roi d'Espagne, & héritier de ses états; Marie-Auguste, femme de Maximilien II. morte en 1603. & Jeanne, qui épousa Jean prince de Portugal, de qui nâquit Sebastien posthume, qui succéda à son ayeul. Il avoit eu avant son mariage en 1522.

de

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 273 de Marguerite Wangest, une de ses maîtresses, Marguerite d'Autriche, mariée en 1535. à Alexan- An. 1558. dre de Médicis, dont elle resta veuve en 1537. & se remaria l'année suivante avec Octave Farnese duc de Parme, & mourut en 1586. Le même empereur étant devenu veuf, eut d'une femme de Ratisbone, Dom Juan d'Autriche, né en 1543, qui mourut en 1578. laissant deux filles naturelles, Jeanne mariée à François Botero prince de Sicile, & Anne abbesse de Burgos, toutes deux mortes en 1630. Charles tint ses intrigues de galanterie si secretes, & fut si réservé à en parler, qu'il n'y eut que ses domestiques les plus affidés qui sçurent le nom de la mere de Marguerite; & il ne parla de dom Juan d'Autriche que peu de jours avant sa mort, lorsqu'il le sit recommander à Philippe son fils. La mere de ce dom Juan

se nommoit Barbe Blomberg. La mort de Charles fut suivie de fort près de celle de Marie sa sœur reine de Hongrie, qu'il aimoit reine douairiere beaucoup. Elle étoit née à Bruxelles le treizième de Septembre 1 503. & avoit épousé en 1 521. Louis Ja- fup. lib. 21. Hillarion de cofte, gellon roi de Hongrie, qui périt en 1526. à la ba- illustres. taille de Mohacz. Cette mort toucha sensiblement Belear. in com. L la reine son épouse, qui depuis ne voulut jamais fonger à de secondes nôces, quoiqu'elle fût recherchée de plusieurs princes. Son frere Charles V. lui donna le gouvernement des Pays-bas, dont elle alla prendre possession en 1531. étant aussi propre à ménager les esprits durant la paix, qu'à conduire les armées durant la guerre. Ce fut elle qui dans le tems que la France étoit en guerre avec l'empire, fit mettre le feu à Folembray, maison royale bâtie par Tome XXXI.

François I. Dans la fuite Henri II. emporta Ma-An. 1558. rienbourg, qu'elle avoit aussi fait bâtir, pour le divertissement de la chasse, qu'elle aimoit passionnément. Sa prudence la rendit extrêmement chere aux peuples, qu'elle gouverna pendant vingt-quatre ans, jusqu'au vingt-cinquiéme d'Octobre de l'an 1555. auquel tems elle passa en Espagne, c'est-à-dire, au commencement de 1556. & elle v mourut le dix-huitiéme d'Octobre de cette année 1558. n'ayant pas survécu un mois à l'empereur son frere, dans le tems qu'elle se disposoit de revenir en Flandre, où elle avoit résolu de finir ses jours. On la loue sur son amour pour la chasteté, quoique les François qui ne l'aimoient pas, aient fait courir sur son compte beaucoup de railleries qui ne lui faisoient pas honneur.

XXXIX. Affaffinat de l'éveque de Wirtz-21. n. 3. hoc anno. Spond. in ann. hoc ann. n. 13.

Sept mois avant la mort de Charles V. le seiziéme de Février, felon les uns, & le quinziéme d'Avril, felon d'autres, Melchior Zobel évêque de Wirtzbourg, ville de Franconie en Allemagne, Prélat recommandable & d'une grande réputation, fut assafsiné dans sa propre ville. Comme il retournoit dans son château qui est au-delà du Mein, après avoir rendu la justice à son ordinaire dans la ville, il sut attaqué près d'une hôtellerie par plusieurs hommes, qui étant montés à cheval, sembloient se disposer à partir. Deux cavaliers qui accompagnoient le prélat, furent tués avec lui, & d'autres furent blessés. L'évêque ne mourut pas d'abord; mais il ne put arriver jusqu'à son château; & un prêtre qui survint fort à propos, lui donna l'absolution. Les meurtriers, pour se sauver plus aisément, crierent aussitôt au feu; ce qui attira un grand nombre de perfonnes pour éteindre ce prétendu embrasement,

LIVRE CENT CIN QU'ANTE-TROISIE'ME. 275

& profitant du défordre, ils s'échapperent, & prirent leur chemin par des endroits écartés & plcins An. 1558.

de détours. Onfut affez-longtems fans pouvoir dé-

de détours. On fut affez-longtems sans pouvoir découvrir l'auteur de ce meurtre. Enfin Christophle Kretzen domestique de Guillaume Crombach, en fut accufé, & l'année suivante, il sut publiquement proscrit dans la diéte d'Ausbourg. Sa suite le mit pour quelque tems à couvert des poursuites qu'on faisoit contre lui ; mais enfin il fut découvert par l'adresse d'un nommé Kugelsbach, & conduit prisonnier dans la citadelle de Schaumbourg, fur les frontieres de l'Alface. Il avoua son crime, & déclara ses complices; mais comme on le transportoit à Wirtzbourg il sçut tromper la vigilance de ses gardes, & s'étant étranglé lui-même, il évita la honte du supplice qui lui étoit préparé. On ne douta plus alors que le meurtre n'eût été commis par l'ordre de Crombach, qu'on sçavoit être fort irrité contre l'évêque. Celui-ci avoit refusé de payer à la femme de Crombach un legs qui lui avoit été fait par Conrad Bibrach évêque de Wirtzbourg, sous prétexte qu'il excédoit la somme portée par les loix; & Crombach s'étant joint au marquis Albert, avoit mis tout à feu & à sang dans le pays, jusqu'à se saisir de Wirtzbourg, & à contraindre les chanoines de s'accorder avec lui : de sorte que Melchior l'avoit privé de ses biens, comme ayant été proferit par la chambre Impériale. Telle étoit la fource de leur inimitié. Dans la fuite ce Crombach fut pris & arrêté en 1566. dans la guerre que l'Empire avoit alors avec Jean-Frédéric duc de Saxe, on lui fit son procès, & il fut écartelé.

Il y eut six cardinaux qui moururent dans cette M m ij

HISTOIRE Ecclesiastique. année. Pierre Bertanus évêque de Modene sa patrie,

Pierre Bestanus.

Ughel.Italia facra.

An. 1558. né en 1501. Il entra assez jeune dans l'ordre de saint Dominique, où il enseigna la théologieavec beaucoup d'applaudissement, & sut grand prédicateur Ciacon. in vinis jusqu'en l'année 1538. qu'il fut nommé à l'évêché de Fano le dix-huitième de Novembre; & ce fut en In addit Ciacon. Cette qualité que le pape Paul III. l'envoya au concile de Trente; ensuite en qualité de nonce auprès de l'empereur Charles V. par Jules III. qui au mois de Décembre de 1551. le fit cardinal du titre de saint Pierre & faint Marcellin. Il affifta au conclave pour l'élection d'un fuccesseur de ce pape ; & son mérite étoit si connu à la cour de Rome, que dans le conclave suivant, après la mort de Marcel II. peu s'en fallut que les cardinaux ne le plaçassent sur le siége de faint Pierre. Il disputa vivement dans le concile de Trente pour l'opinion qui nie la conception immaculée de la sainte Vierge, aussi-bien que la résidence des évêques; & il s'employa beaucoup en faveur de la translation du même concile. Enfin il mourut à Rome le huitiéme de Mars de cette année âgé d'environ cinquante-sept ans, & fut inhumé dans l'église de sainte Sabine fur le mont Aventin, chez les religieux de son ordre, avec uneassez longue épitaphe, par les soins de son frere.

Mort de Jean au cardinalat. Ciacon. ibid. ut fup. p. 851. Aubery , hift, der cardinaux. Dupin , biblioth. t. 16. p. 19. Pallav.l.15. n. 16

Le second fut Jean Gropper, qu'on trouve dans Gropper nommé la liste des cardinaux, quoiqu'il ent resusé cette dignité par modestie, lorsqu'elle lui fut offerte par le pape Paul. IV. en 1555. Gropper étoit Allemand, natif de Zoëst en Westphalie, docteur en droit & en théologie , prévôt de l'église de Bonn, & archidia-Fallav J. 15. m. 16 n. 2. O L 14.6.6. cre de Cologne. Il s'acquit beaucoup de réputations par sa science, son zéle pour la désense de l'église,

& son amour pour la vérité. Il fut un de ceux qui défendirent le parti orthodoxe contre les Protes-An. 1558. tans au collége de Ratisbonne en 1541, d'où étant retourné dans son pays, il soûtint fortement les intérêts de l'église & du clergé de Cologne contre l'électeur Herman, qui voulut y introduire la prétendue réforme. Il alla au concile de Trente avec le nouvel archevêque de cette ville, après avoir été revêtu de la prévôté de Bonn, dont Frederic évêque de Munster, frere d'Herman avoit été dépouillé: & il y opina très-fortement sur les appellations. Enfin Paul IV. voulut récompenser son mérite en le nommant cardinal; mais il remercia le fouverain pontife à qui il écrivit pour lui marquer les raisons de son refus, suivant Petramellarius, Panvinius, Poffevir & d'autres, quoique Sacchini, dans l'histoire de la société, parlant de Gropper, ne dise point qu'il ent refusé la pourpre, & qu'il n'en soit fait aucune mention dans son épitaphe; même dans les annales des archevêques de Cologne, il est appellé cardinal désigné. Il étoit si réservé sur la chasteté, qu'au rapport de Ciaconius, étant entré dans sa chambre, où il avoit trouvé une femme qui faisoit son lit, il la chassa avec beaucoup de menaces, & comme si ce lit ent été souillé par l'attouchement, il jetta luimême tout par la fenêtre, à la vûe de beaucoup de personnes qui en furent témoins. Enfin le pape l'ayant appellé à Rome, il y mourut au commencement du mois de Mars 1558. âgé d'environ cinquante-huitans, & fut enterré dans l'église des Allemands, auprès du tombeau d'Adrien VI. Quelques auteurs cependant marquent sa mort à Cologne.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 277

Mm iii

On a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels An. 1558. on compte une institution catholique, avec une in-Ouvages de cet troduction à une plus parfaite connoissance de la re-Ciac.us sup. p.852. ligion chrétienne, qu'on regarde comme un des Dupin, ibid.unjup. meilleurs traités de controverse que nous ayons. Il y a de plus un traité de l'Eucharistie composé par lui en Allemand, & traduit en Latin par Surius. C'est le premier ouvrage dans lequel la controverse de l'eucharistie soit traitée à sonds & avec plus d'étendue. Il est divisé en quatre livres, le premier desquels prouve la présence réelle par les propres paroles de l'institution du Sacrement, qui ne peuvent souffrir un sens figuré, & par les peres Grecs & Latins qui prouvent cette vérité. Le second montre que le corps de Jesus-Christ n'est pas seulement présent lorsqu'on le reçoit; mais qu'il est permanent, & qu'on a raison de le conserver dans les tabernacles. Dans le troisiéme il traite de l'adoration de Jesus-Christ dans ce sacrement, des processions, élevation de l'hostie, & sète du saint Sacrement. Enfin le quatriéme est de la communion sous une espece, dont l'usage est autorisé par quelques exemples de l'antiquité, approuvé par les conciles, & conforme à l'institution & au précepte de Jesus-Christ; ensorte qu'on a de bonnes raisons pour l'observer, jusqu'à ce que l'église en ait ordonné autrement.

XLIII. Mort du cardinal Ciacon. ut suprà som 3. p. 501. Laur, Capel, in vità Andr. Aurienf. inst in annal. Genuenf.

Le troisiéme fut Jérôme Doria Genois, fils d'Augustin. Dans sa jeunesse il se maria avec une demoiselle nomméeLouise Spinola, héritiere de Jean-Baptiste Spinola, doge de la république de Genes. Il Aubery, hist. des porta d'abord le nom de Comte de Cremolin, & fous ce nom il rendit de grands fervices à l'état; mais ayant perdu sa femme qui lui laissa cinq ensans,

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 279 un garçon & quatre filles, il continua quelque tems à servir la république, qui le députa vers le pape Jules An. 1558. II. en 1512. l'employa en des affaires très-importantes, & le nomma entre les douze qui devoient rétablir l'ancienne forme du gouvernement de Genes. Enfin fatigué de tous ces emplois tumultueux, il embrassa l'état ecclésiastique, & à la recommandation d'André Doria, amiral des galeres de Genes, Clément VII. lui donna le chapeau de cardinal en 1 529. le troisiéme d'Octobre ; il eut aussi plusieurs évêchés fuccessivement, comme ceux de Nébi dans l'isle de Corfe, de Naula dans la Ligurie, de Jacca, d'Ofca & de Tarragone en Espagne; il parut fort attaché au pape, & lui en donna souvent des marques, surtout en 1547. dans la conjuration des Fiesques, où ce cardinal s'exposa pour la défense de son parent. Comme il étoit ancien, il assista à plusieurs conclaves, dans lesquels Paul III. Jules III. Marcel II. & Paul IV. furent élus; enfin il mourut à Genes le vingt-cinquiéme de Mars de l'an 1558. & fut enterré dans l'église de sainte Marie de la Celle, desservie par des Religieux Augustins, en faveur desquels il fit quelques legs. D'autres veulent que sa mort soit arrivé dans le mois de Mai. .

Le quatriéme, Guillaume ou Pierre Peytow, dont on a déja parlé. Il étoit Anglois de nation, & en- Mort du cardinal tra fort jeune parmi les religieux réformés de faint Ciacon, ubi fup. François; chez lesquels il devint un habile prédica- Goduin, despis teur. Mais contraint par Henri VIII. roi d'Angleterre de fortir de ses états, il alla à Rome, & y sçut s'attirer la bienveillance du cardinal Caraffe, qui étant devenu pape sous le nom de Paul IV. l'en-

voya en Angleterre fous le regne de Marie, pour An. 1558. remplacer le cardinal Polus, que le pontife avoit dépossédé de sa légation. Avant son départ le pape le fit évêque de Salisbury, & cardinal en 1557. afin de faire plus d'honneur à sa dignité de légat; mais la reine s'opposant à la révocation de Polus, fit écrire à Peytow de ne point paroître à sa cour; ce qui l'obligea de s'arrêter à Cantorbery, où il mourut dans le mois d'Avril de cette année, & y fut inhumé, sans avoir pris possession de son évêché de Salisbury, parce qu'il y eut de trop grandes oppositions.

de Trente , l. 2. p. 135.0 1.4 p. 348.

Le cinquiéme fut Pierre Tagliavia d'Arragon, né à Palerme en Sicile d'une famille très-noble & trèsdistinguée. C'étoit un prélat d'un esprit propre aux plus grandes affaires, d'une fidélité à l'épreuve, d'un travail affidu, d'une justice incorruptible, & de mœurs très-réglées. Tant de belles qualités le firent aimer d'un chacun. En 1537. il eut l'évêché de Girgenti, & douze ans après en 1549. il fut nommé archevêque de Palerme sa patrie, & sçut réunir dans sa personne un esprit excellent avec une grande modération, & beaucoup d'humilité. Il assista aux sesfions cinq, fix, fept & huit du concile de Trente fous Paul III. On lit même dans Fra-Paolo, qu'il célébra pontificalement la messe dans la troisiéme session où prêcha Ambroise Catharin. Il assista aussi à ce concile fous Jules III. & ce fut lui qui proposa la maniere dont on devoit recevoir les ambassadeurs Protestans, & qui dans les différends que le légat de Monté eut avec le cardinal de Trente, se mit à genoux devant eux en pleurant, pour les prier d'appaifer leurs querelles; il étoit du nombre de ceux dont

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 281 dont Charles V. demandoit la promotion au pape en 1551. mais sa sainteté ne jugea pas à propos d'accor- An. 1558. der cette demande en faveur de Tagliavia, parce qu'étant alors au concile, il auroit pu causer de la jalousie aux autres qui aspiroient aux mêmes honneurs: c'est pourquoi il ne sut fait cardinal que dans le mois de Décembre de 1553 fous le titre de faint Callixte. Il mourut à Palerme un Vendredi 5. d'Août 1558. & fon corps fut mis dans un tombeau de marbre, auprés du maître autel de l'église métropolitaine, sans aucune épitaphe. Il étoit si charitable envers les pauvres, qu'il ne se réservoit que le simple nécessaire, leur donnant tout le reste. Un jour son maître d'hôtel ayant refusé de donner dix fols à un pauvre par son ordre, apportant pour raison qu'il n'avoit point d'argent, le lendemain on lui servit à table un poisson d'une grosseur extraordinaire. Il en demandà aussi-tôt le prix, & le maître d'hôtel lui ayant répondu qu'il avoit couté deux cens fols, eh quoi ! dit le prélat, hier il n'y avoit point d'argent dans la maison pour assister les pauvres, & vous en trouvez pour nous faire faire bonne chere : ôtez vîte ce poisson de devant moi. & qu'on le porte à l'hôpital pour servir de nourriture aux pauvres. Ainfi la charité & la libéralité du maître servit à expier la dureté du domestique.

Enfin le fixiéme & dernier cardinal mort dans · cette année le dix-huitiéme du mois de Novembre, est Regnaud Polus Anglois, dont on a suffisamment

parlé. Parmi les auteurs ecclésiastiques, on compte pre- Mort de Jean miérement Jean Bunder ou Bunderius, de Gand, Tome XXXI.

An. 1558. du couvent de Gand, & inquisiteur de la foi dans

Valer. Andr. bi- les Pays-bas, qui joignit une grande régularité à Auti XVI. vrages qui lui acquirent beaucoup de réputation, entre lesquels les principaux sont, un abrégé de toutes les questions théologiques qui sont agitées entre les protestans & les catholiques, imprimé à Paris en 156. & réimprimé dix-huit ans après dans la même ville; collations ou des conférences des quatre faints docteurs de l'Eglise latine, saint Ambroise, faint Jérôme, faint Augustin & faint Grégoire le grand, avec trente articles contestés par les hérétiques, qui furent aussi imprimées à Paris en 1574. le Bouclier de la foi, scutum fidei, ouvrage qu'il avoit composé contre Anastase Valvanus, pour montrer en quoi consistoit la foi orthodoxe, à Anvers 1 569. un traité du baptême contre l'Anabaptiste Memnon, imprimé à Louvain en 1553, un autre traité sous ce titre de découverte des badineries de Luther, avec une réfutation des dogmes Luthériens, imprimé aussi à Louvain en 1551. On croit qu'il mourut à Gand au mois de Juin 1558. quoiqu'il y en ait qui placent fa mort une année plûtôt.

16. in 4. p. 20.

Le second est Alphonse de Castro Espagnol, re-Mort d'Alphon- ligieux de l'ordre de saint François, né à Zamora, Andr. Scot. Nie. un des plus célebres prédicateurs d'Espagne. Son mérite l'ayant fait connoître à Charles V. & à Philippe II. il accompagna ce dernier en Angleterre, lorsque ce prince y alla pour épouser la reine Marie: il revint ensuite dans les Pays-bas, où il avoit demeuré long-tems auparavant, en sorte qu'il y étoit

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 282

lorsqu'il fut nommé à l'archevêché de Compostelle vacant par la mort du cardinal de Tolede : mais An. 1558. avant que d'avoir reçu ses bulles il mourut à Bruxelles le treiziéme de Février 1558. âgé de foixantetrois ans. Les ouvrages qu'il a laissés, & qui ont été si souvent réimprimés, font mieux son éloge que tout ce qu'on pourroit dire à son avantage. Il écrit assez bien : il avoit beaucoup lû, mais il étoit plus fort sur la controverse, que sur l'histoire, & s'étend beaucoup plus à réfuter les nouvelles héréfies, qu'à fairel'histoire des anciennes. Le pere Feuardent qui étoit de son ordre, a publié tous les traités de cet auteur à Paris en 1578. où ils avoient été déjà imprimés en quatre volumes dès l'an 1565. voici ce qu'ils contiennent.

Un traité contre toutes les hérésies, divisé en quatorze livres, ouvrage en partie d'histoire, en partie de controverse; mais au lieu de suivre l'ordre chronologique, il rapporte les hérésies sous les titres des erreurs, par ordre alphabétique, exposant les mêmes hérésies qui se sont élevées sur chaque matiere, leurs chefs, leurs principaux disciples, les décisions des conciles qui les ont condamnées, & les auteurs qui les ont réfutées. Il y prouve que c'est à l'église à déterminer le vrai sens des écritures, en fait de doctrine; qu'il y a des choses qu'on doit croire, quoiqu'elles ne soient point écrites, lorsqu'elles sont appuyées sur la tradition & sur les définitions de l'églife; que les conciles généraux representent l'église universelle, qu'ils sont infaillibles; mais il paroît douter de l'infaillibilité du pape. Il composa cet ouvrage en 1534. & en 1556. il en donna

une édition plus ample dédiée à Philippe II. On y An. 1558. trouve trois livres de la juste punition des hérétiques, un traité de la force de la loi pénale, vingt-cinq ho-· mélies sur le pseaume cinquantiéme, & vingt-quatre fur le pseaume trente & uniéme. Il y a aussi un commentaire de cet auteur sur les douze petits prophetes.

XLVIII. Mort d'un autre Alegambe bibl. tarrum foc. Jef. in append, pag. Ribad, in vita

Il ne faut pas oublier un autre Alphonse à Castro Alphonie à Castro Jésuite Portugais, qui après avoir été onze ans misfionnaire aux Indes Orientales, & recteur dans les Moluques, tomba en 1558. entre les mains des Idolâtres, qui le mirent tout nud, & le traînerent ainsi Lainciilib. 2. cap. pendant cinq jours lié avec des cordes; ils l'attacherent ensuite par le col à un tronc d'arbre où il mourut. Dans la fuite on trouva fon corps fur le rivage, qui jettoit une lumiére éclatante, & rendoit encore par ses playes du sang aussi pur, que si elles eussent été nouvellement faites. La relation de ses missions écrites par lui-même, a été imprimée à Rome dans l'année 1556.

XLIX. Quelques cenfures de la faculté D'Argeneré , in collect, judiciorum de novis error. 1. 1. in append. pag. 20 & 1. 2. p. 487. O feq.

Le dix-huitième de Février les docteurs de la faculté de théologie de Paris étant assemblés en Sorde théologie de- bonne au nombre de plus de cinquante; entendirent maître Claude d'Espense, que la faculté avoit cité à comparoître pour répondre sur sa doctrine, parce qu'il étoit foupçonné, quoique faussement, de favorifer les nouvelles opinions. Il vint à l'assemblée, & le doyen lui ayant demandé d'abord s'il vouloit obéir & se soumettre au jugement de la faculté; d'Espense dit:Et moi je demande premiérement par quelle autorité on m'a cité à comparoître, & je requiers qu'on me donne sur cela une réponse positive. Les docteurs après avoir délibéré, conclurent que la fa-

Livre cent cinquante-troisie'me. 285 culté usoit en cela du droit dont elle étoit en posfession en vertu du serment qu'elle avoit fait de ré- An. 1558. primer ses membres qui s'écarteroient de leur devoir, & que chaque particulier étoit obligé de lui obéir, comme à sa mere. Cependant on ne voulut point donner à d'Espense cette conclusion par écrit, qu'il n'eût auparavant donné sa demande par écrit, & qu'il ne l'eût signée. Il paroît qu'il promit d'obéir, & de se soumettre à la faculté.

Le quinziéme d'Avril de la même année, le vendredi dans l'octave de Pâques, on s'affembla dans la falle du collége de Sorbonne, pour entendre la lecture d'un arrêt du parlement de Paris contre un livre de médecine intitulé, Commentaire d'Archange Piccolo- Ficcolomi mmi de Ferrare sur le traité de Galien des humeurs, dédié à brum Galeni MichelTurrien évêque & comte de Genéve, dans le-humoribu. quel on trouvoit beaucoup d'erreurs contraires à la foi. La faculté pour obéir à cet arrêt, nomma pour l'examen de ce livre deux docteurs de la maison de Sorbonne, Paillet & Fabri, auxquels elle en joignit deux autres de celle de Navarre, Oudin & Dampinertin. Cesdocteurs examinerent le livre qu'on avoit mis entre leurs mains, & le trentiéme du même mois d'Avril la faculté étant assemblée, ils firent leur rapport, & montrerent que ce livre contenoit beaucoup de choses opposées à la foi, qui sentoient le paganisme, & qui tendoient à renverser la religion chrétienne, & les vérités orthodoxes; & conclurent à la suppression. Dans la même assemblée on lut des propositions envoyées à la faculté par l'évêque de Châlons fur Saone, prêchées par un certain Fremin d'Eux, & chacune nottée de censures,

Iesquelles surent approuvées par les docteurs: ce prédicateur expliquant le Magnificat, ou cantique de la fainte Vierge, au lieu d'interpréter ainsi ces paroles du deuxième verset: respexie humilitatem, &c. Il a regardé la bassesse ou l'humilité de sa servante: il avoit dit, Dieu a regardé la pauvreté de sa servante. Et en exposant ce passage, Bienheureux ceux qui entendent la parole de Dieu; il avoit dit que Jesus-Christ avoit enseigné que celui qui gardera sa loi sera placé dans le ciel aussi haut que la Vierge Marie. La premierre proposition su censsurée comme fausse, téméraire, & contraire au sentiment des

peres; la seconde comme hérétique.

Censure du livre intitulé Instructions pour les petits enfant. D'Argentré ibid

Le onziéme du mois de Mai, on s'assembla pour censurer un livre François intitulé, instruction familiére & chrétienne pour les petits enfans, imprimé à Paris. Jean Loquey docteur rapporta plusieurs erreurs contenues dans ce livre; & après qu'on eût délibéré, on fit une censure qui portoit que ce livre étoit trèspernicieux à l'instruction de la jeunesse; qu'il s'éloignoit des instructions anciennes de l'église, & reçûes unanimement, & des maximes des saints peres; qu'outre beaucoup d'erreurs, il renfermoit un grand nombre de fausses explications de l'écriture fainte, des hérésies touchant le culte des images, & contre le sacrement de la sainte Eucharistie. De plus qu'il y avoit beaucoup de choses utiles, & même nécessaires aux jeunes gens, dont on ne disoit rien ; qu'ainsi ce livre devoit être supprimé & mis au nombre des livres défendus. On lui en joignit deux autres l'un sous le titre d'Alphabet ou instruction chrétienne pour les pesits enfans, revûe, corrigée & aug-

Livre cent cinquante-troisie'me. 287 mentée de nouveau ; & l'autre, Instruction chrétienne avec le calendrier Romain, auquel ont été ajoutées plusieurs An. 1558. histoires tant anciennes que modernes. Ces deux ouvrages furent condamnés, & le dernier particuliérement, en ce qu'il mettoit Tertullien & Origene au nombre des faints, pendant qu'il refusoit ce titre aux faints papes Eleuthere & Zephirin; & qu'il ren-

livre étoit imprimé chez Guillaume Thibout. Le quatriéme de Juillet, la faculté étant assemblée, enjoignit aux prédicateurs de son corps d'exhorter les peuples à se contenir dans l'amour de la paix, & dans la soumission due aux rois, aux

fermoit beaucoup de choses profanes, plus propres à corrompre les jeunes gens, qu'à les instruire. Ce

évêques & aux magistrats.

Le dix-septiéme d'Août elle défendit à ses docteurs & bacheliers de citer nommément dans les disputes ou dans leurs sermons, Jean Faber ou le Fevre d'Etaples, Erasme & Cajetan, ni aucun auteur profane, de même d'employer des termes peu honnêtes & contraires à la bienséance, & à la modestie. Ce qui fut renouvellé le septiéme de Décembre.

Le premier jour de Septembre la faculté s'étant Censurer des proassemblée en Sorbonne, selon sa coutume, après la Bigot messe du faint Esprit, un abbé député de l'évêque 1.29. 189. de Bayeux, entra dans l'assemblée, & pria au nom de son évêque le doyen & les docteurs, de vouloir bien examiner quelques propolitions qui avoient été avancées dans les fermons de Gilles Bigot docteur de l'université de Caën, & de les censurer si elles le méritoient. Sur cet avis la faculté, après avoir déclaré qu'elle n'étoit pas dans la résolution

de recevoir indifféremment de toutes fortes de per-An. 1558. sonnes des propositions à examiner, mais qu'elle recevroit seulement ce qui lui seroit présenté par les évêques, les magistrats, ou d'autres gens d'autorité, conclut que les propositions dénoncées de la part de l'évêque de Bayeux, seroient lûes & examinées par des docteurs députés, qui en feroient enfuite leur rapport. On se rassembla le 6. du même mois; & après avoir lû & examiné les propositions de Gilles Bigot, on les censura avec les qualifications qui convenoient à chacune. Ces propositions étoient au nombre de trente. « 1. L'église n'est point » édifiée sur faint Pierre, mais sur Jesus-Christ seule-» ment. La censure dit, que quoique Jesus-Christ » foit le premier & principal fondement de l'église, » cette propolition néanmoins favorise les héréti-» ques de notre tems, qui veulent ôter la primauté » à faint Pierre. 2. Les clefs sont non-seulement pro-» mises à saint Pierre, mais encore aux autres Apô-» tres ; également cenfurée. La feconde partie de » cette proposition est hérétique. 3. Le ministere des » clefs & leur usage est d'annoncer l'évangile & la » rémission gratuite des péchés faite par J. C. Cen-» fure. La proposition est hérétique, & détruit la » puissance des cless pour absoudre des péchés. 4. » Que l'auteur ne parle pas de la jurisdiction de » l'églife, mais de la clef de la fcience, dans la-» quelle consiste la rémission des péchés. Censure. » Cette proposition, quant à sa derniére partie, est » hérétique. 5. On ne doit pas affifter à la messe » d'un Prêtre concubinaire. Censure. Cette proposi-» tion ainsi prononcée sans distinction, est fausse &

» fcandaleufe.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 289 scandaleuse. 6. Retenir les péchés, est quand « l'homme ne veut ni croire ni recevoir l'évangile : « An. 1558. & les péchés sont remis à ceux qui écoutent l'é- « vangile. Censure. Cette proposition & la neuvié- « me, la quinziéme, la dix-septiéme, la vingt-sep- « tiéme & la vingt-huitiéme, tendantes à même fin, « sont hérétiques, & détruisent la puissance des clefs « pour l'absolution des péchés. 7. Manger & boire « la chair & le fang de Jefus-Chrift, n'est autre chose « que croire qu'il a pris nature humaine, qu'il est « notre seul médiateur, & qu'il a souffert pour nous. « Censure. Cette proposition est hérétique & sacra- « mentaire. 8. Abraham a été seulement justifié par « la foi, & non-seulement lui, mais aussi nous sans « œuvres. Censure. Cette proposition est hérétique. « 9. Ceux qui entendent la parole de Dieu, font « absous de leurs péchés. Cette proposition est cen- « surée avec la sixiéme. 10. Saint Pierre n'a pas eu « plus de jurisdiction que les autres Apôtres. Censu- « re. Cette proposition est schismatique & hérétique. « 11. Le ministre ou évêque ne faisant ce qui est en « lui n'a point de jurisdiction. Censure. Cette pro- « position est hérétique, schismatique, & autresois « condamnée dans le concile de Constance. 12. Un « pur homme ne peut avoir la puissance ni être le « fondement de l'église. Censure. Cette proposition « convient avec la premiere. 13. Il est dit en par- « lant des clefs, qu'il y a une clef de science, & une « autre de jurisdiction, dont l'auteur se taît, ne vou- « lant parler que de celle de science pour l'édifica- « tion du peuple. La censure de cette proposition « n'est point rapportée. 14. Quelqu'un des ministres « Tome XXXI.

» a entiérement plus de puissance & d'autorité que An. 1558. » Jesus-Christ & ses Apôtres. Censure. Cette propo-» fition est téméraire. 15. Lier & délier n'est autre » chose, sinon, ne vouloir ouir l'évangile ou le dé-» nier. Censurée avec la sixième. 16. Nous sommes » tous prêtres. Cenfure. Cette proposition ainsi pro-» noncée sans distinction, est hérétique. 17. Ceux » qui aiment la parole de Dieu, & qui ont la foi, & » confessent Jesus-Christ, sont absous. Proposition » censurée avec la sixiéme. 18. L'évêque ou minis-» tre, quelque bon & juste qu'il soit, s'il n'est sçavant, » n'a point le pouvoir des clefs. Censure. Cette pro-» position est schismatique & hérétique. 19. Il n'y a » gens plus ennemis de l'évangile que les prêtres. » Cenfure. Cette proposition est fausse, schismatique, » & injurieuse à l'ordre sacerdotal. 20. Il dit en pro-» pres termes, qu'il ne vouloit point parler du corps » de Jesus-Christ, contenu sous les espéces du pain » & du vin, mais du corps mystique, & de l'unité » que doivent avoir les membres l'un à l'autre. Et » il ajoûta : Manger & boire le corps & le sang de » Jesus-Christ, n'est autre chose que croire. 21. En-» tendites-vous hier ce prêcheur-, qu'il y a deux » manducations; s'il eût bien regardé, il auroit trouvé » qu'iln'y en a qu'une. Censure. Cette proposition est » hérétique & sacramentaire. 22. Nous sommes tous » justifiés par la foi & confession de Jesus-Christ, » & non par les œuvres, ni les cérémonies. Cenfure. » La seconde partie de cette proposition est héréti-» que. 23. Saint Pierre n'est point le fondement de » l'églife, qui ne peut être fondée sur un pur homme: » car les hommes sont souillés & pécheurs. Censure.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 291 La premiere partie de cette proposition convient « avec la premiere, & la seconde est hérétique, con- « An. 1558.

tenant l'erreur des Wiclesites. 24. Les cless du « royaume des Cieux ne sont pas seulement promi- « fes à saint Pierre, mais de même à tous les au- « tres apôtres. Ce que l'auteur prétend prouver par « le passage de Jesus-Christ dans l'évangile, qui dit: « tous les péchés que vous remettrez, parlant au « plurier. La censure de cette proposition est la mê- « me que celle de la troisiéme. 25. Si le prêtre an- « nonce autrement, difant que par les œuvres la « rémission des péchés a été faite, & par les céré- « monies & traditions humaines; il n'ouvrira point « la ferrure, il porte une autre clef, il mêle & gâte « tout. Censure. Cette proposition est captieuse, & « suspecte d'hérésie. 26. Le prêtre ne remet point « le péché, mais il déclare seulement que nos pé- « chés nous font pardonnés. Cenfure. Cette propo- « sition est hérétique. 27. Croire, c'est le vrai mys- « tere de remettre les péchés. Cette proposition est « censurée avec la sixième. 28. Voici retenir les pé- « chés, quand tu ne veux recevoir cette doctrine « évangélique. Cenfurée avec la fixiéme. 29. Le mi- « nistere est donné aux bons & aux mauvais: mais « la puissance seulement est donnée aux bons. Cen-« fure. La seconde partie de cette proposition est « hérétique. 30. Le ministère du prêtre est seule-« ment de déclarer le péché; mais il ne le remet « point, si ce n'est ministerialiter, parce que tout « vient de Dieu. La censure de cette proposition « n'est point marquée. »

Enfin le vingt-cinquiéme d'Octobre de la même Oo ij

année 1558. Guillaume Manourry prêtre religieux An. 1558. profès des Trinitaires ou Mathurins, & docteur en

théologie, avant été cité devant l'official de l'évêque de Paris, fut accusé d'avoir prêché une doctrine laume Manourry religieux Mathumauvaise & remplie d'erreurs dans ses sermons; &

in append. p.21.0 1. 2. Pag. 190.

fut condamné à en faire la rétractation. On ne dit pas quelles étoient les erreurs de ce religieux; mais on juge par sa rétractation, qu'il avoit soûtenu qu'il falloit que tout le monde communiat à la messe : Que les faints ne prioient que généralement pour les fidéles : qu'il n'y avoit point de purgatoire, & qu'il falloit dire la messe en François. Dans une affemblée de Sorbonne du troisiéme de Décembre, le même Manourry, après avoir déclaré qu'il avoit pleinement satisfait à la sentence que l'official & les Inquisiteurs de la foi avoient rendue contre lui, & produifant sa rétractation à la faculté, supplia qu'on la reçût, & qu'on lui accordat les distributions accoûtumées. La faculté ordonna que ledit Manourry donneroit à des députés nommés à cet effet les propositions pour lesquelles il avoit été déséré, & la sentence rendue contre lui, afin que ces députés examinassent s'il avoit satisfait à la sentence, & qu'ils en fissent leur rapport à la faculté, qui ordonneroit enfuite ce qu'elle jugeroit à propos. Mais Manourry ayant représenté qu'il ne pouvoit retirer de l'officialité les propositions pour lesquelles il avoit été condamné, la faculté perfifta à l'exclurre, jusqu'à ce qu'il fût plus amplement justifié; & il paroît qu'il fatisfit dans les assemblées suivantes, & qu'il se soûmit à tous les decrets de la faculté.

Toutes les précautions que prenoient ces docteurs

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 293 pour conserver la foi dans le royaume, & particuliérement dans la capitale, n'empêcherent pas l'hé- An. 1558. résie d'y faire des progrès considérables. Ses sectateurs crurent pouvoir tirer quelque avantage de la ofent chanter puconsternation générale dans laquelle avoit paru pseumes de Matout le royaume, après la perte de la bataille de rot. De Thon, hist. 1. faint Quentin: auparavant, ils ne tenoient leurs 10. 11. 10. affemblées que pendant la nuit, & avec un grand fecret; mais devenus plus hardis, ils fe trouverent en grand nombre dans une promenade publique, hors du fauxbourg faint Germain, appellé le Préaux-Clercs, & oferent chanter les pseaumes de David traduits par Marot & par Beze, en vers François. La nouveauté du spectacle ayant attiré beaucoup de monde auprès de ces chantres, ils s'assemblerent encore les jours fuivans, & l'on y vit avec la multitude Antoine roi de Navarre qui fut le pere d'Henry IV. & la princesse Jeanne son épouse: ce qui servit beaucoup à fortifier le parti hérétique, & l'enhardit

à tout entreprendre. Le roi Henry II. ayant été averti de ces assemblées LIV. d'hérétiques, ordonna d'informer contre ceux qui en contre cux avoient été les auteurs, & fit un nouvel édit portant Dupleix, hijf. cc.l. défense à tous les juges de modérer la peine de mort, & de confiscation desbiens, décernée contre tous ceux qui feroient non-seulement trouvés coupables du crime d'hérésie; mais aussi convaincus d'avoir fait entrer dans le royaume des livres imprimés à Geneve & en Allemagne, contre la doctrine de l'église catholique. L'on défendit de mêmesur peine de la vie de faire à l'avenir aucune affemblée semblable, & de chanter des pseaumes en public: & comme l'on pro-Ooiii

céda encore plus rigoureusement qu'on n'avoit fait An. 1558. contre ceux qui contrevenoient à l'édit : les proteftans s'abstinrent pendant quelque-tems, & du chant & de ces assemblées; mais leur multitude, jointe à leur crédit, & à l'appui que leur prêtoient le roi & la reine de Navarre, refroidirent un peu la chaleur avec laquelle on les poursuivoit, & firent qu'on les traita avec un peu moins de rigueur. Cependant Calvin croyoit que ce n'étoient ni les menaces, ni les peines qui devoient arrêter les protestans dans leurs entreprifes, & ayant sçû qu'ils avoient cessé le chant des pseaumes de Marot & de Beze, il écrivit de Geneve, où il se voyoit en sûreté, à quelques-uns de ses sectateurs à Paris, que c'étoit une lâcheté honteuse de s'abstenir de louer Dieu & de chanter les pseaumes, parce qu'on étoit menacé, & il s'efforça de les porter à ne point s'embarrasser des édits ni de la rigueur des peines à laquelle ils pouvoient s'exposer en les transgressant.

Pendant qu'il animoit ains les sestaires de Paris à la révolte, il se donnoit beaucoup de mouvemens en Suisse, pour engager le canton de Berne à faire une alliance perpétuelle avec la ville de Geneve, & il y réussire in suisse pour l'avantage de son parti, & il est certain qu'il s'accréditoit de jour en jour, sur-tout dans ces provinces. Mais comme une erreur en enfantoit une autre, on vit alors plusieurs autres espéces d'hérétiques, qui cherchoient à l'envi l'un de l'autre, à dominer & l'emporter sur les autres sesses d'hérétiques, qui cherchoient à l'envi l'un de l'autre, à dominer & l'emporter sur les autres sectes, & la vue de cette division faisoit craindre à Calvin que son parti ne pût s'assermir, ou du moins qu'il ne sût parti ne pût s'assermir, ou du moins qu'il ne fût pas le seul dominant. Entre ces autres hérétiques, celui

Valentin Gentilis, né à Cozence dans le royaume de Naples, ne s'est fait connoître dans le seiziéme lentin Gentilis, & siécle que par la perversité de ses dogmes, & par les Beze & Melchior affaires qu'il s'attira. Il fut un de ceux qui formerent Adam, in vità les conférences de Vicenze en 1546. mais ces conbif, confemnatiférences interdites, il quitta l'Italie, & il vint à Genir falon. Grailie, n. 1. 2. 4. neve, où il fut aggrégé à une nouvelle églife formée de plusieurs familles Italiennes, qui avoient quitté leur patrie pour embrasser la prétendue réforme de Calvin.Ceux qui dominoient étoient Blandrat, Jean-Paul Alciat, Matthieu Gribaud, & quelques autres esprits inquiets, qui se faisoient une étude de subtiliser sur le mystere de la Trinité, sur les mots d'essence, de personne, de consubstantiel ; mais sans éclat & par ces écrits particuliers. Gentilis se mêla dans ces disputes, & ne contribua pas peu à rendre plus hardis ces nouveaux Ariens, tant par la nouveauté de ses dogmes, que par les expressions dont il se servoit en les débitant. On les réduisit à ces chefs. 1. Qu'il y avoit trois choses dans la Trinité, l'essence, qui est proprement le Pere, le Fils & le Saint-Esprit. 2. Que le Pere étoit l'unique Dieu d'Israel,

de la loi & des prophétes, le seul vrai Dieu & essentiateur. Que le Fils n'étoit qu'essentié, & qu'il n'étoit Dieu que par emprunt. 3. Que c'est une invention sophistique de dire que le Pere est une personne distinguée dans l'essence de la déité. 4. Que ceux qui

An. 1558. ternité, & non pas une trinité; sçavoir, l'essence divine, le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit, puisque cette seule essence, avec abstraction des personnes, étant par soi-même le vrai & unique Dieu; si chaque personne étoit Dieu, il s'ensuivroit qu'il y auroit quatre Dieux, ou une quaternité, & non pas une trinité. 5. Que le mystere de la Trinité étoit la nouvelle idole, la tour de Babel, le Dieu sophistique, & les trois personnes phantastiques en un seul Dieu, qui est un quatriéme Dieu inconnu jusqu'ici. 6. Qu'il y avoit trois Dieux, comme s'il y avoit trois esprits. 7. Que le Fils & le Saint-Esprit étoient moindres que le Pere, qui leur avoit donné à chacun une divinité différente de la sienne. Que le symbole attribué à saint Athanase étoit tout sophistique, parce qu'on y introduisoit un quatriéme Dieu, & que ce Saint étoit un enchanteur & un facrilége, déchirant Jefus-Chrift. 9. Que la fubstance du Pere & du Fils étoient deux substances. 10. Enfin il avoit un fi grand respect pour l'alcoran de Mahomet, qu'il le comparoit & le confondoit avec l'ancien & le nouveau testament.

Ces paradoxes ont mérité à cet hérétique le nom de chef des Trithéites. Les anciens de cette église Italienne établie à Geneve, ayant appris que ces erreurs étoient répandues, voulurent arrêter le mal, que ces nouveautés pourroient causer dans leurs églises, & s'y prirent d'abord d'une maniere fort modérée. Ils dresserent un formulaire de foi, conforme à la doctrine de l'église sur le mystere de la Trinité, & le présenterent à toute la ville, le dixhuitiéme

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 297 huitiéme de Mai 1558. & afin de connoître ce que Gentilis en pensoit, on donna à chacun la liberté An. 1578. d'en dire son sentiment. Gentilis & Alciat ne manquerent pas de se récrier contre ce formulaire, & attaquerent vivement trois ou quatre de ses articles. Mais toute l'assemblée ayant signé, ils se retirerent, résolus de ne point suivre l'exemple commun ; & ce ne fut que par les sollicitations de quelques-uns de leurs amis, qu'ils revinrent au fentiment des autres, & fignerent le même formulaire. Il y a apparence que Gentilis ne signa pas de bonne foi; car il continua de dogmatiser comme il avoit commencé. Calvin attentif à ses démarches, & qui avoit intérêt de le trouver coupable, ou de le réduire entiérement au silence, en avertit les magistrats, & les excita à se saisir de sa personne. On suivit son avis, Gentilis fut arrêté, comme parjure, & comme renouvellant les erreurs de Servet : il voulut se défendre, il nia ce qu'on lui objectoit; mais on lui produisit un si grand nombre de témoins, qui assurerent l'avoir entendu dogmatiser, qu'il ne put nier davantage qu'il n'eût contrevenu à son serment; & pour achever de le confondre, on le mit aux mains prison pour l'obliavec Calvin, qui disputa avec tant de force contre tion. lui, qu'il le contraignit d'avouer qu'il étoit tout-à fait ignorant dans les matieres dont il se mêloit de par-

Gentilis réduit à cette extrémité, ne crut pouvoir mieux faire que de présenter un mémoire à ses juges, dans lequel il avouoit ses erreurs, & alléguoit les raisons & les autorités qui l'avoient déterminé à y adhérer. Les juges envoyerent ce mémoire à Cal-Tome XXXI.

ler avec tant de hardiesse.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE ME. 200 en trouver : il promit seulement avec serment, qu'il ne sortiroit jamais de la ville sans le consentement An. 1558. du magistrat. Il le promit, & n'exécuta rien; peu de tems après il se sauva furtivement de Geneve, Geneve & va vint dans le pays de Gex chez fon ami Gribault, Lyon. d'où il alla à Lyon, parcourut le Dauphiné, la Savoye, & les provinces voisines, & revint ensuite chez le même Gribault, où le bailli de Gex le fit arrêter; mais le crédit de ses amis, & l'argent fourni par Alciat, le sauverent encore une sois : ce qui l'obligea de retourner à Lyon.

La religion catholique étoit aussi fort exposée en Ecosse. La reine douairiere d'Ecosse, mere de la jeu- par rapport à la ne reine Marie Stuart, voyant qu'elle ne pouvoit conserver la régence du royaume, qu'elle n'avoit \*\*Locan sub fin. obtenue que par le crédit du duc de Guise & du duc regni Scot. de Lorraine, si elle ne se rendoit les Protestans favorables, ferma les yeux à leurs assemblées, & laissa leur parti s'accroître & s'accréditer confidérablement. L'archevêque de Saint-André fit de vains efforts pour arrêter ces progrès, inutilement il entreprit de les affoiblir, leurs forces & leurs nombres prirent chaque jour de nouveaux accroissemens, jusqu'à la rupture entre la France & l'Espagne; mais alors comme l'Angleterre avoit pris le parti de Philippe II. & que la régente ne put engager les Ecossois à déclarer la guerre à la reine Marie, on fit le mariage de la jeune reine avec le dauphin ; & par cette alliance la situation des affaires d'Écosse se trouva beaucoup changée.

Le clergé fçachant quelle étoit la disposition de ·la cour de France à l'égard de ceux qui suivoient la

nouvelle religion, ne douta point qu'il n'en fût ap-An. 1558. puyé, s'il entreprenoit de faire rentrer les Protestans Ecossois dans le sein de la vraye église. La reine

Les Protestans n'ayant plus besoin des Protestans, commençoit à foulever dans ce leur être moins favorable, il sembloit même qu'elle Operations De Thou, ibid. ut s'étoit revêtue d'un autre esprit. Toutes les actions p. lib. 21. paroissoient accompagnées d'une douceur & d'une politesse qui gagnoient les cœurs & qui prévenoient en sa faveur : mais cette douceur dégénéra en une fierté impérieuse qui la rendit insupportable à tout le monde. D'un autre côté, l'archevêque de Saint-André, ne voulant rien relâcher de son extrême févérité envers les Protestans, fit brûler vifun vieux prêtre hérétique ; les autres évêques joints à ce prélat, firent citer un ministre nommé Paul Meffan pour lui faire fouffrir le même supplice; mais voyant que le peuple commençoit à s'émouvoir, ils renvoyerent le jugement à une autre fois. Cette rigueur excessive soulevale peuple, on crioit hautement contre les ecclésiastiques, & il arriva une sédition à Edimbourg le premier de Septembre, pendant une procession qui se faisoit ce jour-là. Les hérétiques & leurs partifans le jetterent sur ceux qui portoient la châsse de saint Gilles, enleverent cette châsse & la jetterent dans les boues. Ce qui fit connoître que la puissance du clergé commençoit à diminuer.

Pour tâcher de l'affermir, il fit publier une affemblée à Edimbourg pour le huitiéme de Novembre, afin de voir si, en faisant paroître du courage & de la confiance, il pourroit apporter quelque reméde aux maux qui l'inondoient de toute part. Mais pendant

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 301 qu'il prenoit ces précautions, ceux qui favorisoient les Protestans, & quelques gentilshommes des pro- An. 1558. vinces de Fysfe & d'Angus s'étant dispersés dans le royaume, exhorterent tout le monde à embrasser Confedération en la nouvelle réforme, & à ne pas souffrir que ni eux résorme, ni leurs amis qui suivoient une même religion suffent opprimés par un petit nombre beaucoup moins fort : qu'ils l'emporteroient aisément sur leurs ennemis, s'ils vouloient agir selon le droit, & que si l'on vouloit le disputer par la force , ils ne seroient pas les plus foibles. Cela donna lieu à une confédération, pour laquelle ces mêmes gentilshommes prirent de tous côtés des signatures. Ce fut la premiere qui se forma en Ecosse pour la défense de la nouvelle religion. Depuis cette affociation, les Protestans se sentant les plus forts, firent des demandes, & pour les porter à la régente, ils choisirent le chevalier Jacques Sandlands, seigneur de Calder, qui étoit un vieillard vénérable. Lorsqu'il parut devant cette princesse, il s'excusa sur la nécessité qui « l'avoit contraint d'accepter cette députation ; il lui représenta qu'il étoit absolument nécessaire de faire quelques changemens dans la religion, & qu'un refus absolu étoit capable de mettre le seu dans toute l'Ecosse, & d'exciter une révolte générale parmi les peuples. Il demanda entr'autres choses, que dans les prieres publiques, & dans l'administration des sa-

cremens, les ministres de l'église se servissent de la langue du pays, que chacun pouvoit entendre, pourvû que cela se sît sans tumulte, & qu'on laissat l'élection des ministres au choix du peuple, suivant l'an-

cienne coûtume.

.Pp iij

Histoire Ecclesiastique.

Les évêques ne manquerent pas de s'opposer à An. 1558. ces demandes, ce qui causa beaucoup de contestations. Mais quoique la régente favorisat la cause des Catholiques, & qu'elle leur promît de les affister se-

lebrer l'office en

cretement, toutes les fois que l'occasion s'en présenhanguedu pay. cretement, toutestes to a la la la céder au tems. & qu'elle appréhendoit le tumulte, elle permit aux Protestans de faire leurs prieres, d'administrer les facremens, & de faire enfin toutes leurs cérémonies dans la langue du pays. Les mêmes demandes furent portées par la noblesse aux théologiens qui étoient à Edimbourg, & qui répondirent, que touchant l'élection des ministres, il falloit s'en tenir aux decrets du concile de Trente & du droit canonique : & comme le clergé n'approuvoit point la circonspection politique de la régente; & que s'étant assemblé pour délibérer sur ce sujet, on y prit la réfolution de poursuivre les hérétiques à toute rigueur; les Protestans lui députerent Jean Areskin, milord de Dunes, qui fut ensuite comte de Marr, pour demander que le service divin se sit en langue vulgaire; mais le clergé le refusa, sans rien relâcher de sa premiere sévérité.

Le pape ayant enfin permis aux Jésuites de pro-Les Jesuites tiennent chapitre céder à l'élection d'un général, ils manderent leurs compagnons, & quand ils furent arrivés, ils s'afnéral. femblerent le dix-neuviéme de Juin; & après avoir pris dans cette assemblée la résolution unique d'en-Sacchini , in hift. fecial. . 1. 18 91. voyer demander au pape sa bénédiction, l'on dé-O 1. 2. 1. 0 puta pour ce sujet les peres Laynez & Salmeron, qui 119. allerent le lendemain au Vatican. Le pape les reçut fortbien, leur accorda avec joye sa bénédiction; &

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 303 le discours étant tombé sur sainte Marie-Magdeleine, il fit l'éloge de cette fainte, & en prit occasion An. 1558. de dire aux Jésuites, qu'il seroit à propos qu'ils eufsent un chœur pour chanter l'office divin, qui est si propre à enflammer nos cœurs de ce feu de la charité qui brûloit celui de Magdeleine. Il ajoûta, qu'il approuvoit fort qu'ils tinssent leur assemblée, & qu'il leur laissoit une entiere liberté d'y faire les statuts qu'ils croiroient nécessaires au bien de la société; mais qu'il désiroit que le jour même auquel on iroit aux suffrages pour l'élection du général, le cardinal Pacheco y assistat en son nom : qu'au reste, ils pouvoient le venir trouver toutes les fois qu'ils auroient besoin de lui. Il chargea en même tems le cardinal Caraffe de procurer aux peres tous les fecours nécessaires pour leur subsistance pendant le chapitre; ce qui fut exactement observé. On s'affembla le lendemain, & le pere Laynez exposa en peu de mots tout ce qui s'étoit passé depuis la mort de faint Ignace; & la premiere chose sur laquelle on délibéra, fut de ne faire aucun statut ni decret que le général ne fût auparavant élû : mais parce que le pape avoit témoigné qu'il étoit bien aise de connoître comment ils devoient procéder à l'élection; on en fit un mémoire, qui lui fut porté par Laynez. Le pape le reçut, & nomma quatre cardinaux pour l'examiner. Sept jours après, c'est-à-dire, le deuxiéme de Juillet, on se rassembla de nouveau.

Le cardinal Pacheco qui se trouva à cette assemblée, fuivant les ordres du pape, dit aux peres, qu'ils pouvoient faire leur élection avec une pleine liberté, & choisir pour leur général le sujet qu'ils croi-

roient le plus digne de cette place, & le plus capa-An. 1558. ble de la remplir felon Dieu, & les vrais intérêts de

LXY la société: il ajoûta, que le pape consentoit avec et disperment peine que ce général su prepétuel; mais qu'en genéral spess. échange ildemandoit que la société prit le pape pour signate. Se change ildemandoit que la société prit le pape pour l'aguate. In societé pour le pape pour signate. Se change ildemandoit que la société prit le pape pour soit par le pape pour l'aguate par l'aguate l'agu

18

ticuliere, & qui leur fût propre. Les peres se trouvant fort henorés de cette demande, en témoignerent lêur joye & leur reconnoissance au cardinal, & ensurier leur joye & leur reconnoissance au cardinal, or ensurier en procéda aux scrutins pour l'élection. Tout s'y passa avec beaucoup de tranquillité: le pere Laynez su têla général d'un consentement unanime, & avec un applaudissement universel. A près l'élection, les peres se rendirent à l'église, où l'on chanta le Te Deun; & le cardinal Pacheco alla rendre compte au pape de sa commission, & l'informer de l'élection de Laynez.

Le fixiéme de Juillet, jour de l'Octave des apôtres faint-Pierre & faint Paul, tous les peus du chapitre allerent au palais du pape pour lui baifer les pieds, & demander fa bénédiction, Paul IV. les reçut avec beaucoup de bonté, & leur donna de grands témoignages de l'eftime qu'il faifoig de leur compagnie : il les fit entrer dans fa chambre, & tous s'étant mis à genoux autour de lui, il leur parla en Latin près d'un quart-d'heure, & leur dit, qu'il recon-

NAVI. tin près d'un quart-d'heure, & leur dit, qu'il recongaux peres de chagaux peres de chaproduduris, he ayant été faite dans une si grande union, qu'elle pafop-chais, roilfoit être l'ouvrage du Saint-Esprit. Puis se toursachini, illui parla ainssi (s'il en faut
pp-2, u. 37, 0° frp., nant vers le général, il lui parla ainssi (s'il en faut
croire

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 305 croire les auteurs de l'histoire des Jésuites, & Jésuites

eux-mêmes qui ont rapporté ce discours): « C'est « An. 1558. fur vous, mon cher fils, que le sort est tombé « vous avez été élu chef d'une sainte compagnie, « qui ayant eu des commencemens foibles, comme « font d'ordinaire toutes les choses de Dieu, a souf- « fert plusieurs persécutions, & n'a pas laissé d'être « extrêmement utile à l'églife; depuis votre établif- « fement je n'ai pas cessé de vous être favorable, & « je continuerai de même, parce que je sçais sur le « témoignage public combien vos travaux sont pro-« fitables, & ce que l'église doit attendre de votre « zéle à la servir, aux dépens de vos sueurs & de vos « fatigues. Jettez donc les yeux sur Jesus-Christ, « auteur & consommateur de notre foi, qui au lieu « de la vie tranquille & heureuse dont il pouvoit « jouir, a souffert la croix, en méprisant la honte « & l'ignominie. Regardez tous les Saints, qui ne « sont arrivés à la gloire que par les tribulations & « les souffrances. Le tems viendra auquel vous « ferez haïs & perfécutés pour le nom de Jesus-« Christ, qu'on vous affligera, qu'on vous mettra à « mort, pensant rendre un grandservice à Dieu : « mais contre toutes ces épreuves, armez-vous d'un « grand amour pour l'honneur de votre maître, du « zéle de sa gloire, du salut des ames; mais aussi pre-« nez garde que la faveur des princes ne vous fé-« duise, que leurs menaces ne vous étonnent, que « les honneurs du siécle ne vous aveuglent, & ne « yous faffent tomber, »

Les peres continuerent leur assemblée, pour élire

les officiers du général, ses affiltans, & un moniteur, ciers du Genéral. Tome XXXI.

Histoire Ecclesiastique.

c'est-à-dire, comme l'avoit établi saint Ignace, un An. 1558. homme sage & vertueux, de qui le général pût re-Sacchini ibid. n. cevoir des avis dans les occasions. Polanque fut choi-44. & 45. P. Bouheurs vie fi pour cet emploi. Les assistans furent élus au nombre de S. Ignace 1, 3, 9. de quatre, Madritus pour l'Italie & la Sicile; Natalis ou Nadal, pour la haute & basse Allemagne & la France, Gonzalve pour le Portugal, le Bresil, l'Ethiopie & les Indes : enfin Polanque pour la Caftille, l'Arragon & la Bœtique. Pour cette élection on n'appella que ceux qui avoient élu le général : pour les autres affaires, on confulta les cinq procureurs des provinces; & ce à quoi l'on s'appliqua d'abord, fut de recevoir les constitutions dressées par le pere Ignace, dont on ordonna l'impression: en même tems on fit un réglement pour les études, & le choix des auteurs qu'on devoit suivre dans les matieres de théologie & de philosophie : ce qui avoit déja été réglé par Saint Ignace.

LXVIII Reglemens pour les ctudes & les auteurs théolo-

In Deol. ad cap. 14. part. 4. conft. Bouheurs vie de S. Ignace liv. 4. p.

Ce Saint avoit pris grand soin de faire fleurir les sciences dans sa compagnie, & d'empêcher qu'on ne giens qu'on doit fuivît des opinions particulieres, éloignées de celles qui sont communément reçues dans l'école, & fondées sur l'écriture sainte & la doctrine des saints peres ; & il ne cessoit de s'élever contre les nouveautés qui s'introduisoient dans la théologie, dans la philosophie, & dans la grammaire. Le respect qu'il avoit pour la doctrine de faint Thomas, & les lumicres pures qu'il sçavoit que l'on pouvoit y puiser, l'avoient porté à en recommander l'étude à ses difciples. Le pere Lainez renouvella cette partie duréglement de faint Ignace, dans l'assemblée de 1558. mais à ces premieres paroles du fondateur de la fo-

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 307 ciété: On lira l'ancien & le nouveau testament, & la doctrine scholastique de sains Thomas, il ajouta : On lira An. 1558. aussi & l'on expliquera le maître des sentences: mais si dans la suite des tems, il paroissoit un autre auteur

qui fût plus utile aux étudians, comme si quelqu'un composoit une somme ou un traité de théologie scholastique, qui fût plus convenable à notre tems, on pourroit l'enseigner, après en avoir pris conseil mûrement, & qu'il en auroit été délibéré entre les peres de la société qui seroient trouvés les plus pro-

pres à en porter leur jugement, & avec l'approbation du général. Dès que le chapitre fut fini, le pere Lainez s'appli- nez au gouverne-

quavec foin au gouvernement de la société; & après Risad, in viu P. avoir ordonné la pratique des décrets & statuts de la Lainze lib. 1. c.). Saccini in single. derniere congrégation, il divisa la province d'Italie 2. 11. 49. 45 seq. en deux, afin que le gouvernement en fût plus aifé. L'une fut la province de Lombardie, qui comprenoit les deux qu'on nomme aujourd'hui de Milan & de Venise, & le pere Benoît Palimé en fut nommé provincial : l'autre fut celle de Toscane ; qui s'étendoit depuis Genes jusqu'à Ancone, & qui comprenoit le pays qu'on appelle proprement la Toscane, Genes avec sa riviere, l'Ombrie, & la Marche d'Ancone; & Ribadeneira fut fait provincial de cette derniere. De plus, pour animer les peres qui travailloient dans les indes orientales, & les encourager à tout souffrir pour Jesus-Christ, il leur écrivit dans cette année 1558. une lettre très-édifiante, & remplie de grands sentimens de religion. Cette lettre est datée de Rome le douziéme de Septembre.

Cependant quelqu'un ayant perfuadé au pape de

LXX. Le pape veut que le généralat oit triennal. Sacchini us fap.n. 18.0 59.

ne pas souffrir que le général des Jésuites sût perpé-An. 1558. tuel, mais seulement triennal, Paul IV. prit la résolution de suivre ce conseil, & dans la premiere visite que le pere Lainez lui fit avec Salmeron, il leur dit, qu'il avoit pensé qu'il seroit plus avantageux à la compagnie de rendre le généralat triennal, comme il étoit chez les Bénédictins, les religieux de sainte Justine & d'autres, qui s'en trouvoient très-bien : qu'il falloit donc que leur généralat fût vacant au bout de trois années, & qu'il fût laissé au pouvoir du siége apostolique, après ces trois ans expirés, ou de confirmer l'ancien général, ou d'en nommer un nouveau.

LXXI. Dispositions de la reine Hlifabeth au fujet de la reli-Cambden in hift. fuiv.

Le mauvais état des affaires de la religion en Angleterre devoit assez occuper l'esprit du pape, pour le distraire de toute autre affaire. En effet, la reine Elisabeth faisoit toûjours travailler à un plan remi Elifabeth.

Burnat. hift. de réformation, ou plûtôt de destruction, qui ne pouvoit qu'être très-préjudiciable àla vraie religion, & en causer la ruine de son royame. Enfin, après avoir dressé plusieurs modéles qui ne furent ni rejettés ni acceptés absolument, l'on remit l'affaire au parlement que cette princesse avoit convoqué pour le vingt-cinquiéme de Janvier 1559. & jufqu'à fa tenue elle ordonna que les évangiles, les épîtres, l'oraison dominicale, le symbole, le décalogue seroient lûs en Anglois: qu'on chanteroit les litanies dans la même langue : que les prêtres cesseroient d'élever l'hostie, & qu'on célébreroit le service comme il étoit pratiqué dans sa chapelle.

LXXIL Couronnement

Au commencement del'année 1559, elle conféra de la reine à Well- quelques dignités; elle ôta les sceaux à Heath arche-

Livre cent cinquante-troisie'me. 309 vêque d'York, pour les donner à Bacon; & le treiziéme de Janvier elle fut couronnée à Westmunster An. 1558, par Oglethorp évêque de Carlisle, les autres prélats munfter, & couvern'ayant pas voulu accorder leur ministere pour cette ment. cérémonie, parce que la reine s'étoit déjà trop de la maria de clarée contre l'église Romaine. Après le couronnetuivie de la marie de la couronnetuivie de la clarée dans lequel on publia une amnistie, selon les sont en la selon de la couronneformes accoûtumées, on ne pensa plus qu'à tenir le parlement, dont l'ouverture se fit le vingt-cinquiéme de Janvier, par un discours, où Nicolas Bacon garde du grand sceau, après avoir représenté aux deux chambres l'état déplorable de l'Angleterre déchirée de toutes parts, & les calamités des peuples, il étala tout ce qui pouvoit se dire à la louange de la nouvelle reine, & blâma hautement le dernier ministere, par rapport à la perte de Calais. Ensuite il fit connoître que la reine fouhaitoit qu'on travaillât incessamment aux affaires de la religion, parce que la défunion sur cette matiere étoit un des maux auxquels il falloit le plus promptement remédier. Il exhorta le parlement à prendre un milieu qui fût également éloigné des deux extrémités, de la fuperstition & de l'idolatrie d'un côté, de l'autre du mépris des choses saintes, & de l'irréligion; en sorte qu'on pût prendre un parti qui fût capable de réunir les partifans de l'une ou de l'autre religion dans

On continua aussi les séances du parlement; dans celle dutrentiéme de Janvieron proposa de restituer députe pour la à la couronne les décimes, les annates, & les dixmes prier de semaiter. inféodées; & les deux chambres y consentirent malgré l'opposition de l'archevêque d'York & de quel-

un même culte.

LXXIII. Le parientent lui

Q q iii

ques evêques, au nombre de fix. Le quatriéme de An. 1558. Février, les deux chambres envoyerent à la reine l'orateur, avec quarante députés, pour lui marquer jusqu'à quel point elle étoit chérie de ses sujets; mais que ne la croyant pas immortelle, ils la prioient de jetter les yeux fur un mari, qui la rendant heureuse & contente fit le bonheur de la nation, & qui laissat des enfans capables de gouverner le royaume après elle. Elisabeth répondit à ce compliment d'une maniere très-obligeante, en donnant à tous les députés fa main à baifer, en leur difant, qu'elle leur sçavoit bon gré de la discrétion qu'ils avoient eue de ne lui fixer ni le tems ni la personne : que l'état de la liberté dans lequel elle vivoit, lui plaisoit infiniment: & que si jamais elle en sortoit pour se marier, elle sçauroit faire un choix également agréable & avantageux à son peuple. Qu'au reste, par la cérémonie de son couronnement, elle s'étoit mariée à ses sujets, qui lui tenoient lieu d'enfans; & que quand elle viendroit à mourir, elle feroit très-contente qu'on pût lire sur son tombeau : Ici repose une reine qui a regné tant d'années, & qui a vécu & est morte vierge.

LXXIV. On y reconnoit Clemnellement le droit de la rei-Barnes, hift, de la reform. t. 2. in-4. 1. 3. p. 136.

Le neuvième de Février, les seigneurs consentirent à un acte pour reconnoître le droit de la reine à la couronne. Elle fut rétablie dans sa dignité & lib. vit. Elifabeth. dans les droits de sa naissance, par rapport à Anne de Boulen sa mere. Quelques-uns furent surpris, qu'on ne cassat point la sentence de divorce entre Henri VIII. & Anne de Boulen, & l'acte passé en conséquence, par lequel Elisabeth avoit été déclarée illégitime. On mit d'abord cette affaire en délibération, mais le garde des sceaux répondit à la

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 31T tes de défauts & de taches : que si la reine touchoit au An. 1558.

chambre haute, que la couronne effaçoit toutes forpasse, elle porteroit atteinte à l'honneur du roi son pere. Qu'une recherche trop scrupuleuse rendroit ses droits moins solides, au lieu de les mettre entierement dans leur jour, & que sans s'amuser à révoquer les loix précédentes, il suffiroit de prononcer par un arrêt solemnel, conçu en des termes généraux, qu'elle étoit légitimement parvenue à la couronne. Sur cet avis les deux chambres déclarerent qu'Elisabeth étoit leur véritable reine; quelle descendoit des rois d'Angleterre en droite ligne, & d'une maniere légitime : que la couronne lui appartenoit sans aucune ambiguité, de même que la succession appartiendroit aux enfans légitimement nés qu'elle pourroit avoir : que dans ces vûes les deux chambres représentant les trois états du royaume, reconnoissoient son droit, & sacrifieroient leur vie pour le soutenir.

L'acte qui regardoit la personne de la reine étant LXXV. passé, le parlement s'appliqua aux affaires de la re- rhéologiens charligion fur laquelle on fit plusieurs statuts. Matthieu ges de revoir la Parker qui avoit été aumônier d'Anne de Boulen, douarde qui ensuite l'avoit chargé en mourant de l'éducation d'Elifabeth sa fille, & du soin de l'instruire de la religion, avoit été nommé par la cour avec quelques théologiens de sa sorte, pour revoir & corriger le livre des communes priéres; & ils y travaillerent tous pendant les mois de Décembre & de Janvier. Ce livre des communes prieres étoit proprement la liturgie d'Edouard VI. qui contenoit la forme des ordinations. Il y avoit quatre points qui fai-

foient de la peine à la reine, celui des cérémonies, An. 1558. celui des images, celui de la présence réelle, & celui de la primauté ou suprématie. Sur le premier article, comme elle estimoit l'éclat & la pompe, elle reprochoit aux ministres d'Edouard d'avoir outré le retranchement des ornemens extérieurs, & d'avoir trop dépouillé la religion. Pour les images, elle étoit assez portée à les conserver dans les églises, comme un grand secours pour exciter la dévotion : mais le parti contraire prévalut si bien que la reine ne put résister ; & on lui fit tellement outrer la matiere, que non contente d'ordonner qu'on ôtât les images des églifes, elle défendit à tous fes fujets de les garder dans leurs maisons; il n'y eut que le crucifix qui fut conservé, encore ne fût-ce que dans la chapelle royale, d'où l'on ne put persuader à la reine de l'arracher.

fur la préfence f. p. l. 3. pag. 579. O juiv.

Cette princesse demeura plus ferme sur l'article de l'Eucharistie. Elle pensoit qu'on s'étoit restraint du tems d'Edouard, sur certains dogmes dans des limites trop étroites, & sous des termes trop précis: qu'il falloit user d'expressions plus générales, où les parties exposées trouvassent leur compte. Son dessein étoit de faire concevoir en des paroles un peu vagues la maniere de la présence de Jesus-Christ dans l'Eucharistie; & de dresser un office pour la communion, dont les expressions sussent si bien ménagées, qu'en évitant de condamner la présence corporelle, on réunit tous les Anglois dans une feule & même église. La reine chargea les théologiens de ne rien dire qui censurât absolument ce dogme de la présence réelle; mais de laisser indécis comme

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 313 une opinion spéculative, que chacun auroit la liberté d'embrasser ou de rejetter. Et pour cela on retran- An. 1559. cha de la liturgie d'Edouard la rubrique qui expliquoit dans quelle vûe l'église Anglicane ordonnoit de recevoir la communion à genoux : il y avoit, qu'on ne prétendoit rendre par-là aucune adoration à la présence corporelle de la chair & du sang de Jesus-Christ, cette chair & ce sang n'étant point ailleurs que dans le ciel. On fit une autre correction à peu-près semblable. Suivant la premiere liturgie d'Edouard, le prêtre présentant le pain & le vin aux communians, leur adressoit ces paroles : Le corps & le sang de N. S. J. C. garde ton corps & ton ame pour la vie éternelle. On retrancha ces mots dans la feconde liturgie d'Edouard, parce qu'ils sembloient trop favorables à la présence réelle, & l'on mit ceux-ci en leur place. Prends & manges ceci, en te souvenant que Jesus-Christ est mort pour toi. Repais-toi de lui en ton cœur par la foi , & avec actions de graces. Ou , Bois ceci en mémoire que le sang de Jesus-Christ a été répandu pour toi , & lui en rends graces. L'un & l'autre tour d'expression revenant affez à l'intention des ministres de la reine. ils résolurent de les joindre ensemble.

Quant à l'article de la suprématie, on l'avoit pousfée si loin dans la réformation Anglicane, qu'Elisa-reinelisabeth sur beth en eut du scrupule; & l'horreur qu'on eut de Burner, his de voir une femme chef souverain de l'église & sour- la resour. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. ce de la puissance pastorale, dont elle est incapable par fon fexe, fit qu'on ouvrit enfin les yeux aux excès où l'on s'étoit emporté. La reine y répugnoit elle-même ; elle en sentoit un peu le ridicule ; mais elle croyoit qu'il étoit de son intérêt de ne pas se Tome XXXXL

dépouiller de ce titre, qu'au moins la politique de-An. 1559. mandoit qu'elle le conservat toujours, & ces considérations l'emporterent sur toutes les raisons qu'elle avoit d'ailleurs de l'abandonner. Non-seulement elle accepta la qualité de chefde l'églife, elle l'exerça, autant qu'elle put, sous un autre nom, qui disoit autant que chef de l'églife. Et par la loi que publia le parlement, on attacha de nouveau la primauté ecclésiastique à la couronne. On déclara que le droit de faire les visites ecclésiastiques, & de corriger ou réformer les abus de l'églife, étoit annexé pour toujours à la royauté, & qu'on ne pourroit exercer aucune charge publique, foit civile, ou militaire, ou ecclésiastique, sans jurer de reconnoître la reine pour souveraine gouvernante dans tout fon royaume, en toutes fortes de caufes féculieres & eccléfiastiques. Voilà à quoi aboutit le scrupule de la reine : & tout ce qu'elle adoucit dans les loix de Henri VIII. fut que la qualité de fouverain chef qu'il avoit portée, ne fut plus rendue nécessaire dans le serment que l'on nomme de suprématie, & qu'au lieu que sous ce roi on perdoit la vie en refusant de faire ce serment, sous Elifabeth on ne perdoit que ses biens. On dit que ce fut un nommé Lever, célébre prédicateur Protestant, qui avoit suggéré à la reine cette délicatesse.

da parlement tou-C'ant la religion. Cambden, in ann. vis, Elifabeth,

Il ne s'agissoit plus que de faire des statuts sur Ditterns flatuts tous ces changemens pour être autorifés, & c'est à quoi le parlement s'appliqua, quand on lui eut présenté cette liturgie toute réformée. Le quinziéme de Février la chambre basse vit paroître sur fon bureau un projet de loi touchant la célébration du service divin en langue vulgaire, & l'on en sit

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 315 un statut. Le vingt-uniéme on en fit un autre pour rendre à la reine le droit de suprématie dans l'église An. 1559.

d'Angleterre : mais l'ordonnance ne passa dans la chambre des seigneurs que le dix-huitiéme de Mars, contre l'avis de l'archevêque d'Yorck, du comte de Schrewsbury, du vicomte de Montaigu, des évêques de Londres, de Winchester, de Worchester, de Landaft, de Conventry & Lichtfield, d'Excester, de Chester, de Carlisse, & de l'abbé de Westmunster, qui combattirent cette primauté avec vigueur : mais ce qui fut refusé dans ce parlement de la part du clergé, fut reçu dans le fynode de Londres en 1562. du commun consentement de ce même clergé, tant du premier que du second ordre. Ils ne se rendirent donc difficiles en 1559, que par un motif de bienséance; car s'étant déclarés solemnellement pour le pape sous le régne de Marie, il n'étoit pas de bonne grace qu'ils se révoltassent si-tôt contre lui. Le dix-septiéme de Mars, on confirma tous les actes faits au fujet de la religion sous l'autorité d'Edouard. Et quatre jours après, on rendit à la reine la nomination aux évêchés, comme Edouard fon frere en avoit joui. Enfin par d'autres actes on établissoit l'uniformité dans le service divin; on permettoit à la reine de s'approprier les terres des évêchés vacans; pourvû qu'elle en rendît la valeur en dixmes inféodées; on lui adjugeoit toutes les maisons religieuses. On déclara la condamnation des évêques Catholiques fous Edouard VI. juste & légitime. Tout cela se fit presque sans opposition, si on en excepte quelques seigneurs laiques, qui tâcherent de s'opposer au torrent, & qui

firent même enregistrer leurs protestations : mais An. 1559. leur nombre n'étoit pas considérable.

On établit en Angleterre une cour de la grande Pag. 572. 0 573.

Le pouvoir ou la suprématie dont la reine venoir d'être revêtue, avec la faculté de la faire exercer par des commissaires, donna naissance à l'établissement Burner, lucosup. d'une nouvelle cour, qui fut appellée la cour de la grande commission. Elle étoit composée d'un certain nombre de commissaires ou de juges, qui étoient revêtus en commun de l'autorité qu'Henri VIII. avoit mise entre les mains d'un seul, sous le titre de vice-gerent. Ceux du clergé que la reine consulta là-dessus, lui firent aisément prendre cette résolution, dans la pensée que cette charge rendoit un seul homme trop puissant, & qu'il valoit mieux la partager entre plufieurs. Le même clergé comptoit aussi que ceux de son corps auroient plus de part à ces charges, & qu'ils ne seroient plus si absolument à la discrétion des laïcs, qui, accoûtumés à dépendre des ecclésiaftiques depuis plusieurs siécles, ne manquoient aucune occasion de se dédommager quand ils pouvoient avoir le desfus.

La reine fait défense de precher fans une permiffon expresse.

Avant que toutes ces innovations eussent été établies, quelques ecclésiastiques ayant prêché contre celles qui commençoient à s'introduire, la reine défendit de prêcher sans une permission expédiée du grand sceau. Et de peur que l'assemblée du clergé ne la traversat dans ses desseins, elle défendit aux ecclésiastiques qui la composoient, de faire aucuns canons. Ce réglement, dont l'injustice étoit manifeste, révolta la chambre basse, & l'orateur ou président nommé Harpsfield, composa une requête, que les députés présenterent à la reine, & dans la-

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 317 quelle on établissoit cinq articles de la religion Catholique. 1. Que Jesus-Christ est corporellement An. 1559. présent dans l'Eucharistie. 2. Qu'il n'y a point d'autre fubstance dans le sacrement, que le corps & le fang du Sauveur. 3. Qu'il y a dans la messe un facrifice propitiatoire pour les vivans & pour les morts. 4. Que faint Pierre & ses légitimes successeurs ont eu la puissance de gouverner l'église, & de paître les brebis. 5. Qu'il n'y a que les pasteurs de l'église qui soient en droit de déterminer la doctrine, de régler l'administration des sacremens, & de fixer l'ordre du service divin. Cette requête donna lieu de proposer de tenir une conférence entre neuf docteurs de chaque parti dans l'église abbatiale de Westmunster, pour examiner les raisons de part & d'autre.

Rriii

Ceux du parti Catholique furent les évêques de LXXXI. Winchester, de Lichtfield, de Chester, de Carlisle, les docteurs Cade Lincoln, & les docteurs Col, Harpsfield, Lang-tholiques dale, & Chedfey. Du côté des Protestans, Scory, autrefois évêque de Chicester, de Cox, de Witehead, Grindal, de Horn, de Sends, le Guest, d'Almer, & de Jewel. L'ouverture de la conférence fut assignée au trente-uniéme de Mars, & l'on marqua les points dont on y devoit traiter. Il n'y en avoit que trois; scavoir, 1. S'il n'est pas contraire à la parole de Dieu, & à l'église ancienne de célébrer le service divin, & d'administrer les sacremens dans une langue inconnue au peuple. 2. Si chaque églife n'a pas toujours eu le droit d'ordonner, de réformer, & d'abolir les cérémonies de l'office divin, quand cela n'est point contraire à l'édification des fidéles. 3. Si l'on peut prouver par la parole de Dieu, qu'il

y a dans la messe un facrisice propitiatoire pour les An. 1559. vivans & pour les morts. Il sut encore réglé, qu'on disputeroit par écrit, que les évêques commenceroient, en lisant d'abord leurs raisons sur le premier point; que les réformés liroient ensuite les leurs; & qu'aussi-tot après, les uns & les autres s'entredonneroient leurs écrits; fans entrer dans aucun nouveau discours, pour éviter les contestations & les aigreurs. La dispute devoit se faire en présence du conseil, & le garde des sceaux sut chargé de faire observer ces réglemens.

LXXXII.

La conférence est rompue de la part des Catholiques.

Burnet, ut fup.

1. 3. p. 578.

Au bruit de cette conférence, on y vit accourir une infinité de personnes pour être témoins de ce qui s'y passeroit. Le jour indiqué pour la commencer étant arrivé, l'évêque de Winchester dit au nom des Catholiques de son parti, que leurs raisons n'étoient pas encore en état d'être produites; que cependant le docteur Cole parleroit, si on vouloit bien l'écouter : on y consentit ; il parla, & exposa les raisons que l'église avoit de célébrer l'office divin en latin ; l'antiquité de cet usage, & la nécessité qu'il y avoit de ne le point abandonner. Horn réfuta ces raisons au nom des Protestans; & après ces premieres disputes, les Catholiques faisant attention que malgré tous leurs efforts pour empêcher que la vraye religion ne fût détruite en Angleterre, le conseil qui dominoit & qui vouloit la prétendue réforme, l'emporteroit toujours, ils convinrent entre eux de ne point donner de copie de leurs écrits à des hérétiques; d'autant plus, qu'ils considéroient que la reine en ordonnant une semblable conférence, exergoit le plus grand acte de sa primauté, à laquelle ils

Livre cent cinquant e-troisie'me. 319 étoient contraires; & qu'ils avoient tout lieu de craindre que cette princesse & son conseil ne s'attribuas- An. 1559. sent la puissance de déterminer les matieres controverfées. Enfin les évêques de Winchester & de Lincoln prétendirent que la doctrine Catholique étant toute décidée, on ne pouvoit y toucher que dans un

fynode, composé de juges ecclésiastiques. Les Catholiques ayant ainsi rompu la conférence, le parlement profita de cette rupture pour faire un réglement, qui établit l'uniformité dans le service de l'églife.

Le projet du statut pour rétablir la liturgie d'Edouard, ne fut pas goûté des communes, qui en di reiblifement de la liungie d'E-douard. chambre haute. Heath archevêque d'York le réfuta pag. 180. 11. 3. par un long discours. Il y censura les changemens que la religion avoit soufferts du tems d'Edouard, & taxa d'inconstance Cranmer & Ridley, pour n'avoir pas toujours été dans le même fentiment, au fujet de la présence de Jesus-Christ dans l'Eucharistie. L'évêque de Chester s'opposa aussi au statut, prétendant qu'il blessoit également la foi & la charité, & que les points déja décidés ne devoient pas être sujets à un nouvel examen. Qu'on ne voyoit point de facrifice pour l'expiation des péchés dans cette liturgie, & que l'adoration de Jesus-Christ dans l'hostie n'y étoit point ordonnée. Fecknam abbé de Westmunster défendit la même cause : il dit que la religion Catholique subsistoit en Angleterre dès le tems duroi Lucius, au lieu que la nouvelle liturgie n'avoit paru que dans les deux dernieres années d'Edouard: que la religion Romaine avoit toujours

été la même, au lieu que la nouvelle réforme n'étoit An. 1559. qu'une suite de variations, comme on le voyoit assez dans le dogme de la présence réelle. Qu'enfin il étoit de l'intérêt des seigneurs de demeurer attachés à l'églife catholique, dont le nom feul fuffifoit pour établir son autorité, aucune secte d'hérétiques n'ayant eu le front de prendre le titre d'église catholique. Mais le parlement ne laissa pas de faire le statut sans s'arrêter à ces raifons.

Les autres ordonnances sur le changement des

Autres projets propoles qui ne passerent point. Burnet, ut sup. 1. 3. p. 585.

offices & des cérémonies, & sur l'union de toutes les maifons religieuses à la couronne, rencontrerent les mêmes oppositions, & eurent le même succès. Le parlement avant que d'être cassé, accorda à la reine des subsides considérables, entre lesquels il faut compter le sol pour livre sur les marchandises, & le droit par tonneau. Le premier droit fut rendu perpétuel pour le régne d'Elisabeth. Il se trouva trois projets de loix, que la chambre des communes ne voulut point passer. Par le premier, on voulut rétablir dans leurs siéges les évêques que la reine Marie avoit chassés. Par le second on proposoit de rétablir les ecclésiastiques mariés dans leurs bénéfices. Par le troisiéme, on chargea trois personnes de revoir les constitutions ecclésiastiques pour les rédiger en un corps: mais ce dessein ne fut pas exécuté. Le parlement fut dissous le dixième du mois de Mai; & la réformation ayant été ainsi rétablie par son autorité, les évêques & le reste du clergé reçurent ordre de venir prêter le serment de suprématie, c'est-àdire, de reconnoître la primauté ecclésiastique de la reine, & de renoncer à celle du pape. Ils refuserent de

De Rapin Thoir. hift. d' Angl. to. 6. 17. p. 158. Burnet, us fup.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 321 de le faire, dans la pensée que s'ils tenoient ferme d'un commun consentement, la reine seroit obligée An. 1559. de se relâcher de ses prétentions, à moins qu'elle ne voulût chasser tous les évêques du royaume. De neuf mille quatre cens bénéficiers qu'il y avoit dans le royaume, on dit qu'il ne se trouva que quatorze évêques, douze archidiacres, quinze principaux de colléges, cinquante chanoines, & environ quatrevingt curés qui aimerent mieux renoncer à leurs bénéfices qu'à leur religion; & leurs places furent remplies par des Protestans. Plusieurs moines rétournerent dans le siécle, & quelques religieuses se

retirerent en des pays étrangers. La conférence qui avoit été commencée en l'abbaye de Cercamp, entre la Picardie & l'Artois, dans Cateau Cambresse le comté de faint Pol, pour traiter de la paix entre pour traiter de la les rois de France & d'Espagne, Henri II. & Philip- Cabrera, hist. 1. 4. pe II. ayant été transférée à Cateau-Cambresis, les Danile recueil des traites de pair, mêmes députés qui avoient affifté aux entrevûes de 10m. 1. Cercamp, s'y trouverent sur la fin de Janvier 1559. pour continuer à y traiter de la même affaire. Après quelques discours de part & d'autre, on convint le fixiéme de Février, que la surséance d'armes dureroit tout le tems qu'ils seroient en négociation, & encore six jours après la dissolution de l'assemblée, & qu'il seroit permis à la reine d'Angleterre d'y envoyer aussi ses députés. On avança beaucoup les affaires de la paix dans cette assemblée, & il n'y eut plus de difficulté que sur l'article de Calais. Les François ne vouloient point rendre cette ville, & le roi Philippe ne vouloit pas les en laisser maîtres, tant parce qu'il étoit engagé d'honneur à ne faire la paix

Tome XXXI.

LXXXV.

qu'à cette condition, que parce qu'il y alloit de son An. 1559. intérêt qu'une place si importante tombat entre les mains des Anglois, qui auroient pû dans le besoin faire une puissante diversion en faveur de l'Espagne. Pendant que chaque parti se débattoit pour ses intérêts, Philippe reçut avis du duc de Feria, son ambassadeur en Angleterre, que la reine n'étoit point résolue de l'épouser, & qu'elle cherchoit seulement à l'amuser, sans avoir aucune intention de finir. Cette nouvelle affligea Philippe, & lui fit prendre la réfolution de faire sa paix avec la France.

LXXXVI. tre de roi d'Angleterre. Cambden in reg. Elifabeth. Dans les Mem. de

Mielvil,

Elifabeth de son côté voyant que les Espagnols Plaint que le dau- agissoient si mollement en sa faveur, qu'il étoit faciplin & ton épou-le prennent le ti- le de s'appercevoir qu'ils ne s'intéressoient pas beaucoup pour elle, voulut aussi conclure à quelque prix que ce fût : la continuation de la guerre ne convenant nullement à la situation de ses affaires, ni aux mefures qu'elle prenoit actuellement pour changer la religion dans son royaume. Mais avant que d'entrer en aucun traité, elle fit faire ses plaintes par Trochmorton son ambassadeur en France, de ce que Marie reine d'Ecosse, & le dauphin son mari, prenoient le titre de roi & reine d'Angleterre, & faisoient mettre les armes du royaume dans leur sceau. fur leur vaisselle & fur leurs meubles : ce que l'ambassadeur traitoit d'attentat. On lui sit réponse, qu'ils l'avoient fait à l'exemple des maisons des princes d'Allemagne, où tous les freres portent mêmes titres & mêmes armes que le chef de la maison. On ajoûta, que la reine ne devoit pas être si délicate dans une affaire de cette nature, ni s'amuser à vétiller à la maniere des Espagnols, elle qui prenoit la qualité

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 323 de reine de France, & qui en portoit les armes, quoiqu'elle n'eût aucun droit sur ce royaume. Troch- An. 1559. morton repliqua, que douze rois d'Angleterre avoient porté le titre de rois de France sans qu'il y eût eu aucun traité qui les obligeat à le quitter. Mais on ne l'écouta pas ; & malgré ses plaintes , le dauphin & la reine d'Ecosse conserverent le titre qu'ils

avoient pris.

Comme Elisabeth avoit résolu de faire la paix , LXXXVII. elle assemblason conseil, où il y eut de grandes con- avec le roi de testations touchant l'affaire de Calais : on convint Aci, Publ. de Rytoutefois que le roi de France garderoit cette place, mer. 1. 15. p. 505. & les autres qui avoient été conquises sur les Anglois en Picardie, pendant huit ans seulement, après lesquels les François les restitueroient à l'Angleterre, ou lui payeroient un million cinq cens mille livres. Qu'ils donneroient de bonnes cautions dans les villes neutres pour l'accomplissement de l'une ou l'autre alternative, & des ôtages, jusqu'à ce que les cautions fussent trouvées. Que si l'Angleterre attaquoit la France ou l'Ecosse à la fin des huit années, elle perdroit son droit sur Calais. Que si les Ecossois ou les François faisoient la guerre aux Anglois dans cet espace de tems, la place retourneroit dès ce moment aux Anglois, dont le droit seroit par-là rétabli en son entier.

Les Espagnols qui étoient déja convenus des prin- Arricles du traité cipaux articles avec la France, ne traverserent point de paix de Cacetraité avec l'Angleterre, & conclurent le leur qui De Thou, l. 12, fut signé le troisséme d'Avril aux conditions suivan- France, t. 3. intes : Que les traites faits entre l'empereur Charles V. fel. p. 587. & le roi François L seroient fidellement observés, 82. 71. 25.

LXXXVIII.

excepté ce qui fut changé dans ce nouvel accord. An. 1559. 2. Que les deux rois procureroient au plûtôt la convocation d'un concile œcuménique pour appaifer les différends sur la religion. 3. Que toutes les villes, forts, châteaux & places prifes par l'un desdits rois, ou par ledit empereur, tant deçà que delà les monts, depuis huit ans, scroient réciproquement rendues en l'état où elles se trouveroient, sans qu'elles pûssent être déformais fortifiées. Qu'ainsi Henri rendroit à Philippe, Hefdin, Marienbourg, Thionville, Damvilliers, Yvoi, & Montmedi, avec le comté de Charolois: delà les monts, Valence, & toutes les villes & châteaux pris depuis ledit tems; & que Philippe de fon côté rendroit au roi de France, faint Quentin, le Catelet, Ham, & tout le diocèfe de Terouanne, sans qu'il fût permis à ce dernier de rétablir cette ville ; mais qu'il pourroit faire démanteler Yvoi, avant que d'enfaire la restitution. Philippe convint aussi de rendre à Marie de Bourbon le comté de faint-Pol, & à l'évêque de Liéges, Bovines & Bouillon, sans préjudice du droit prétendu de quelques feigneurs parti-

> Quant aux prétentions du duc de Savoye, le quatriéme article portoit, que Henri, rendroit à Emmanuel-Philibert, qui en étoit duc, tout ce que le roi François I. & lui avoient pris tant sur le duc que fur Charles son pere, tant deçà que delà les monts, excepté Turin, Pignerol, Quiers, Chivas, & Villeneuve d'Ast, que le roi très-Chrétien retiendroit par forme de gages, jusques à ce que les dissernds sur les droits par lui prétendus ausdits pays, du côté de Louise de Savoye son ayeule, sus lent terminés;

culiers, lequel seroit jugé par arbitres.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 325 ce qui devoit se faire dans trois ans au plus tard, fans autre prolongation : enforte que ce terme ex- An. 1559. piré, le duc entreroit en libre & pleine possession de ces cinq villes pour en jouir paisiblement, ainsi que de ses autres terres ; & jusqu'alors le roi d'Espagne pourroit retenir Verceil & Aft. Le duc de Savoye ne devoit être partisan d'aucun des deux rois, mais ami commun; & Henri devoit lui donner en mariage Marguerite sa sœur, avec trois cens mille écus de dot, & l'usufruit du duché de Berry. Par le cinquiéme article, Henri devoit évacuer toutes les places qu'il occupoit en Toscane, à condition que les Siennois qui s'étoient retirés à Montalcino, jouiroient d'une amnistie générale, & que ceux qui se soumettroient seroient rétablis dans leurs biens. Par le sixiéme, il rendoit à la seigneurie de Genes tout ce qu'il tenoit dans l'isle de Corse, à condition que tous ceux qui avoient pris le parti de la France seroient rétablis dans leurs biens & dignités. Par le feptiéme les deux rois rendoient à Guillaume duc de Mantoue . tout ce qui lui avoit été pris dans le Montferrat : en forte qu'îl feroit libre à l'un ou à l'autre, ou de faire raser les sortifications qu'ils avoient saites, ou de les laisser. Par le huitième, Marie infante de Portugal, devoit jouir paisiblement des terres qui lui avoient été assignées pour la dot de sa mere. Par le neuviéme, tous les bannis pour avoir suivi le parti de l'un ou de l'autre roi, devoient être rétablis dans leurs honneurs, héritages, dignités & bénéfices; fans toutefois qu'on pût intenter procès pour la restitution des fruits pendant la jouissance de ces biens. Henri étoit obligé d'accomplir tous ces points le pre-Sfiii

mier, & Philippe un mois après : & pour assurer An. 1559. ledit traité, ce dernier prince devoit épouser Elisabeth, fille aînée du roi de France, avec quatre cens mille écus de dot. Le mariage se fit par procureur le vingt-deuxième, ou selon d'autres, le vingt-septiéme de Juin. Enfin dans ce traité étoient compris le pape, l'empereur, les sept électeurs, avec les villes & états libres de l'Empire, les rois de Pologne, de Dannemark, de Suéde & d'Ecosse, Elisabeth reine d'Angleterre, la république de Venise, les Suisses & Grifons, les ducs de Savoye, de Lorraine, de Florence, de Ferrare, de Mantoue, d'Urbin, de Parme, de Plaisance, & les seigneuries de Genes & de Lucques. La paix fut publiée à Paris quatre jours après, & le pape en fit faire des actions de graces publiques à Rome, & en témoigna beaucoup de joye.

LXXXIX. Traité entre Elifabeth, le roi & la reine d'Ecoffe.

Le même jour on signa un traité entre la reine d'Angleterre, & le roi & la reine d'Ecosse, dont voici les principaux articles. Qu'aucune des parties n'attaqueroit les états dont l'autre seroit actuellement en possession, ni par soi-même ni par autrui. Qu'elles ne donneroient aucun secours pour attaquer les états de l'une ou de l'autre, à quelque personne que ce pût être, & en quelque degré de consanguinité ou d'affinité qu'elle leur appartînt, ou de quelque dignité qu'elle fût. Qu'elles ne recevroient point ° les rebelles, les fugitifs, les malfaicteurs, &c. Que dans trois mois les fortifications d'Aymouth, & toutes les autres faites en Ecosse de puis le traité de 1549. seroient rasées. Que les autres droits & prétentions réciproques demeureroient en leur entier. Que dans deux mois on nommeroit de part & d'autre des

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 927 commissaires pour régler certains articles, sur lesquels les ambassadeurs de France n'étoient pas assez An. 1559bien instruits. Ce traité fut signé par Marie Stuart & fon mari le dauphin le dix-huitiéme d'Avril; & le trente-uniéme de Mai, les commissaires des deux royaumes s'étant assemblés à Upsalinton, y signerent un fecond traité sur les articles laissés indécis

dans le précédent.

Les Protestans n'en furent pas moins puissans en x C.
Grands troubles Ecosse. Ils y étoient en si grand nombre, qu'ils do- en Ecosse au sujet minoient presque absolument dans l'assemblée des de la religion. états. La régente qui craignoit que leur autorité & 22. n. 7. in hoc an leur puissance ne fussent très-nuisibles au royaume. prit la résolution de les bannir; & pour le faire par un decret plus solemnel, elle convoqua une assemblée à Sterlin, & y fit citer tous les ministres de la prétendue réforme. Ils s'y rendirent accompagnés d'une multitude de peuples, qui voulut les y suivre, mais sans armes, de peur d'être regardés comme féditieux, & de s'attirer quelque affaire fâcheuse. La régente étonnée de voir tant de monde, pria Jean Areskin de les faire retirer, avec promesse qu'il ne seroit rien arrêté dans les états contre les ministres. Tous se retirerent aussi-tôt à la priere d'Areskin; mais ils ne furent pas plûtôt partis, qu'on procéda contre eux, comme s'ils eussent refusé de comparoître, & on les bannit comme contumaces. Areskin fut si outré de cette conduite, qu'il alla trouver les grands, qui étoient encore à Perth, à qui il fit voir ce qu'ils devoient attendre de la bonne foi de la régente, puisqu'elle n'avoit égard ni à l'honneur ni à la justice, & qu'elle facrifioit l'une &

l'autre à ses intérêts. Animés par ce discours , & aussi An. 1559. irrités qu'Areskin de l'action de la régente, ils réfolurent aussi-tôt d'opposer la force à la force. Le ministre Knox soulevale peuple par un sermon violent & féditieux, & la populace de Perth se jetta dans les églifes, en brifa les images, maltraita beaucoup un prêtre qui alloit dire la messe, & pilla entiérement le couvent des Chartreux. Il y eut dans le même tems une semblable révolte à Cupre, où l'on commit presque tous les mêmes désordres. Mais la régente loin de reconnoître que son manque de bonne foi en avoit été l'occasion, ne songea qu'à la vengeance qu'elle pouvoit en tirer, & ne consultant que sa colere, elle assembla quelques troupes, se sit accompagner des comtes d'Argile & d'Athol, & marcha droit à Perth; mais en approchant de cette ville elle apprit que le comte de Glencarn étoit campé tout proche avec plus de fept mille hommes de bonnes troupes. Cette nouvelle lui fit prendre le parti d'envoyer Jacques Stuart & Cambelle, pour traiter avec le comte & ses confédérés, à certaines conditions, qui furent acceptées. 1. Qu'après avoir congédié les troupes de part & d'autre, la régente feroit reçûe dans la ville. 2. Qu'on ne maltraiteroit aucun des habitans. 3. Qu'aucun François n'entreroit dans la place, & n'en pourroit approcher que de trois milles. Qu'enfin les différends touchant la religion, seroient remis à la décision des états. Ainsi le tumulte étant appaifé, fans en venir à la violence, la régente entra dans la ville, où elle fut honorablement reçûe; mais cette princesse sans égard au traité, fit entrer avec elle les troupes Ecossoises entretenues

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISTEME. 329 retenues par la France, rétablit la messe dans Perth, changea les magistrats, envoya quelques principaux An. 1559. citoyens en exil, mit garnison dans la ville, dont elle vouloit faire une place d'armes, & s'en retourna à Sterlyn. Cette inexactitude à observer les paroles qu'elle donnoit, lui coûta cher. Elle se vit dès ce jour-là abandonnée par ceux qui lui avoient été jusqu'alors attachés. Le comte d'Argile lui-même, & Jacques Stuart prieur de saint André, & fils naturel de Jacques V. qui avoient toujours pris ses intérêts, s'en séparerent, & se joignirent au parti qui lui étoit opposé.

Quelque tems après les habitans de faint André, de Cupre, & d'autres villes, s'étant déclarés Protes- tans de S. Apdré tans, commirent beaucoup d'excès dans les églifes vet réprimer, catholiques, & démolirent les monastères des Cor-Lefisur lib. 10, Bulliann. hijf. deliers & des Dominicains, en présence même de Scor. lio. 160 l'archevêque, qui fut obligé de se retirer à Falkland, quoiqu'il eût de la cavalerie. La régente pour arrêter ces excès, assembla deux mille François & mille Ecossois, commandés par Jacques Hamilton, qu'on nommoit alors duc de Châtelleraud, qui n'osa pas attaquer les Protestans, croyant leurs troupes beaucoup plus nombreuses qu'elles n'étoient. La régente qui étoit alors à Falkland, tâcha d'amuser les confédérés par de nouvelles propositions, jusqu'à ce qu'elle eût reçu d'autres troupes. Jacques Stuart proposa de faire sortir la garrison de Perth, & de laisfer la ville libre; mais cette proposition n'ayant pas plû à la régente, les Protestans marcherent droit à Perth, & s'en rendirent maîtres en très-peu de tems. Enfuite ils s'affûrerent de Scone, de Sterlyn, de

Tome XX XI

Limmach, ou Lithquo, où ils raserent les couvens, An. 1559: changerent le service divin, & établirent des ministres de la nouvelle réforme. Ce qui obligea la régente & d'Oysel qui commandoit les troupes Francoises, de se retirer à Dumbar.

·La régente s'adressa à la cout de France, pour l'informer des desseins de Jacques Stuart, qui quoiavoir du secours. que fils naturel de Jacques V. ne tendoit toutesois qu'à s'emparer de la couronne, qu'on vouloitenlever au dauphin & à la reine son épouse; & les Guises ne manquerent pas d'appuyer ces griefs, en repréfentant au roi, que la religion n'étoit qu'un pur prétexte dont il se servoit pour colorer sonusurpation, & se former un parti capable de le soutenir dans ses desseins ambitieux. Henri II. avant que de rien entreprendre, envoya de l'avis du connétable de Montmonrenci, Jacques Melvil gentilhomme Ecosfois, & domestique du connétable, en Ecosse, pour s'instruire des vrais motifs de Jacques Stuart, d'autant plus que s'il s'agissoit seulement de la religion, fans aucune vûe fur la couronne, il ne vouloit point s'en mêler, étant assez occupé dans son royaume à réprimer les hérétiques. Melvil arrivé en Ecosse, s'aboucha avec la régente qui étoitalors à Falkland, & ensuite avec Jacques Stuart, qui protesta à l'envoyé, qu'il étoit si éloigné de la pensée d'aspirer au trône, qu'il étoit tout disposé à quitter l'Ecosse au premier ordre de sa majesté. Henri II. mourut sur

ces entrefaites, avant que Melvil fût de retour à Paris; & les Protestans se laissant emporter à la joie, comme s'ils n'avoient plus aucun sujet de craindre, se retirerent pour la plûpart chez eux.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 331

La régente voulant profiter de cette occasion, & voyant que la vigilance de ses ennemis diminuoit An. 1559. par une trop grande confiance, alla droit à Edimbourg avec des troupes commandées par d'Oyfel; d'une tréve avec & comme il y avoit beaucoup d'apparence qu'on en les confédéres viendroit à une bataille, l'on obtint par l'entremise De Thou hiss. 11. du duc de Châtelleraud, & de Dulgas comte de Morton, qu'on ne combattroit pas ce jour-là; ces seigneurs persuaderent même si fortement à la régente de consentir à une tréve, qu'elle fut conclue en effet. Elle devoit durer depuis le vingt-quatriéme de Juillet jusqu'au premier de Janvier suivant, à ces conditions: Que personne ne seroit contraint d'embraffer la religion & le culte qui ne lui plairoit pas. Qu'on ne mettroit point dans Edimbourg de garnison de gens de guerre. Qu'on laisseroit les prêtres jouir librement de leurs revenus. Qu'on ne démoliroit point les églises pour en faire des lieux profanes. Que le lendemain on remettroit à la régente les coins dont on frappoit les monnoyes, & qu'on lui rendroit le palais royal avec tous les meubles. Cette tréve étoit également nécessaire aux deux partis. Les confédérés avoient besoin de quelque tems pour se remettre en état de défense : & la régente espéroit dans cet intervalle recevoir du secours de France. Aussi ne fût-elle pas long-tems sans violer la tréve. Elle fit travailler aux fortifications de Leith; les Protestans en sirent inutilement le siége; & la régente sçachant que l'armée ennemie s'étoit retirée à Edimbourg, partit avectoutes ses troupes au commencement de Novembre pour aller l'attaquer, & la surprit tellement par cette marche im-

prévûe, que les confédérés abandonnerent Edim-An. 5581. bourg pour se retirer à Sterlin. Telle sut l'origine des troubles d'Ecosse.

bein ordonat la Socia de aniaires de la Keligion avec un pouvoir ab-guine de décède. folu. Elle voulut d'abord que l'on confervât les ima-la rifinal, jui ges, parce du'elle les acques " pour exciter la dévotion, & qu'elle espéroit qu'elles rendroient les églises plus fréquentées. Mais sur les remontrances des évêques & des Protestans, elle changea, finon de fentiment, du moins de conduite, & donna ordre que les images, tableaux & statues fussent ôtées des églises. Elle ne se contenta pas de remettre en vigueur les ordonnances ecclésiastiques qui avoient été publiées la premiere année du regne d'Edouard VI. son frere, elle en sit aussi de nouvelles, dont voici les principales.

En Angleterre, la reine Elisabeth continuoit de

douard.

Elle défendit aux prêtres & aux diacres de se marier sans la permission de l'évêque diocésain, la participation de deux lieutenans de police, & l'aveu des parens ou des amis de la femme. Elle ordonna que . les gens d'églife fussent habillés selon la coûtume des deux universités ; qu'on assistat à l'office de l'église dans chaque paroisse: que les cabarets ne suffent point ouverts pendant le service divin : que les prédicateurs reçussent de l'ordinaire des lieux le pouvoir de prêcher. Elle chargeales évêques de nommer dans chaque paroisse trois ou quatre personnes sages & prudentes, pour en obliger les paroissiens d'aller à l'église les dimanches & les jours de sêtes. Que les priéres marquées pour les services ordinaires, & les litanies feroient lûes tous les mercredis & vendredis.

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 333

Que quiconque se serviroit des noms odieux de papistes, hérétique, schismatique, sacramentaire, se- An. 1559. roit rigoureusement puni. Qu'aucun livre ne pourroit être imprimé sans privilége ou sans permission d'un archevêque, évêque ou chancelier de l'université. Qu'on seroit à genoux durant les prieres. Qu'on feroit la révérence, lorsqu'on prononceroit le nom de Jesus. Qu'on n'ôteroit aucun autel des Eglises, . fans l'aveu du curé ou des marguilliers de la paroifse. Qu'il y auroit dans chaque église une table pour la communion. Que le pain dont on communieroit seroit simple, de figure ronde, & sans aucune représentation. Enfin, elle prescrivit la forme de la priere, qui précéde immédiatement le sermon, & qui étoit un peu différente de celle d'Edouard.

Ces mandemens ecclésiastiques étant prêts, la reine fit expédier les pouvoirs & les instructions des dies aux commicommissaires, à qui elle commit la visite des églises sites pour la vide son royaume. Ils furent signés le vingt-quatriéme de Juin, jour de saint Jean-Baptiste. Elisabeth y exposoit que Dieu lui ayant confié le gouvernement de ses états, elle ne rendroit jamais un compte assez juste de son administration, si elle ne prenoit foin de faciliter les progrès du plus pur christianisme, & de rétablir le vrai service de Dieu. Que dans cette vûe, ayant résolu de nommer des commissaires pour la visite du royaume, elle les chargeoit tous ensemble, ou deux d'entre eux, d'examiner l'état véritable des églifes, qui étoient situées dans les provinces septentrionales d'Angleterre; de suspendre ou de déposer les ecclésiastiques qui ne feroient pas leur devoir; de donner leurs bénéfices à d'autres; & de

procéder contre les opiniâtres par voye d'emprison-An. 1559. nement, par censure, ou de telle autre maniere que les loix autoriseroient. Elle voulut encore qu'ils affignassent des pensions sur les bénéfices à tous ceux qui les auroient volontairement résignés : qu'ils informassent de la condition des personnes emprisonnées pour la religion : qu'ils leur rendissent la liberté, & qu'ils rétablissent dans les bénéfices les ecclésiastiques qui en auroient été dépouillés injustement sous le regne de Marie.

refor.liv. 3. t. 2. p. 561. 0 597. Rimer. in all. publ. Angl.tom.15.

La premiere commission de cette nature sut donnée à l'archevêque d'York; & l'on attendoit que l'archeveché de Parker fût facré pour l'archeveché de Cantorbery Burnez, hiff. de la afin de lui en expédier une semblable. La reine dès le commencement de cette année avoit jetté les yeux sur lui pour cette dignité. Comme elle le jugeoit propre à seconder ses desseins, elle s'empressa de le mettre dans une place où elle pût facilement l'employer felon ses vûes. Ainsi après les premiers arrangemens qu'il faut prendre dans un commencement de regne, elle fit expédier le dix-huitiéme Juillet 1559, un congé d'élire au chapitre de Cantorbery. Ce chapitre se trouva partagé sur le fait de la réformation, & ceux qui étoient attachés au parti catholique, s'étant absentés, les autres, quoiqu'en petit nombre, élurent le premier jour d'Août, par voie de compromis Matthieu Parker pour leur archevêque, & certifierent à la reine cette élection, afin qu'elle la confirmât par ses lettres patentes. Elle le fit en effet, & dès le neuviéme de Septembre elle adressa une commission à Cutbert évêque de Durham, Gilbert évêque de Bath, David évêque de Pe-

Livre cent cinquant e-troisie'me. 335 terboroug, Antoine évêque de Landaff, Guillaume Barlow évêque défigné de Chichester & Scory évê- An. 1559. que défigné d'Héreford, pour facrer le nouveau prélat. Mais cette commission n'eut aucun effet, sans qu'on en sçache la raison. Et c'est sans doute ce qui sît différer l'ordination de Parker jusques au mois de Décembre.

Il est à présumer que quelques-uns de ces évêques étant catholiques, ne voulurent point affilter à cette mes pour ordination, & qu'on employa le tems qui se passa passe prince, sur la continuation, & qu'on employa le tems qui se passa passe passe passa passe p entre cette premiere commission & la seconde, pour validate des ordina chercher d'autres évêques qu'on pût substituer aux ces, des évêques s. premiers. Quoi qu'il en soit, la reine fit expédier le Nulliné des ord. fixième de Décembre une autre commission, adres- 4nglie. par le P. le fée à Antoine évêque de Landaff, Guillaume Barlow, 179. ci-devant évêque de Bath, & élu évêque de Chichester, Jean Scory, auparavant évêque de Chichester, & élu évêque d'Héreford, Milon Coverdale, auparavant évêque d'Excester, Richard (pour Jean) évêque suffragant de Bedford, Jean évêque suffragant de Thetford, & Jean Balle, évêque d'Osfery en Irlande, afin qu'eux tous, ou au moins quatre d'entre eux procédassent à la confécration de Parker. Ces lettres portent une clause, qui ne paroît point dans les autres, & qui a depuis donné lieu d'attaquer cette ordination, c'est que la reine dit, que par son autorité elle supplée à tout ce qui pourroit avoir été fait à cette occasion de contraire aux usages du royaume, & aux loix ecclésiastiques. Quoiqu'Antoine de Landaff eût prêté le serment de suprématie, il ne voulut prendre aucune part à cette fonction, soit pour cause d'infirmité, soit par attachement à

l'église, ou pour quelque autre raison. Ainsi Barlow An. 1559. se trouva à la tête de la commission, & assisté de Scory, Coverdale, & de Jean Hoogskins, suffragant

de Bedford, il confirma le neuvième de Décembre l'élection de Parker. La confécration fut remife à quelques jours de-là, & se sit enfin à Lambeth le dix-septiéme de Décembre par les mêmes évêques qui avoient confirmé l'élection.

Burnet, tom. 1.

Par l'acte de cette confécration, on voit clairement qu'on y suivit exactement le rituel d'Edouard VI. qu'on commença d'abord par les prieres du ta append. p. 361. Branbal.p. 1651. matin, après lesquelles l'évêque d'Hereford fit l'exhortation avant que de commencer la cérémonie. La chapelle du palais étoit ornée de tapisseries du côté de l'Orient, le pavé couvert d'un tapis rouge. La table de la communion étoit placée à l'Orient, couverte d'un tapis & d'un coussin : au midi du côté de la table étoient placés quatre siéges pour les quatre évêques qui devoient sacrer le nouvel archevêque', & vis-avis un grand prie-Dieu couvert d'un tapis, avec des carreaux pour chacun d'eux. De l'autre côté de la table vers le Nord, étoit placé un siège avec un prie-Dieu, couvert d'un tapis & d'un carreau pour l'archevêque élû. Entre cinq & six heures du matin, Parker entra dans la chapelle par la porte du couchant, revêtu d'une robe d'écarlatte, avec son chaperon, précédé de quatre personnes, qui portoient des flambeaux allumés. Il étoit suivi des quatre évêques qui devoient le sacrer. Ils se placerent chacun felon fon rang. On commença auffi-tôt lesprieres du matin, marquées dans le livre des prieres communes. Elles furent récitées pausément par André Pierfon LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 337
Pierfon chapelain de l'archevêque. Quand elles furent finies, Jean Scory monta en chaire, & fit un An. 1559. discours fur ces paroles de faint Pierre, Je vous prie, Per.v. vous qui êtes prêtres, et aut prêtre aussibiem que vous, & tê-

moin des souffrances de Jesus-Christ.

Après le fermon l'archevêque & les évêques allerent à la facristie se revêtir des ornemens nécesfaires pour le facre & la communion. Ils rentrerent dans la chapelle en cet ordre. L'archevêque marchoit le premier revêtu d'un surplis ; Guillaume Barlow son consécrateur suivoit portant une chape de soye, accompagné de Nicolas Viz-Bullingham, archidiacre de Lincoln, d'Edmond Gest, archidiacre de Cantorbery, tous deux aussi revêtus de chapes: Jean Scory, & le suffragant de Bedford, suivirent en surplis seulement. Coverdale marchoit le dernier en robe longue de laine. Ces quatre prélats s'approcherent de la table de la communion, l'archevêque étant resté à genoux sur la derniere marche de la chapelle. Après la lecture de l'évangile, Jean Scory, le suffragant de Bedford & Coverdale, présenterent l'archevêque à Barlow, qui étoit assis dans un fauteuil placé proche la table. Ils lui dirent : Très-révérend pere, nous vous présentons ce pieux & sçavant homme, afin que vous le consacriez archevêque. On lut aussi-tôt la commission de la reine pour le sacre de l'archevêque. Il prêta fur les évangiles le ferment de suprématie rétablie par le dernier parlement. L'évêque élû de Chichester commença ensuite les litanies, aufquelles le chœur répondit. Il fit à l'archevêque les demandes marquées dans le nouveau rituel; & après la récitation des prieres prescrites, l'évêque Tome XXXI,

de Chichesteravec lestrois autres lui imposerent les
An. 1559. mains, en lui disant en Anglois: Recevez le SaintEsprit, & sonouenez-vous de réveiller en vous la grace qui
vous a été donnée par l'imposition des mains, & c. Après
ces paroles ils lui mirent la Bible entre les mains, l'évêque de Chichester prononça encore ces autres paroles: Applaquez-vous avec autension à la lesture, & r. Puis
sans mettre la crosse dans la main de l'archevêque,
il acheva l'office de la communion, qu'illui donna,
& ils communierent tous ensemble. Ainsi sinit la

C.
Les rois de France & d'Espagne
envoyent des députés à Ausbourg.
De Thou, in hist.
1.22.m.4.
Spond. hoc ann.
1.3.
Belearius, l. 28.
1.26,

cérémonie.

Depuis que le roi de France Henri II. eut conclu la paix avec l'Espagne, il résolut d'abandonner entiérement les affaires d'Italie. Il ne s'agissoit plus que de la restitution des trois villes, Metz, Toul & Verdun, qu'on avoit agitée à Cateau-Cambresis, sans pouvoir rien conclure. La France étoit bien résolue de les retenir, & Philippe content des conditions avantageuses de la paix, paroissoit insuster soiblement sur cette affaire; l'on convint donc que sa décision en seroit renvoyée à la diéte d'Ausbourg, que l'empereur Ferdinand avoit convoquée pour le 25. de Février de cette année. Les deux princes y envoierent leurs ambassadeurs au tems marqué. Henri II. envoya les siens sous prétexte de se ménager l'amitié des princes de l'empire, en les assurant qu'il n'avoit jamais eu de véritables alliances avec les Turcs, & qu'il avoit résolu d'y renoncer tout-à-fait ; comme étant une union funeste à la chrétienté, & Philippe fit de même, afin qu'il ne parût pas abandonner ni la cause, ni les intérêts de l'empire. Les ambassadeurs François furent Imbert de la Platiere, Seigneur de Bourdeille,

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 339 & Charles de Marillac archevêque de Vienne: il n'y eut qu'un Espagnol nommé Barbançon, comte d'A- An. 1559. remberg, qui n'assistoit à cette diéte que pour la forme.

Ils furent tous reçus dans la diéte le vingt-huitiéme de Mars, & leur arrivée causa quelque inquiétude à dinand demande l'empereur. Ce prince appréhendoit qu'ils ne fussent la refliution de venus pour le traverser. Mais il sur solle de la reconstruction de venus pour le traverser. Mais il sur solle de la reconstruction de la reconstructi

l'archevêque de Vienne dans un discours fort éloquent qu'il fit, déclara la bonne volonté du roi envers sa personne, & les états de l'empire, félicita Ferdinand de la part de son maître, sur ce qu'on l'avoit reconnu empereur, & demanda que l'ancienne alliance fût confirmée par des nœuds plus étroits. Ferdinand remercia les ambassadeurs avec beaucoup d'honnêteté, & assura que le roi pouvoit compter sur l'amitié des princes de l'empire & sur la sienne en particulier, à condition que l'on restitueroit les villes que la France avoit enlevées à l'empire, il vouloit parler de Metz, Toul & Verdun; & que cette condition posée, il ne voyoit rien qui pût empêcher une amitié sincére & parfaite. Les ambassadeurs répondirent que le roi leur maître ne leur ayant donné aucune instruction fur ce sujet, ils lui en feroient leur rapport, &qu'en attendant ils demandoient que l'on reconnût par une autre attention convenable, la bienveillance du roi. On le leur promit, & ensuite ils se retirerent, ayant été conduits avec beaucoup d'honneur. Comme plusieurs des princes avoient fortement remontré à l'empereur, qu'il valloit mieux céder ces troisvilles à la France, que d'avoir guerre avec elle : les mêmes princes firent entendre en particulier aux ambassa-

V v ii

deurs, que Ferdinand dans sa réponse n'avoit pû se
An. 1559. dispenser de leur parler de la restitution des trois villes, pour donner des marques de son zéle; mais que
quand bien même cette restitution ne se seroit pas,
ni l'empereur ni l'empire ne renonceroient pas pour
cela à l'amitié du roi, qu'ils vouloient toujours conserver. Et l'on résolutaussit-tôt d'envoyer à ce prince
une magnisque ambassade, à laquelle surent destinés

CII: Funérailles de Charles V. faites à Ausbourg.

le cardinal d'Ausbourg & le duc de Wirtemberg. La premiere chose à laquelle on s'appliqua dans cette diéte furent les funérailles & les obséques de l'empereur Charles V. qui furent célébrées avec beaucoup de pompe, & aufquelles affisterent les princes & les états de l'empire, les ambassadeurs & un grand nombre de seigneurs. Louis Madruce, qui fut depuis cardinal, & qui avoit été nommé évêque de Trente, par la démission du cardinal Christophe Madruce son oncle, fit l'oraison funébre. Cette cérémonie étant achevée, on s'assembla pour traiter des affaires de la religion, & on lut publiquement les actes de la conférence de Wormes. Mais l'empereur connoissant par cette lecture qu'il n'y avoit aucune espérance d'accommodement avec les Protestans, promit de s'employer à faire tenir un concile général; & par un discours plein de modération & de douceur, il les exhorta à se soumettre à ce concile, comme à l'unique moyen capable de rétablir l'union des peuples, leur promettant qu'on y disposeroit les choses de telle sorte, qu'ils y seroient plus favorablement écoutés, qu'ils ne l'avoient été dans celui, qui, sous Paul III. avoit été commencé à Trente, & suspendu sous

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 34F Jules III. Les députés de l'électeur de Saxe, & des princes unis avec lui répondirent, qu'il n'y avoit au- An. 1559. cune apparence de s'accommoder d'un concile convoqué par le pape, qu'ils n'étoient point opposés à un concile affemblé en Allemagne, pourvú qu'il fût légitime & libre, qu'il fût publié non par le pontife de Rome, mais par l'empereur, que le pape y tînt sa place, non comme président ni comme juge, mais comme partie, qu'il se soumit à ce concile, & qu'il remît aux prélats & aux théologiens le ferment qu'ils lui avoient prêté, afin qu'ils pûssent opiner li-

brement & fans crainte.

Ils ajoûterent, qu'il falloit encore que l'écriture Repoilédepros-fainte fût la feule régle des décisions, sans aucun position d'un con-position d'un conégard aux traditions humaines, aux coûtumes contraires à la parole de Dieu, & aux pratiques de l'é- \*. 4 glise Romaine : Que les théologiens qui suivoient la confession d'Ausbourg fussent non-seulement écoutés, mais qu'ils pussent dire leur avis dans la décision des différends, & qu'on pourvût de telle forte à leur sûreté, que non-seulement ils pûssent se rendre sans danger au concile, mais encore qu'ils y jouissent de la liberté qui leur avoit été accordée par le decret d'Ausbourg. Que les articles controversés ne se décidassent pas par le plus grand nombre de voix, comme dans les causes civiles; mais suivant les régles de la parole de Dieu. Qu'avant que de faire aucun acte, on cassat tous les decrets du concile tenu à Trente, comme n'ayant pas été légitimement convoqué, & qu'on traitât de nouveau toutes les matieres qui y avoient été décidées. A ces conditions, dirent-ils, nous fommes prêts de confentir V v iii

à un concile; & si on ne peut les obtenir du pape, An. 1559. nous demandons qu'on garde la paix de la religion,

& les decrets de l'assemblée de Passaw. L'empereur Sur leur refus Sur leur resus rempereur leur prévoyant qu'on ne feroit jamais consențir le pape accorde le libre à accorder toutes ces demandes, & qu'on ne pour-

roit ramener les Protestans à son avis, jugea à prol'emp. liv. 3. bec pos de leur laisser le libre exercice de leur religion, aun, p. 41. Val. dnd. Bibl. pour ne pas ébranler la paix publique de l'empire.

Il ne laissa pas toutefois de continuer ses sollicitations auprès du pape, pour l'obliger à convoquer un nouveau concile. Mais Paul IV. étoit bien éloigné de ces dispositions. C'est ici que Roger ou Rover Pontanus, religieux de l'ordre des Carmes, finit son traité des choses mémorables, (qu'on croit être une version de Gaspard Genepée de Cologne ) depuis l'an 1500. jusqu'à cette année, où il découvre quelques faussetés de l'histoire de Sleïdan, & de celles

d'autres auteurs hérétiques.

CV. Les Livoniens decours au roi de Pologne.

1. 22. H. 4.

On donna audience dans la même diéte à l'am-Les Livoniens de-mandent du se- bassadeur de Guillaume de Furstemberg, grand-maître des chevaliers de Livonie, qui demandoit du De Thou, in hift. secours aux états de l'empire contre les Moscovites, & il fut conclu qu'on lui donneroit cent mille écus d'or : mais les Livoniens ne voulurent point accepter cette fomme, qu'ils croyoient trop modique, & donnée plûtôt pour insulter leurs besoins que pour y remédier. Ils s'adresserent donc à Sigismond-Auguste roi de Pologne, & le prierent d'entreprendre la défense de leur pays, sans toutesois préjudicier au droit de l'empire, à condition de lui donner pour gages des frais de la guerre, neuf places ou forteresses, que les états de la province pourLIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 343
robent retirer, en donnant fix cens mille écus d'or.
L'offfre fut acceptée, & le traité conclu, & confir. An. 1559.
mé de part & d'autre avec l'erment. Furflemberg à
cause de son extreme vieillesse, se des de fa grande
mattrise en faveur de Gotard Ketler, & ce fut lui

qui entreprit la guerre contre les Moscovites.

La paix universelle ayant été conclue entre la On traite en se-France, l'Espagne, l'Angleterre & l'Empire, Hen- cret d'exterminer ri II. ne pensa plus qu'à remédier aux grands pro- De Tinu, ibidgrès que l'hérésse faisoit dans ses états. La duchesse de Valentinois, qui tiroit du profit des prosciptions, & de la faifie des biens de ceux qu'on condamnoit . & les princes de Guise qui s'attiroient la bienveillance du peuple par la punition des sectaires, eurent le foin d'inspires au roi, que le venin de l'hérésie se répandoit de tous côtés dans la France, & qu'un roi ne régnoit pas véritablement dans des provinces où ce mal dominoit. Que ceux qui en étoient infectés portoient leur infolence jusqu'à se faire entendre ouvertement & en public dans tout le royaume, au lieu qu'auparavant ils ne le faisoient qu'en secret. Que le nom de Dieu en étoit indignement profané, & que la majesté royale y étoit blesfée, parce que quand les droits divins font une fois violés, on ne peut révoquer en doute que les droits humains ne soient en même tems ruinés. Pour mieux persuader ce prince, ils lui firent parler par Gilles le Maître premier président, Jean de Saint-André, & Antoine Minart, président du parlement, & par Gilles Bourdin, procureur général; & ces magistrats, principalement le premier président, homme d'un esprit vif & turbulent, représenterent vivement au

roi, que ce seroit avoir peu fait que d'avoir établi la An. 1559. paix au-dehors, si une guerre beaucoup plus cruelle que toutes les guerres étrangeres s'allumoit & se fortifioit dans le royaume.

CVII.

Ils lui dirent, que le mal étoit arrivé à un tel nemontrances de quelque préficie de point, que si l'on dissimuloit plus long-tems, on ne deras uroi turits nouvroir plus verse (l' pourroit plus y remédier par le glaive du magistrat, & par les loix du royaume, & qu'on feroit obligé de lever des armées, comme on fit du tems des Albigeois. Que l'affaire jusqu'alors n'avoit pas eu un heureux succès, parce que la sévérité des jugemens ne s'étoit encore étendu que parmi le peuple; ce qui avoit rendu les juges odieux, sans qu'on sit aucun usage de ces exemples. Qu'il falloit commencer par les juges mêmes, dont les uns par la faveur dont ils appuyoient en secret les sectaires, & les autres par le crédit & la recommandation de leurs amis, entretenoient ce mal, & le laissoient impuni, en ordonnant des peines à leur fantaisse, & selon leur caprice. Que telle étoit la fource du mal, & qu'on travailleroit inutilement à remédier à un désordre si pernicieux, si l'on ne l'arrachoit jusqu'à la racine. Qu'il paroissoit donc à propos que le roi vînt au par: lement sans y être attendu, dans le tems qu'on seroit assemblé à l'occasion de la mercuriale. C'étoit une assemblée qu'on tenoit le mercredi, dont Charles VIII. fut le premier auteur en 1493. Louis XII. régla ces assemblées à une ou deux fois par mois. François I. voulut qu'on ne les tînt qu'une fois chaque mois. Le procureur général & l'avocat général y procédoient juridiquement contre ceux des conseillers

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 345 Iers qui avoient prévariqué dans l'administration de la justice: & par de nouveaux ordres, ils furent char- An. 1559. gés d'y parler sur-tout des choses qui concernoient la foi , de prendre garde que la religion ne fût point attaquée, & qu'on traitât séverement les conseillers fuspects d'hérésie.

L'édit de Château-briant, qui condamnoit à la CVIII. mort les hérétiques obstinés, n'étant point exécuté, hértiques dans parce que le parlement de Paris étoit fort partage parlement de Paris étoit fort partage parlement de Paris de la compara par de deut.

De Thus, ibidem fur la religion; le roi chargea le premier préfident, ur fue. & les autres nommés plus haut, de représenter que Belcar. 1. 28. cette diversité de jugement étoit cause du progrès ". 17. de l'hérésie, & de faire ensorte que ses édits eussent leur effet. Ce qui ayant été rapporté à la mercuriale du dernier mercredi du mois d'Avril, Bourdin procureur général requit que les hérétiques fusfent jugés suivant l'édit de Château-briant : on en vint aux voix; & plusieurs de ceux qu'on soupçonnoit d'hérésie, furent contraints de se manisester, en disant leur avis. Ils opinerent qu'il falloit supplier le roi, que conformément aux decrets des conciles de Constance & de Basle, on assemblat de tems en tems des conciles généraux, pour résoudre toutes les affaires de la religion; & que cependant on différât le supplice de ceux qui suivoient les nouvelles opinions, en leur laissant la liberté de conscience, parce qu'on n'ignoroit pas avec quelles difficultés l'on peuvassembler un concile général, auquel on puisse obliger à la soumission tous ceux qui sont de différentes sectes. Ce furent Arnaud du Ferrier préfident des enquêtes, Antoine Fumée, Paul de Foix, Nicolas Duval, Eustache de la Porte, & quelques Tome XXXI.

Хx

autres qui donnerent cet avis. Ce qui irrita extrême-An. 1559. ment le roi

Ce prince craignant que la plus grande partie des Le cou va lui-meme au parie confeillers étant du même fentiment, on ne rendit ment pour les id-figires de la reil-un arrêt qui fût caufe de nouveaux troubles, & qui causat un grand préjudice à la religion catholique, vint lui-même le quatriéme & le treiziéme de Juin au parlement qui se tenoit alors aux Augustins, parce qu'on faisoit dans le palais les préparatifs du mariage d'Elisabeth de France avec Philippe II. Il étoit accompagné des cardinaux de Lorraine & de Guife, de l'archevêque de Sens, des princes de Montpensier & de la Roche-sur-Yon, des princes de Bourbon, & d'autres. Il harangua, & dit qu'il avoit procuré à la chrétienté une paix qui avoit été confirmée par le mariage de fa fille & de fa fœur, & qu'il espéroit qu'elle seroit utile au peuple. Mais qu'il étoit fâché que l'affaire de la religion à qui les bons princes doivent donner leurs premiers foins, eût été agitée par quelques-uns avec confusion, & d'une maniere séditieuse à l'occasion des guerres; & qu'il souhaitoit qu'on travaillat à l'avenir à la gloire du christianisme, & qu'on sît tout avec liberté & avec sagesse, comme s'agissant de la cause de Dieu. Aussi-tôt qu'il eût fini son discours, il ordonna par la bouche du cardinal Bertrandi garde des sceaux, qu'on continuât la délibération déja commencée.

Sa présence ne rend pas plus modérés quelques confeillers. De Thou ; hift.

lib. 22. hoc ann. n. 7.

La présence du prince n'empêcha pas la liberté des suffrages. Il y eut quelques conseillers, qui, sans aucune crainte du péril auquel ils alloient s'exposer, dirent beaucoup de choses contre les mœurs de la cour de Rome, contre les mauvais usages qui avoient

dégénéré en de pernicieuses erreurs; ce qui avoit été cause de tant de sectes qu'on voyoit s'élever de An. 1559. tous côtés. Ceux qui avoient parlé si librement, ajoûterent: qu'ils étoient d'avis qu'on adoucît les peines, & qu'on sursit la sévérité des jugemens, jusqu'à ce que par l'autorité d'un concile on eût accommodé les différends de la religion, en corrigeant la discipline de l'église. Tel sut l'avis d'Arnaud du Ferrier, d'Antoine Fumée, de Paul de Foix, & d'autres nommés plus haut. Claude Viole fut aussi du même sentiment. Louis du Faur, homme d'un esprit vif, ajoûta, que personne n'ignoroit d'où venoient tous les troubles sur la religion; qu'on en connoissoit l'auteur, & qu'on pourroit lui répondre ce qu'Elie dit à Achab, qui l'accusoit d'être cause du désordre : c'est vous qui troublez Ifraël. Anne du Bourg fit ensuite un long discours sur la Providence, montrant qu'il falloit nécessairement que toutes choses lui fussent foumises; & quand il en fut venu au point dont il s'agissoit, il dit, qu'il y avoit beaucoup de crimes condamnés par les loix, & que les plus grands supplices ne seroient pas capables d'expier; comme les blasphêmes, les adulteres, les parjures, qu'on ne diffimuloit pas seulement, mais qu'on fomentoit encore par une licence honteuse & déréglée. Qu'au contraire on inventoit tous les jours de nouveaux tourmens pour punir ceux en qui on ne reconnoisfoit aucun crime. « Les accuse-t-on, continua-t-il, « du crime de lèze-majesté? eux qui ne font mention « du prince que dans leurs vœux & dans leurs prieres. « Les accuse-t-on d'avoir violé les loix, d'avoir fait « révolter les villes & les provinces, d'avoir féduit «

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 347

» les peuples? L'on n'a pû encore trouver des téAn. 1559. » moins qui les en ayent accufés. Quoi! parce
» qu'ils ont découvert par la lumiere de l'écriture
» fainte les grands & honteux défauts de la puissan» ce Romaine, qui court à son précipice, & qu'ils
» ont demandé qu'on y mût ordre: voilà sur quoi

» on les accuse de se conduire & de parler comme » des séditieux. »

Les présidens parlerent ensuite. Christophe de Harlay & Pierre Seguier le firent en termes affez forts, sans rien perdre du respect qu'ils devoient au roi, qui étoit toujours présent, & à qui ils représenterent que la cour avoit toujours très-bien fait son devoir jusqu'à présent dans les causes criminelles, & qu'elle continueroit de même à s'en acquitter pour la plus grande gloire de Dieu : de telle sorte, que ni le roi ni le peuple n'auroient aucun sujet de s'en plaindre. Christophe de Thou, pere de celui qui nous a laissé l'histoire des choses arrivées de son tems, dit librement, que le procureur & les avocats généraux méritoient d'être repris, pour avoir ofé blamer les arrêts de la cour, & hazarder leur autorité. René Baillet fut d'avis qu'on examinât de nouveau les arrêts dont on se plaignoit. Mais le président Minart conclut à l'observation des édits du roi. Enfin le premier président Gilles le Maître parla fortement contre les hérétiques, & apporta l'exemple des Albigeois, dont six cens furent brûlés dans un même jour par les ordres de Philippe Auguste : il parla aussi des Vaudois, dont plusieurs surent étoussés par la sumée, partie dans leurs maisons, partie dans des cavernes & des carrieres, où ils s'étoient retirés. Le

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 349 roi eut la patience de les entendre tous opiner sans les interrompre; & quand on eut fini, le garde des An. 1559. sceaux s'approcha du roi pour lui parler, & demanda ensuite au greffier les opinions des conseillers, pour les présenter à ce prince, qui après les avoir parcourues, blâma fort les magistrats d'avoir entrepris à son insçû une affaire si importante à son état ; & dit, qu'il étoit enfin convaincu de ce que le bruit public. lui avoit appris, qu'il y en avoit parmi eux quelques-uns qui méprisoient l'autorité du pape & la sienne ; qu'il étoit vrai que peu de personnes en étoient coupables; mais que la faute pouvoit être reprochée à tout le corps, & qu'elle seroit suneste à ses auteurs. Qu'il exhortoit donc tous les autres à demeurer fi-

déles dans leur devoir. Ensuite le roi se leva fort irrité des discours de du Le roi sait mettre Faur & de du Bourg, qui furent arrêtés suivant ses en prison deux ordres par Gabriel de Montgommery, capitaine des Faur & duBourg. gardes,& conduits prisonniers à la Bastille. L'après midi de Foix, Fumée & de la Porte furent pris dans leurs maisons, & conduits aussi à la Bastille. Du Ferrier, Duval & Viole auroient été traités de même . s'ils n'eussent eu la précaution de se sauver par le se-

cours de leurs amis.

Le lendemain les chambres s'étant encore affem-Leparlement trablées par le commandement du roi, l'on commença vaille au procès à traiter de l'affaire de Jacques Spifame évêque me. de Nevers, qui après s'être marié en secret, s'é-La Popeliniere, liv. toit sauvé à Geneve. Ce Spisame étoit Parissen, "Bullinger, lib. 1. forti d'une noble samille originaire de la ville de his. sui sumperie. Lucque en Italie, & établie à Paris dès l'an 1350. que vivoit Barthelemy Spifame, duquel sont ilsus

X x iii

tous ceux de ce nom, seigneurs des Bisseaux, des An. 1559. Granges & de Passy. Jacques avoit pour pere & mere, Jean Spifame seigneur de Passy, secretaire du roi & trésorier de l'extraordinaire des guerres. & Jacquette Ruzé; & se trouva le dernier de cinq freres. Il fut conseiller au parlement, puis président aux enquêtes, d'où il monta à la charge de maître de requêtes, & fut nommé conseiller d'état. S'étant confacré à la profession ecclésiastique, il fut chanoine de l'églife de Paris, chancelier de l'université, abbé de saint Paul de Sens, grand vicaire de Charles cardinal de Lorraine archevêque de Reims; enfin il fut nommé évêque de Nevers en 1547. par le roi Henri II. Il assista à l'assemblée des états tenue à Paris en 1557, puis se laissant entraîner moins par le torrent des nouvelles opinions, que par l'amour d'une femme qu'il entretenoit, il se retira à Geneve en cette année 1559. Le parlement après avoir vû les informations, & délibéré là-dessus, ordonna qu'on lui feroit son procès.

Premier fynode tenu à Paris par les Calvinifles. De Thou loco sup. Spond, hoc ann. n. 19. Benoist, hist. de V'edie de Names, to. 5-p. 13.

Toutes ces poursuites du roi pour détruire le parti Calviniste, n'empêcherent pas les ministres des églises résormées de s'assembler encore au mois de Mai dans la ville de Paris au fauxbourg faint Germain. Un certain François Morel qui étoit en réputation parmi eux, présida à cette assemblée. Tout s'y passa dans un grand secret, on en sit même prêter le serment dès le commencement du synode. Il dura quatre grands jours d'été, non seulement sans en avoir obtenu permission, mais sans en donner aucune connoissance. On y

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 351 fit plusieurs réglemens. On y traita d'abord de l'Anabatisme qu'un certain Pierre Chrétien mi- An. 1559.

nistre du Poitou vouloit introduire à Caën ville de Normandie, parmi les Calvinistes. On ordonna enfuite beaucoup de choses touchant la discipline, la forme des synodes & des conférences, & les personnes qui y devoient présider : on y traita des élections, des devoirs des ministres, des diacres, des censures, de la maniere de contracter les mariages, & de leur dissolution, des degrés de confanguinité & d'alliance; on y régla qu'il ne falloit point souffrir de principauté parmi les collégues qui seroient tous égaux : l'on y parla de l'excommunication, & de l'uniformité de la doctrine, & de rejetter toutes les opinions étrangeres pour ne s'attacher qu'à celle de Calvin, da laquelle on ne pourroit rien changer que du consentement d'un synode général, & de l'avis de tout le corps. Sur ce qui fut proposé, si on pourroit appeller devant les évêques ou leurs officiaux ; on répondit infolemment, qu'on pourroit à la vérité s'y pourvoir dans les affaires civiles seulement, comme on s'adresse à un brigand pour obtenir quelque humanité.

On croit communément que la confession de foi des réformés fut composée dans ce synode avec leur confession de se discipline, chacune en quarante articles; mais il est des Calvinisses de plus probable que l'une & l'autre venoient de Ge-Frace.

Bets. hijt. ecitneve, & qu'elles étoient l'ouvrage de Calvin; en fight. L'a vers le effet elles furent signées & acceptées le vingt-huitiéme de Mai dans ce synode, qui n'avoit commencé que le vingt-sixiéme. Il falloit donc que l'une & l'au-

tre piéces fussent toutes dressées, n'étant pas possible An. 1559 qu'en moins de deux jours ces députés, la plûpart peu habiles, composassent de concert jusqu'à quatrevingt articles sur le champ : on agita même s'il ne falloit pas déposer les ignorans entre les anciens qu'on avoit pris par nécessité, & on conclut pour l'affirmative, s'ils étoient trop ignorans comme l'on en connoissoit plusieurs. Cette confession de foi & de discipline, ne fut rendue publique que sous les régnes fuivans.

Calvin, qui de sa retraite qu'il s'étoit procurée des princes Pro- à Geneve, veilloit à la conservation de son troufaveur des Calvi- peau qui se multiplioit en France, engagea les Pro-De Thou, hift. lib. testans d'Allemagne à écrire au roi Henri II. pour 12. n. 7, versius si- le prier de ménager un peu plus ceux de leur religion don les prisons étoient remplies. On vit donc arriver des ambassadeurs avec des lettres des électeurs Frederic comte Palatin, d'Auguste duc de Saxe, de Joachim de Brandebourg, de Christophe duc de Wirtemberg, & de Volfang comte de Veldenz, écrites de leur propre main. Ils mandoient à ce prince qu'ils avoient appris avec beaucoup de douleur qu'un grand nombre de gens pieux qui aimoient la paix, & qui faisoient profession de la même religion qu'ils professoient eux-mêmes, étoient emprisonnés en France comme des séditieux & perturbateurs du repos public; qu'on les dépouilloit de leurs biens ; qu'on les envoyoit en exil ,'& même qu'on les punissoit du dernier supplice. Qu'animés par la charité chrétienne, & par l'amitié qu'ils portoient au royaume de France, ils le prioient d'examiner murement cette affaire où LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 353 il s'aprilloit de la gloire de Dieu & du falut de tant d'ames, & de ne se point laisser conduire par des An. 1559 préjugés. Que pour eux, comme c'étom le devoir des bons princes, ils n'avoient pas moins de passion

prejuges. Que pour eux, comme c etow ie devoir des bons princes, ils n'avoient pas moins de paffion pour l'honneur de la religion, & pour le falut de leurs fujets. Que fur les troubles qui étoient nés tou-hant la religion, ils avoient foigneusement cherché les moyens convenables pour accommoder les choses, & qu'en s'y appliquant avec attemtion, ils avoient peu à peu découvert qu'il s'étoit glissé dans l'église des maximes injurieuses à Dieu, qui ne venoient que d'avarice & d'ambition, & qui étoient très-capables de causter de grands s'andales.

Ils concluoient de-là que ces maximes devoient être condamnées par le témoignage des écritures faintes, ou du moins réformées, suivant les décrets des anciens conciles, & l'autorité des peres des premiers siécles. Que ce n'étoit pas d'aujourd'hui qu'on se plaignoit des mœurs corrompues, & de la mauvaise discipline de la cour Romaine; qu'il y avoit long-tems qu'on sçavoit en France ce que Guillaume de Paris, Jean Gerson, Nicolas de Clémangis, & tant d'autres sçavans en avoient écrit. Que le roi François I. d'heureuse mémoire, pere de sa majesté, y avoient pourvû, en accommodant les différends de la religion, & corrigeant la discipline ecclésiastique : Que ce même soin étoit digne d'un roi fils d'un tel pere: Qu'ils le prioient, puisqu'il n'y avoit plus de guerres étrangeres qui troublassent le repos de la France, de travailler à accommoder paifiblement & à l'amiable par ses soins & par son autorité les dissensions nées dans son

royaume à l'occasion de la religion. Que pour eux An. 1559. ils ne voyoient pas d'autre moyen pour y réussir, que de fain un choix d'hommes capables & amis de la paix, qui examinassent sans passion cette affaire, & qui dressallent une confession de foi fondée sur la régle de l'écriture sainte & des anciens peres. Qu'en attendant on suspendît l'exécution des arrêts; qu'on rendît la liberté à ceux qui vieillissoient dans l'horreur des prisons; qu'on rappellat les exilés, & qu'on rétablît dans leurs biens ceux qui en avoient été dépouillés. Qu'en cela le roi fera une chose agréable à Dieu, glorieuse pour lui, salutaire à son royaume, & obligera infiniment les princes d'Allemagne, qui implorent sa chémence pour des malheureux,

CXVI. Le roi nomme es commifiaires pour l'affaire des

comme pour une cause commune. Le roi reçut ces ambassadeurs avec beaucoup de bonté; & après avoir reçu les lettres de leurs maîtres, il répondit, qu'il députeroit au plûtôt quelqu'un de sa cour auprès de ces princes, & qu'il espéroit de les satisfaire amplement. Les ambassadeurs furent ainsi congédiés : mais à peine étoientils arrivés sur les frontieres du royaume, que le feu qu'on croyoit comme éteint par leur arrivée, fut rallumé avec plus de force aussi tôt après leur départ. Dès le dix-neuviéme de Juin, le roi avoit nommédes juges pour connoître de l'affaire des conseillers qui avoient été mis en prison. Ces juges étoient le président de Saint André, Jean Jacques de Mesme; maître des requêtes, Louis Gayant, Robert Bouette, conseillers; Eustache du Bellay évêque de Paris, \* & l'inquisiteur Antoine de Mouchy, surnommé Déson successeur dans mocharès. Du Bourg ayant été interrogé le même jour, refusa de répondre, parce que c'est un droit

fiéme frere du car-dinal du Bellay, &

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 355 des conseillers, que dans les affaires où il y va de la vie, ils ne peuvent être contraints de répondre An. 1559. que devant toute la cour, les chambres étant affemblées. Le procureur général Bourdin obtint de nouvelles Lettres patentes du roi, portant que du Bourg reconnoîtroit les juges nommés, qu'autrement il seroit tenu pour convaincu, & puni comme criminel de léze-majesté. Ainsi le coupable sut jugé indigne de jouir du privilége des conseillers, à cause, disoit-on, de l'atrocité de son crime : mais afin qu'on ne crût pas qu'il eût du mépris pour les ordres du

roi , il se soumit , en faisant toutefois sa protestation , afin qu'on ne prétendît pas qu'il eût renoncé à fon

privilége. L'évêque de Paris (Eustache du Bellay) pour tâcher de le ramener; travailla à son instruction avec Du Bourg déclafes docteurs, pendant qu'il étoit à la Baltille; & afin d'héréfie par l'éde lui en faciliter les moyens, illui porta lui-même De Then, us jupa une espece d'exposition de foi. Le prisonnier feignit de la vouloir recevoir, si on lui apportoit du papier & de l'encre; mais il ne s'en servit que pour en composer une autre de sa façon, où il montra son ignorance en matiere de théologie. Félicien de Ningarda de la Valteline, évêque de Côme, réfuta dès-lors cette confession de foi par un sçavant écrit, imprimé à Venise trois ans après. Dans la suite du Bourg fut interrogé juridiquement, & comme ses réponfes se trouverent tout-à-fait conformes à la fausse doctrine des Luthériens & des Zuingliens, l'évêque de Paris, qu'il avoit reconnu pour son prélat & sonjuge, le déclara convaincu d'hérésie, & ordon-

na qu'il leroit dégradé, afin d'être enfuite livré au bras

féculier. Du Bourg appella comme d'abus de cette An. 1559. fentence au parlement de Paris, où la cause sut plaidée publiquement en présence du cardinal de Lorraine, & de Bertrandi archevêque de Sens & cardinal, & l'appellation enfin ayant été déclarée nulle, le parlement renvoya le criminel à ses juges naturels. Du Bourg se pourvut encore de deux appels simples, l'un à l'archevêque de Sens, comme métropolitain, & l'autre à l'archevêque de Lyon, comme primat. Mais le jugement qui avoit déja été prononcé contre lui, fut confirmé dans ces deux tribunaux. Le criminel voulut appeller au pape, comme le lui conseilloient ses amis, & il l'eut fait, s'il n'eût appréhendé qu'on ne lui eût reproché d'avoir adoré la bête, felon le langage injurieux employé par les Protestans, contre ceux qui reconnoissoient l'autorité du vicaire de Jesus-Christ. Mais cette crainte l'arrêta. Ainsi ayant été renvoyé à l'évêque de Paris, ce prélat le dégrada de son caractere de prêtrise, & l'abandonna au bras féculier.

Phlippe 11. Spond. hoc ann.

ces d'Elifabeth de France, fille aînée du roi, que le duc d'Albe venoit d'épouser au nom du roi Philippe; & celles de Marguerite, fœur du roi Henry, De Thou , hift. avec le duc de Savoye. Pour rendre cette fête plus Belcar, in com, magnifique, le roi ordonna un tournois de trois l. 28, n. 31. jours, c'est-à-dire, un de ces combats d'honneurs,

où les gentilshommes entroient en lice pour signaler leur adresse & leur courage; on y couroit à cheval, les lances & les épées avoient la pointe émoussée, & le taillant rabattu. Il arrivoit néanmoins affez souvent de grands accidens par la cha-

On se préparoit alors à la cour à célébrer les nô-

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 357 leur du combat, ou par la haine des combattans. Comme nos rois avoient alors leur palais aux Tour- An. 1559.

nelles au bout de la rue faint Antoine proche la Bastille, Henry avoit fait dresser des lices le long de cette rue pour des joûtes. Lui-même voulut être des combattans, avec les ducs de Ferrare & de Guise le trentiéme de Juin ; il foutint plusieurs assauts devant les Espagnols, avec les plus adroits & les plus forts cavaliers de sa cour. Ce jour même après en avoir terrassé un assez grand nombre, il ordonna à Gabriel de Lorges comte de Montgommery, & capitaine de ses gardes, qui avoit la réputation d'être un des plus adroits, d'entrer en lice, & de rompre une lance avec lui.

Ce seigneur s'en excusa, soit parce que le jour CXIX. précédent il n'avoit pas été heureux dans cet exer- d'un éclat de lancice, soit par respect pour sa majesté. La reine mê- ce. De Thou, se supp me, comme si elle eût pressenti ce qui devoit ar- Dupleix. hiji. de river, pria instamment ce prince de ne plus cou- fel. p. 190. rir, & l'en fit encore prier par le duc de Savoye : ion. 1. mais Henry résolu d'entrer en lice avec le comte, lui fit porter une lance, en lui difant: Je ne courerai plus que cette fois, c'est un coup de faveur. Ils entrerent donc tous deux en lice : & courans l'un contre l'autre, ils se choquerent si rudement, que leurs lances se rompirent, & qu'un éclat de celle de Montgommery donna dans l'œil droit de sa majesté par la visiere de son casque, qui étoit entr'ouverte. Le coup fut si violent, que le cerveau en fut offensé, & que le roi tombant par terre, perdit la connoisfance & la parole, & ne les recouvra plus jusqu'à sa mort, qui arriva l'onziéme jour depuis sa blessure,

Yy iij

c'est-à-dire, le dixiéme de Juillet, dans son palais An. 1559 des Tournelles. Il étoit âgé de quarante ans , trois mois & onze jours, & avoit regné douze ans, qua-Sa mort, & ditre mois & dix jours. Son cœur fut porté dans l'évers jugemens

qu'on en porte. De Thom, hift. glise des Célestins de Paris, & son corps à S. Denis, où la reine veuve lui fit dresser un superbe monu-Petrus Pafcalius elog. Henrici II. nument. Les Calvinistes ne manquerent pas d'obser-

ver que le roi avoit été blessé vis-à-vis de la Bastille, où étoient prisonniers quelques conseillers du parlement, entr'autres Anne du Bourg, que le roi avoit promis de voir brûler de ses deux yeux. On raconte que sa mort avoit été long-tems auparavant prédite par Lucas Gauric, célébre mathématicien, fort aimé de Paul III. La reine l'ayant consulté là-dessus, il lui avoit, dit-on, répondu que le roi son mari perdroit la vie dans un duel.

CXXL Ce prince avoit de grandes qualités, il étoit Bonnes qualités & défauts de ce vaillant : belliqueux, ayant porté assez loin les limites de son royaume, & la fortune lui ayant été Additions aux mem. deCaffelnau. Brantome, dans presque toûjours savorable. Il aimoit la justice, & l'éloge dellenry II.

chérissoit ses sujets; il étoit libéral, affable & débonnaire : & il eût été sans défauts, si sa conduite eût répondu à sa bonne mine; mais sa riche taille, son visage doux & serein, son esprit agréable, son adresse dans toutes fortes d'exercices, son agilité & sa force corporelle, ne furent pas accompagnées de la fermeté d'esprit, de l'application, de la prudence & du discernement qui sont nécessaires pour bien commander. Il étoit naturellement bon, & avoit les inclinations portées à la justice : mais il ne se posséda jamais lui-même, & pour ne vouloir rien faire de son chef, il fut cause de tout le mal que

LIVE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 359 firent ceux qui le gouvernoient. On ne peut excufer ses amours avec Diane de Poitiers, duchesse de An. 1559. Valentinois, qui fut le premier mobile de tout ce qui se passoit dans le gouvernement. Les ministres & les favoris plioient également sous elle, & le connétable Anne de Montmorenci lui-même, tout aimé du Prince, tout grave qu'il étoit, ne pouvoit se dispenser d'avoir recours à sa faveur. Rien n'est plus surprenant que l'empire qu'avoit usurpé cette femme sur l'esprit du roi. Dans un âge où les autres femmes de son caractere songent à la retraite, elle enchantoit tellement ce prince, qu'il étoit réduit à fermer les yeux sur les galanteries de sa

vieille maîtresse, qui étoient néanmoins assez fré-

quentes.

Henri II. avoit époufé par le traité du vingt-sept Décembre 1535. Catherine de Médicis, fille uni- a postérité que de Laurent de Médicis, duc d'Urbin, & de la maion de Fran-Magdeleine de la Tour d'Auvergne; François I. fon ce par Meffieure de pere, & le dauphin son frere étant encore vivans. 1. in fel. p. 764. Cette princesse après dix années de mariage sans avoir eu d'enfans, mit au monde 1°. François II. né le vingtiéme de Février 1543, qui fuccéda à la couronne. 2 . Louis d'Orléans, le troisiéme de Février 1549. qui mourut âgé d'un peu plus de vingt mois. 3°. Charles-Maximilien, né le vingt-fept de Juin 1550. qui régna après François II. sous le nom de Charles IX. 4. Edouard-Alexandre, premierement duc d'Alençon, puis d'Anjou, qui vint au monde le vingt-un de Septembre 1551. à Fontainebleau, & quitta ses deux noms par ordre de Charles IX. son frere, après lequel il regna sous le nom de Henri

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE III. & fut aussi roi de Pologne. 5°. Hercules duc

An. 1559. d'Alençon, né le dix-huitiéme de Mars 1554. nom que le même Charles lui fit changer en celui de François. Les filles de Henri II. furent 1'. Elisabeth née le treiziéme d'Avril 1545. & mariée le vingtdeuxiéme de Juin 1559. à Philippe II. roi d'Espagne. 2°. Claude née en Novembre 1547. & mariée le cinquiéme de Février 1558. à Charles II. du nom duc de Lorraine. 3°. Marguerite duchesse de Va-· lois, née le quatorziéme de Mai 1551. & mariée le dix-huitiéme d'Aoust 1572. à Henri roi de Navarre, qui parvenu à la couronne fous le nom de Henri IV. fit dissoudre ce mariage en 1 599. pour cause de stérilité, défaut de consentement, & raifon de confanguinité. 4°. Victoire née le vingt-troisième de Juin 1556. & morte le dix-septiéme d'Août suivant. 5°. Jeanne de France, sœur jumelle de Victoire, morte aussi-tôt après sa naissance. Les enfans naturels de Henri II. furent 1'. Henri d'An-\* Sa mere évois goulême \* grand Prieur de France, gouverneur de

une dame Ecossosse Provence, & amiral des mers du Levant, tué à Aix Leriffon. en Provence le deuxiéme de Juin 1 586. 2°. Diane, légitimée de France, mariée par Contrat du treizié-

me de Février 1553. à Horace Famese duc de Castro, ensuite par contrat du troisiéme Mai 1557. à François duc de Montmorenci, fils du connétable Anne de Montmorenci, & qui lui fuccéda dans cette charge.

Ce monarque étoit d'une taille haute & bien Divers établiffeproportionnée; il avoit le visage un peu long, le mens qu'il fit. nez droit & relevé, le front grand & ouvert, le regard doux & arrêté, paroissoit très-affable, la couleur

Livre cent cinquante-troisie'me. 361 leur brune & un peu vermeille. Il établit le parlement de Bretagne dans la ville de Rennes, & l'or- An. 1559. donna semestre. Il avoit fait la même chose de celui France ibid, ur suo. de Paris, comme on a dit ailleurs; mais celane dura que trois ans. La cour des Monnoyes fous son régne fut rendue cour souveraine : il établit une cour des Aydes à Montferrand en Auvergne, qui dans la fuite a été transférée à Clermont, qui en est la capitale, & institua dans les principales villes de son royaume, des siéges de juges présidiaux, en la place des fénéchaussées, des prévôtés & des bailliages. C'est aussi sous son régne que les sécrétaires d'état & des commandemens ont commencé, pour expédier les dépêches suivant les départemens des lieux & des provinces qui leur furent assignés. Il érigea en duché-pairie la seigneurie d'Albreten Guyenne, en faveur d'Henri roi de Navarre; le comté d'Aumale en Normandie en faveur de Claude de Lorraine, premier duc de Guise; & la baronnie de Montmorency, en considération d'Anne connétable de France, lequel il honora d'une finguliere affection, & qu'il rappella à la cour, dont il avoit été éloigné fous François I.

Il eut pour son successeur son fils aîné François CXXIV.

II. qui étoit déja roi d'Ecosse par son mariage avec series, il lière de la commandation de la commandation

Tome XXXI. Zz

neum by Lyongle

fon corps, on songea à lui donner un conseil comAn. 1559. possé de personnes qui pússent gouverner en son
. La cour étoit divisée entre les deux factions
de Guise & de Montmorency, dont la puissance
étoit à peu-près égale sous le régne précédent. Aussin
tôt après la mort de Henri II. il s'en sorma une
troisséme, dont les chessétoient Antoine de Bourbon, devenu roi de Navarre, par son mariage avec
Jeanne d'Albret, & Louis de Condé son frere, qui
n'avoient eu aucun crédit à la cour depuis la révolte
du connétable de Bourbon, & qui regarderent la
conjoncture présente comme un moyen de repren-

CXXV. La reine mere & les Guises s'emparent du gou-

dre dans l'état le rang convenable à leur naissance. Sans entrer dans le détail des intrigues que chaque faction employa pour devenir le parti dominant, nous dirons en peu de mots, que la reine mere Catherine de Medicis, qui prétendoit dominer dans le conseil du roi, se trouvant fort incertaine fur le choix qu'elle avoit à faire, se joignit aux princes de Guise, afin d'obtenir par eux le gouvernement de l'état, qui de droit appartenoit au roi de Navarre & au prince de Condé son frere, comme premiers princes du fang; alors elle se déclara contre le connétable, non-feulement parce qu'elle avoit des sujets particuliers de haine contre lui, mais encore parce qu'elle étoit persuadée qu'il s'efforceroit de faire tomber le gouvernement aux princes du fang, pour en éloigner les Guifes, qui étoient ses compétiteurs. En effet, ce sage vieillard prévoyant que la mort du roi alloit causer de grands changemens dans l'état, avoit mandé, le jour même qu'Henri fut blessé, au roi de Navarre, de venir promptement à la

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 363 cour afin d'y prendre la conduite du royaume, qui lui appartenoit, en cas que le roi mourût. Ce prince An. 1559. qui n'étoit pas entreprenant, partit à la vérité du Bearn où il étoit; mais s'étant arrêté trop long-tems à Vendôme, les Guises scûrent si bien profiter de fon absence, que quand il parut à la cour, il y fut assez mal reçu; on ne lui donna point de logement felon sa qualité; & dès que le roi se vit, il lui dit, qu'il avoit donné l'administration de son royaume aux princes de Guise ses oncles; c'est-à-dire, que le duc de Guise eut le commandement des armées, & fut chargé des affaires de la guerre, & le cardinal de Lorraine son frere, fut premier ministre d'état : on ôta les sceaux au cardinal Bertrandi, pour les rendre à Olivier, homme d'un mérite fingulier, & d'une

grande probité, à qui la duchesse de Valentinois les

avoit fait ôter.

Le connétable de Montmorency consterné de cette union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine mere avec les Guises, vit Diffrace du connecte union de la reine du connecte union bien que sa disgrace étoit prochaine : on éloigna de morency & de la duchese de Vala cour tous ceux qui avoient quelque liaison avec Entinois. lui : on les fruftra des récompenses qui leur avoient lie. 5. été promises : on exerça la même sévérité envers chron. dans la vie ceux qui s'étoient vantés de lui avoir obligation, & de François IL.t. 5. ce fut principalement en cela que la maifon de Guise prépara sans y penser la matiere de la conjuration d'Amboise, dont on parlera dans l'année suivante. Le connétable voyant le duc de Guise à la tête des armées, se jugea alors inutile, & remit au roi sa charge : mais on ne fut point content de cette démission; le roi lui conseilla de se retirer de la cour, & l'obligea de se défaire de sa charge de grand-maî-

La Popeliniere

tre de la maison du prince, pour la donner au duc An. 1559. de Guise. Tout ce qu'on sit pour le dédommager, fut de faire son fils François maréchal de France extraordinaire, parce qu'il n'y avoit point alors de place vacante; mais ce dédommagement ne dissipa pas les chagrins du connétable, qui se retira en sa maison de Chantilli. La reine mere fit dans le même tems éclater son ressentiment contre la duchesse de Valentinois: elle lui ôta les pierreries de la couronne, que celle-ci prétendoit lui avoir été données, & la renvoya en sa maison d'Anet, qu'elle acheva de faire bâtir. Catherine de Medicis ne la pouvant regarder que comme une rivale qui lui avoit enlevé le cœur de son mari, étoit sur le point de laisser agir toute sa haine contre elle; mais comme ses intérêts ne s'accommodoient pas avec sa jalousie passée, & avec son ressentiment présent, elle se contenta de l'éloigner de la cour. La duchesse ne fut point abbatue de cette disgrace. Comme sa terre de Chenonceaux étoit située au milieu des terres assignées pour le douaire de la reine mere, elle l'offrit à cette princesse, qui l'accepta avec plaisir, & lui sit donner en échange la terre de Chaumont sur Loire.

Il restoit encore à la cour, le roi de Navarre & le prince de Condé, que les Guises avoient intérêt d'éloigner, pour être absolument les maîtres. La cour étoit à saint Germain en Laye, lorsque le premier y arriva, & le roi se trouvoit à la chasse. En attendant fon retour, il falua les deux reines, & alla ensuite rendre visite au cardinal de Lorraine : ce qui fâcha fort les Calvinistes, qui craignoient que par-là il ne voulût faire sa cour à leurs ennemis; mais ce qui les

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISTE'ME. 365 irrita davantage, fut lorsqu'après avoir salué le roi au retour de la chasse, il alla voir le duc de Guise. An. 1559. Ils le regarderent dès-lors comme un homme de qui ils ne pouvoient plus rien attendre de bon pour eux. Le roi lui fit un accueil très-favorable : mais il lui dit, comme s'il eût voulu prévenir ses demandes, qu'il n'avoit rien à espérer dans le gouvernement du royaume, dont il avoit déja confié la direction au duc de Guise, & au cardinal de Lorraine son frere, tous deux oncles de la reine. Il lui promit cependant de lui être favorable, autant que sa dignité, sa vertu & proximité du fang pouvoient l'exiger. Mais ces belles démonstrations d'amitié n'empêchoient pas qu'on ne pensât à l'éloigner.

Pendant ce tems-là, le roi partit pour Reims, afin d'y être facré & couronné, felon la coûtume; & crer à Reims. la cérémonie en fut faite le dix-huitième de Septembre par le cardinal de Lorraine, qui étoit archevê-line, de l'attent, in high, que de cette ville. Le roi de Navarre y fut invité, & 1-33 he ann. y assista. Quelques jours après il fut de même invité 1.18. m 35. à se trouver au conseil du roi, moins pour lui faire honneur, que pour lui faire entendre la lecture d'une lettre du roi d'Espagne, qui mandoit à François II. qu'ayant appris que quelques princes & seigneurs du nombre de les sujets n'étoient pas contens du choix qu'il avoit fait de ses ministres, & prenoient de-là occasion d'exciter des séditions & de somenter des cabales contre le gouvernement; il le prioit de maintenir son autorité contre eux; & qu'en cas que quelqu'un fût assez téméraire pour ofer trouver à redire au gouvernement présent de la France, il lui offroit pour les soumettre, ses armes, ses riches-

fes, & toute la puissance des monarchies que la pro-An. 1559. vidence lui avoit soumises, sans exception & sans referve, dans quelque état que se trouvassent ceux qui feroient soupçonnés de troubles son royaume. Cette lettre étoit dattée du trente-uniéme d'Octobre, en réponse à une autre lettre que Catherine de Medicis sa belle-mere lui avoit écrite, pour demander son

Crainte qu'on inf pire au roi de Navarre, qui le dé-

assistance contre les perturbateurs de l'état, Le roi de Navarre voyant bien que cette lettre le regardoit plus qu'aucun autre, crut que le parti le plus sûr pour lui étoit de se retirer, afin de ne pas De Thou, lib. 23. donner au roi d'Espagne le moindre prétexte de se saisir du peu qui lui restoit du bien de sa femme dans le royaume de Navarre. Il sçavoit que les Espagnols avoient usurpé les trois quarts de la monarchie sur Jean d'Albret, sans autre fondement qu'une bulle de Jules II. qui permettoit à Ferdinand le Catholique de s'en saisir; & il appréhenda que Philippe II, ne voulût s'emparer de l'autre quart, fur une simple déclaration émanée de la reine mere, & des princes de Guise, sous le nom de François II. Les Guises avertis qu'il pensoit sérieusement à se retirer, & craignant encore que sa résolution ne sût sans effet, acheverent de l'y déterminer, en inspirant au roi la pensée de lui offrir la commission de conduire la reine d'Espagne au roi son mari.

CXXX. On le charge de conduire la reine d'Fipagne à fon De Then , ibid. m Lelcar. in co lit. 18. n 33.

Le roi de Navarre accepta la commission, & partit accompagné du cardinal de Bourbon & du prince de la Roche-fur-Yon, Etant arrivé à l'abbaye de Roncevaux, sur les terres de Navarre, il remit la reine entre les mains des députés de Philippe II. sçavoir, le cardinal de Burgos, & le duc de l'Infantado,

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 367 La reine mere avoit déja trouvé un prétexte pour éloigner aussi, au moins pour quelque tems, le prin- An. 1559. ce de Condé, frere du roi de Navarre, en le chargeant d'aller en Flandres vers le roi d'Espagne, pour lui faire ratifier le traité de paix de Cateau-Cambresis, & celui d'alliance qui avoit étéfait depuis peu entre les deux couronnes, & pour présenter le collier de l'ordre de faint Michel à ce prince, qui de fon côté envoya au roi de France celui de la Toison d'or.

La reine mere & les Guises ayant ainsi écartés Divers changeceux qui pouvoient les traverser dans l'administra- mens qu'on fait à tion du royaume, ne penserent plus qu'à mettre en De Thou, 1. 23. place des personnes qui leur fussent dévouées. Pendant l'absence du prince de Condé, on rappella de Rome le cardinal de Tournon, qui fut rétabli dans le conseil avec plus d'autorité qu'auparavant. Le gouvernement de Picardie fut ôté à l'amiral de Coligny, fous prétexte qu'il avoit déja celui de l'isle do France, & il fut donné au maréchal de Brissac, quoiqu'Henri II. l'eût promis au prince de Condé. Le maréchal de Saint-André, qu'on nommoit Jacques d'Albon, qui s'étoit rendu odieux aux courtisans, par la grande faveur dans laquelle il étoit auprès du roi Henri, & qui s'étoit attiré la haine de tout le monde par ses excessives débauches, reçut ordre de s'éloigner de la cour : mais il fit bien-tôt après fa paix avec le parti dominant, & rentra dans la bienveillance des Guises, en offrant au duc sa fille unique pour celui de ses fils qu'il voudroit ; à condition de lui céder, par le contrat de mariage tous ses biens, & ceux de sa femme, dont il se réserveroit seulement

An. 1559. que les propositions eussent été acceptées.

CXXXII.

Diffèrens édits pour la sureté publique. De Thon, l. 23.

Dans le même tems on publia divers édits, qui concernoient l'administration civile. Le chancelier Olivier, grand protecteur des loix & de la justice, pourvût à la sûreté du public & des particuliers, par plusieurs ordonnances. On défendit sous des peines très-griéves, de porter des armes à feu & des pistolets, sans la permission du roi; de même que de porter de longs manteaux & des chausses larges, sous lesquelles on pouvoit cacher des armes. On ne douta pas que ces défenses n'eussent été faites à la priere du cardinal de Lorraine, homme timide, & qui sçachant qu'il avoit beaucoup d'ennemis, vivoit toûjours dans la crainte. Quelque tems après on révoqua toutes les aliénations qui avoient été faites du domaine royal, quoiqu'elles eussent été confirmées ou comme penfions, ou comme récompenfes. L'on excepta toutefois de cette ordonnance ce qui avoit été donné aux filles des rois, ou en forme de pension, ou comme dot, & quelques autres donations royales qui y furent spécifiées.

CXXXIII.
Création de chevaliers de l'ordre
de S. Michel.
De Thou, l. 23.
Mezeray, 10. 5.
jn-12- p. 12.

Les Guises pour se faire un plus grand nombre de créatures, engagerent le roi à faire des chevaliers de l'ordre de faint Michel, & ce prince en sit dix-huit. Jamais on n'avoit vû une promotion si nombreuse depuis l'institution de cet ordre par Louis XI. en 1469. Après cette création le roi se rendit à Bar, où de l'avis de Catherine de Medicis samere; & des princes de Guise, il sut résoluque ce prince se démettroit du droit & de la souveraineté qu'il avoit dans le duché de Bar, en saveur du duc de Lorraine

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 369 fon beau-frere. François II. trop facile, & incapable de connoître le tort que lui faisoit ce conseil, se sui- An. 1559. vit, renonça par lettres patentes à ses droits sur le duché de Bar, & ne s'en réferva que la foi, l'hommage & le ressort. De Bar le roi alla à Châlons sur Marne, & ensuite à Fontainebleau, où il demeura quelque tems, pendant lequel on prit des mesures pour réprimer l'audace des Calvinistes, qui devenoient de jour en jour plus hardis & plus infolens, & qui commençoient à se remuer de toutes parts, & à faire leurs assemblées dans les provinces avec une

Pour arrêter ces entreprises, François II. donna CXXXIV. une déclaration qui fut enregistrée au parlement de vement les Calviniftes à Paris. Paris le vingt-troisiéme de Novembre 1559, par la-Belear. in com-quelle il défendit séverement tout conventicule & lib. 18.n. 37. toute assemblée nocturne, où, sous prétexte de religion, il se commet, dit-il, des actions si détestables, qu'on ne pouvoit y penser sans horreur. Il ordonna que les maisons où ces assemblées auroient été faites, seroient rasées, avec défense de les rétablir. Il voulut encore, que l'on établit une chambre en chaque parlement, pour ne juger que des crimes concernant la religion. On la nomma Chambre Ardente, parce qu'on y condamnoit au feu tous ceux qui persistoient opiniâtrement dans l'hérésie. Le président de Saint-André, & l'inquisiteur Antoine de Mouchy, eurent par-là occasion de signaler leur zéle. Trois hommes, nommés Russanges orfévre, Claude David du même métier, & George Renard tailleur, qui après avoir fait profession de la nouvelle réforme, s'étoient convertis, en découvrirent plu-

Tome XXXI.

liberté entiére.

fieurs qu'ils chargerent de crimes atroces, & les plus An. 1559. infâmes. Ils dirent, qu'ils avoient assisté par hazard à une de leurs assemblées tenue à la place Maubert, où s'étoient trouvés un grand nombre d'hommes & de femmes de toutes conditions; qu'après qu'on v eût apporté un cochon de lait, comme si c'eût été l'agneau paschal, & que chacun en eût goûté, on éteignit toutes les lumieres, & qu'on s'étoit ensuite abandonné à toutes sortes d'infâmies. Ces délateurs furent menés au cardinal de Lorraine, qui les produisit devant la reine mere. L'avocat chez qui l'on tenoit ces fortes d'assemblées, fut pris avec sa femme & sa fille, les témoins surent confrontés, & en même tems convaincus de mensonges & de calomnies: mais leur crime demeura impuni, parce que la haine publique l'emporta sur l'innocence des accusés; & cette affaire en fit emprisonner un grand nombre.

réponfe. De Thou, lib. 23.

Les Calvinistes au lieu de demeurer dans les bornes d'une juste défense sur ces prétendus crimes qu'on leur imputoit, répandirent grand nombre de libelles diffamatoires contre l'autorité de la reine mere & des princes de Guise, prétendant qu'ils n'avoient aucun droit de prendre l'administration du royaume, & qu'ils l'avoient usurpée par force & contre les loix, pour en frustrer les princes du sang. Les Guises eurent recours à des remédes plus efficaces que des paroles, pour dissiper tous ces bruits, & ajoûterent aux gardes ordinaires, des Italiens, plûtôt pour leur sûreté, que pour celle de la personne du roi. Mais comme l'autorité de la reine mere étoit attaquée dans ces écrits, Jean du Tillet greffier au

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 371 parlement, très-sçavant dans le droit François, réfuta les raisons frivoles des hérétiques par un ouvra- An. 1559. ge qu'il intitula, de la majorité du roi, dans lequel recueillant la plûpart des articles des coûtumes municipales, il montra que la tutelle finit en France dans l'âge presque auquel commence la puberté, & qu'elle ne s'étend pas au - delà de quinze ans : qu'ainsi les rois ont pû toujours avoir à cet âge auprès d'eux des conseillers de leur choix, & donner le gouvernement à ceux qu'ils en jugeroient les plus capables. Il prouva par plusieurs exemples que l'administration n'a pas toujours été donnée au plus proche parent, & finit par l'ordonnance de Charles V. roi de France, ajoûtant qu'il seroit bien sâcheux à un roi de se choisir un conseil selon la fantaisse des étrangers & de ses voisins, ayant droit de le faire de lui-même felon les loix du royaume; désignant les Protestans de France, qui avoient sollicité les princes d'Allemagne de la confession d'Ausbourg, de s'entremettre pour établir un conseil. Il se déclara ouvertement contre eux, & traite l'auteur du libelle de second Achitophel. Il les appelle les auteurs des troubles, les ministres & les trompettes de la fédition, & dit, qu'on peut justement prendre les armes contre eux, comme contre des sectaires, & qu'on y est même obligé.

Les princes de Guise crurent ne pouvoir mieux engager les Catholiques dans leur querelle, qu'en procès d'Anne du pressant le jugement d'Anne du Bourg, & des au- Bourg & des tres conseillers qu'on retenoit en prison, croyant ufug, ibid. par-là se concilier la bienveillance du peuple, & faire cesser la haine qu'on avoit conçûe de seur do-

mination. Du Bourg se voyant entre les mains de An. 1559. ses juges, présenta un écrit, par lequel il récusoit CXXXVII. la grand'chambre, prétendant qu'elle ne pouvoit vouloir retrader pas travailler seule à son procès, & le premier préfes erreun. Farillas, high, de fident Gilles le Maître, qu'il accusoit de beaucoup Frayest II. in-4-5-37: 6 Juin.

pour recevoir l'accusé dans ses causes de récusations, & lui donna pour conseil un célébre avocat nommé de Marillac , qui d'abord exhorta du Bourg à adoucir ce qu'il avoit répondu de trop rude dans son interrogatoire contre la religion Catholique, & à corriger ce que ses juges ne pouvoient supporter dans sa confession de foi, en promettant de ne point interrompre le plaidoyer de son avocat. Il le promit; & Marillac flatté de l'espérance de réussir, employa toute son éloquence pour servir sa partie : il déclama contre la maniere de son emprisonnement, prouva la nullité des sentences & des arrêts précédens; & après avoir disposé l'esprit des juges à la compassion, il conclut en demandant pour sa partie de rentrer dans la communion de l'église, & du Bourg ne le désavoua pas, deux conseillers furent députés au roi, pour avertir ce prince de la prétendue conversion du coupable, & denander fa grace au nom de la compagnie.

XXXVIII. Les Calvinistes font revenir du Bourg à ses premiers fentimens. 13. hos anno n. 5.

Mais les Calvinistes qui craignoient les conséquences de ce changement, trouverent le moyen de faire entrer dans la prison de du Bourg un mi-De Thou, hist. lib. nistre nommé Jean Malon, qui avoit été Carme, pour lui représenter qu'il ne devoit point abandonner la cause de Dieu par une honteuse désertion,

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 373 ni céder en courage à tant de personnes de la lie du peuple qui l'avoient soutenue au milieu des feux An. 1559. fous les deux régnes précédens. Qu'il y avoit plus de fecours à espérer du côté de Dieu que de celui des hommes, qu'il persévérât seulement, & qu'il ne préférât pas une vie passagere à un bonheur éternel : Que s'il conservoit sa constance & sa fermeté, ses juges n'oseroient le condamner : Que si Dieu en avoit autrement ordonné, ce ne seroit que pour lui procurer une gloire immortelle, & le faire triompher dans le ciel avec les anges & les bienheureux, après avoir laissé parmi les hommes un illustre exemple de préférer la vertu à toutes les conditions les plus avantageuses. Qu'il n'écoutât donc point les exhortations de ses amis qui vouloient sauver son corps, pour perdre son ame & sa réputation, & qu'il se préparât au combat avec une conscience intrépide. Ces paroles lui firent changer de sentiment; & par un écrit qu'il présenta à la cour, il révoqua sa premiere confession, comme douteuse & ambigue, & en proposa une nouvelle entiérement conforme à celle de Geneve, en s'emportant beaucoup contre le pape.

Le roi reçut environ dans le même tems des let- CXXXIX. Le préfident Mitres de Frederic électeur Palatin, qui lui demandoit nard est toé d'un avec de fortes instances la grace de du Bourg, & coup de pistoler. le prioit de lui envoyer ce conseiller dans ses états. De Thou, ibid. Peut-être l'électeur auroit - il été favorablement écouté, sans un accident qui hâta le supplice de celui pour lequel il intercédoit. Antoine Minard préfident, en revenant du palais le foir du dix-huitiéme de Décembre assez tard, fut tué d'un coup de pis-

Aaa iii

tolet; & l'on devoit traiter de même les présidens An. 1559. le Maître & Saint-André, s'ils fussent allés ce jourlà au palais. Ce Minard dont la vie étoit affez licencieuse, avoit été récusé par du Bourg; mais ayant persisté à vouloir le juger avec les autres, le criminel irrité lui dit, que s'il ne s'en abstenoit après en avoir été prié, il pourroit y être contraint par une autre voye. On interpréta ce discours comme si du Bourg eût seû quelque chose de cet assassinat. Les auteurs du meurtre ne pûrent jamais être découverts. Cet accident fit qu'on hâta la mort de du Bourg : le cardinal de Lorraine, craignant que le roi gagné par les prieres de l'électeur Palatin ne lui accordât sa grace, pressale jugement, qui fut rendutrois jours après, & qui condamna le criminel à être pendu & brûlé.

pendu & brûlé. De Thon , 1. 23. Spond. in annal. loc ann. n. 27.

Sa sentence lui fut prononcée sans qu'il parût condamné a étre aucune émotion sur son visage : il dit qu'il pardone noit sincérement à ses juges qui l'avoient jugé selon leur conscience, mais non pas selon la science de Dieu. Ensuite s'adressant à eux, il finit en prononçant ces paroles avec un peu d'émotion : « Etei-» gnez maintenant vos feux, & après avoir réformé » votre premiere vie,tournez-vous du côté de Dieu, » afin que vos péchés vous foient pardonnés. Que » l'injuste quitte sa voye perverse, & qu'en quittant » ses mauvaises pensées, il se convertisse à Dieu. & » Dieu aura compassion de lui. Quant à vous, con-» feillers, vivez & foyez toujours heureux, mais » pensez toujours à Dieu, & aux choses qui sont » de Dieu; pour moi je vais librement à la mort. » Après ces mots, il monta dans une charette, accom-

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 375 pagné de deux cens cavaliers, & de quatre cens hommes de pied bien armés, & fut conduit de la An. 1559. conciergerie du palais à la place de gréve, lieu destiné pour son supplice : y étant arrivé, il s'acquitta de la parole qu'il avoit donnée, de ne point haranguer le peuple, se contentant de lui dire, qu'il mouroit pour la cause de l'évangile, & non pas comme un voleur. Il se deshabilla lui-même, & les dernieres paroles qu'on lui entendit prononcer furent celles-ci: « Seigneur, ne m'aban- » donnez pas, de peur que je ne vous abandon- « ne. « Ensuite ayant été étranglé, on brûla son corps : c'étoit le vingtiéme Décembre. Du Bourg étoit âgé de trente-huit ans, natif de Riom en Auvergne, & de la même maison qu'Antoine du

Bourg chancelier de France sous François I. Son supplice fit verser beaucoup de larmes à ceux qui prévoyoient combien il alloit coûter de sang à la

France. On examina ensuite l'affaire des autres conseillers, à qui il fut plus aisé de se désendre, ne s'étant des autres conseillers, à qui il fut plus aisé de se désendre, ne s'étant des autres conseillers, à différentes pas expliqués si ouvertement que du Bourg dans peines. la mercuriale. Ils étoient au nombre de quatre, 1. 13. hoc ann. Eustache de la Porte, Paul de Foix, Louis du Faur, & Antoine Fumée. Le premier fut obligé de déclarer en-plein parlement qu'il approuvoit les arrêts de la grand'chambre contre les hérétiques, comme bien fondés, & qu'il les recevoit avec respect. Le second ayant opiné qu'il falloit punir plus févérement ceux qui nioient la substance même des mysteres, que ceux qui ne trouveroient à redire que dans la forme ou dans la maniere, on l'obligea de déclarer de-

vant toutes les chambres affemblées qu'après la An. 1559 confécration de l'eucharistie la forme étoit inséparable de la matiere, & que cette confécration n'étoit véritable que dans la forme de l'église Romaine : & l'on ajoûta dans l'arrêt qu'il seroit suspendu de ses fonctions pendant un an. Le troisiéme, Louis du Faur, avoit remontré les abus qu'il prétendoit s'être glissés dans la religion, & avoit conseillé pour les réformer, de tenir un concile, où l'on pût agir avec toute liberté. Rien n'étoit plus judicieux, tous les Catholiques convenoient du premier, & sur le fecond Henri II. & Philippe II. étoient convenus dans le traité de Cateau - Cambresis, de saire asfembler un concile universel, pour terminer les différends de la religion : cependant Louis du Faur fut condamné à demander pardon à Dieu, au roi & à la justice, à ne point paroître en parlement pendant cinq années, & à une amende de cinq cens livres, payable aux pauvres. Enfin le quatriéme, Antoine Fumée, fut renvoyé absous, sans aucune condition, parce que Jean de Parthenay, seigneur de Soubife, confident de la reine mere, employa tout le crédit de cette princesse pour le tirer d'affaire.

Tous ces jugemens n'empêcherent pas que des quifont fou- esprits turbulens irrités de l'assassinat du président pçonnés d'hérésie. Minard, ne sollicitassent les princes de Guise à faire punir ceux qui étoient soupçonnés d'en être les auteurs ou d'y avoir trempé. Bourdin procureur général donna auffi avis au roi, que les Calvinistes avoient dessein de mettre le feu dans la ville, afin de rompre les prisons, & d'en retirer ceux qui y étoient

LIVRE CENT CINQUANTE-TROISIE'ME. 377 étoient enfermés, pendant que le peuple seroit occupé à éteindre l'incendie. Quoique cet avis nefût An. 1559. peut-être fondé sur rien de réel, le roi ne laissa pas que d'expédier de Chambor, où il étoit, des ordres au parlement de procéder févérement contre les suspects, & de les juger sans délai. L'on établit extraordinairement quatre chambres, tirées de tout le corps du parlement pour y travailler : & par ce moyen les prisons furent bien-tôt vuides, les uns avant été condamnés à mort, les autres obligés de confesser leur crime, & d'en demander pardon : d'autres ayant été exilés ou punis d'une autre maniere. Robert Fluard que l'on avoit mis en prison, parce qu'il étoit accusé de l'assassinat du président Minard, sut appliqué à la question : mais comme il ne confessa rien, on lui rendit la liberté. parce qu'il n'y avoit pas de preuves assez fortes pour le condamner. Dans le même tems un émissaire des princes de Guise, nommé Julien Firmin, chargé de plusieurs lettres, fut tué assez près de Chambor: ce qui les toucha beaucoup : mais la reine mere & ces princes étoient sur-tout offensés de la demande qu'on faisoit d'assembler les états, craignant de perdre leur autorité, si l'on rétablissoit l'usage de ces assemblées, c'est pourquoi l'on regardoit ceux qui parloient seulement des états du royau-

Pour mieux distinguer ceux qui n'avoient pas

13. hoc anno.

des sentimens favorables à la religion Catholique, Moyens dont un l'on mit dans toutes les villes, & sur-tout à Paris, vrir les nécétiaux coins des rues, des images de la fainte Vierge, De Thora, hijl. L

me, comme des féditieux & des criminels de léze-

ВЬЬ

Tome XXXI.

majesté.

qu'on paroit, & devant lesquelles on faisoit brûler

An. 1559. des bougies, & où le même peuple & les enfans

Murry, shrigt chantoient des litanies, & autres prieres. L'on n'a
chrach, fineils voit pas manqué d'y placer des trones & des boëtes,

où par les importunités de ceux qui en avoient soin,

les passans étoient obligés de mettre de l'argent,

pour l'entretien des cierges qu'on brûloit devant

ces images; & si quelqu'un refusoit de payer cette

espéce de tribut, ou que sans y faire réflexion, il

passat sans saluer ces images, le peuple se jettoit

aussil-tôt sur lui comme suspect, & l'on s'estimoit

heureux, lorsqu'on ne recevoit que des coups, ou

lorsqu'après avoir été traîné dans les bouës, on en

étoit quitte pour être conduit en prison la vie save,

Les ecclésiastiques qui étoient les mieux instruits,

gémissoient de ces abus, & pour empècher qu'ils ne s'augmentassent juy en eur plusseurs qui retirerent , autant qu'ils purent, de ces images, & les placerent dans les églises; mais ce reméde étoit trop soible pour arrêter le mal qu'une animosité mutuelle avoit fait de toutes parts; & l'excessive rigueur avec laquelle on continuoit de traiter ceux qui étoient soupe, onnés, même légerement, d'être hérétiques, ou de favoriser ceux qui l'étoient, ne servit qu'à irriter d'avantage les Calvinistes, qui en devincent plus surèux, & qui, pour se venger, ne songerent plus qu'à augmenter les désordres où la France n'étoit que trop plongée.



## LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 379

## LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME.

AUL IV. devenu plus tranquille après que la An. 1559. paix eut été faite avec l'Espagne, sut surpris de voir tous les abus dont ses neveux en particulier L'on avenit le avoient rempli Rome pendant la guerre, & il crut vaise administraqu'il étoit de son devoir d'y remédier. Il le fit con-tion de ses nenoître par les plaintes qu'il laissa échaper de tems us su super. L. 23. en tems contre les Caraffes; & cette bonne dispo- Pallavie. hist. fition où on le vit, enhardit ceux qui jusques-là le cap.7.n.:.
Rapuald, hoc an, croyant ou trop prévenu, ou trop occupé, n'avoient m. 30. 6 feq. ofé prendre la liberté de lui communiquer leurs avis. Jérémie, Religieux Théatin, se hâta entre les autres, de profiter des momens favorables que l'heureuse disposition du pape sembloit lui promettre : il alla le trouver, lui parla fortement contre la mauvaise conduite de ses neveux; & le pape ouvrant de plus en plus les yeux qu'il avoit presque toujours eu fermés fur cet article, observa les Caraffes de plus près, & apperçut bien des désordres qu'il avoit ignoré jusqu'alors.

Cosme duc de Elorence se joignit à ceux qui se plaiginoient; & il en avoit eu plus d'un sujet. Comme il y avoit quelque tems qu'il retenoit plusseurs personnes en prison, parmi lesquelles il y avoit plusieurs eccléssatsques, il voulut se décharger de la haise que cette détention lui attiroit, & il sollicita le pape, comme il avoit déja fait pluseurs sois, de nommer quelques personnes recommandables par leur probité, qui pussent juger l'affaire des accusés. Outre cela, il étoit offensé de l'insolence des Caraf-

fes, qui n'étant pas contens de renverser tout dans An. 1559. l'état du pape, mettoient de leur propre autorité dans toute l'Italie, & principalement dans la Tosca-

Il en fait faire des impots exorbitans fur les hôpitaux, fur les De Thom, 1. 22. monasteres & sur le clergé. Il avoit déja chargé fon \* ambassadeur d'en faire ses plaintes au pape : Bengiani Gianfi- mais jusqu'alors les Caraffes avoient eu grand soin Pallavie, ut sup. d'empêcher cet ambassadeur d'obtenir aucune audience. Ce qui fut cause que Cosme tenta une autro voie: il écrivit lui-même à Paul IV. & confia sa lettre au cardinal Vitelli, qui haissoit le faste & l'insolence des Caraffes. Vitelli s'acquitta fidélement de fa commission; & Paul IV. n'eut pas plûtôt lû les lettres du duc de Florence, que rappellant les avertissemens qu'il avoit reçûs du duc de Guise, & de Jérémie, il manda ce dernier, & lui ordonna de s'informer exactement du cardinal Vitelli, si l'accusation contre les Caraffes ses neveux étoit bien. fondée, & de lui en faire un fidéle rapport.

Trid. 1, 14 6. 7. 1.

Ce qui l'engagea encore à faire faire ces informations, fut que le cinquiéme de Janvier, se plaignant aux cardinaux de l'inquisition, assemblés dans Pallav. hift.come. son appartement, qu'on ne lui eût point rapporté une action peu édifiante du cardinal de Monti, arrivée depuis quatre jours, & qui méritoit qu'on le dépouillat de la pourpre; le cardinal Pacheco qui étoit présent, voulut l'excuser, & montrer que la faute ne méritoit pas du moins un si grand châtiment; mais le pape ému de colere, s'écria : Réformation, réformation. Terme qui lui étoit assez ordinaire, & qui ne fut pas fans replique : « Oui, très-» faint pere, répartit Pacheco; mais il faut commen-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 381 » cer par nous autres cette réformation. » Le pape comprit aufli-tôt ce que significient ces paroles: & An. 1559. rappella ce que ce cardinal & celui de faint Jacques lui avoient dit autrefois, lorsqu'il fut question de faire Caraffe évêque : & ce qui confirma les foupçons qu'il avoit formés sur la conduite de son neveu, fut que l'étant allé voir quelques jours auparavant, lorsqu'il étoit malade, il trouva chez lui quelques personnes qui avoient une fort mauvaise réputation. Il étoit encore plus irrité de ce que le cardinal Caraffe avoit promis à Philippe de lui faire restituer

Palliano par son frere, à condition qu'il seroit récompense, & encore plus, de ce qu'il avoit déja consenti qu'on la remit entre les mains de Jean-Bap-

tiste Carbonne, & qu'à son insçû il eût négocié toute cette affaire avec le duc d'Albe.

Alors ceffant d'agir par les vûes toutes humaines Rome les neveux qu'il avoit toujours eues jusques-là dans tout ce qu'il avoit fait pour sa famille, il assembla un consistoire fort nombreux le vingt-feptième de Janvier 1559. Page 812. n.1. & outre les cardinaux il y appella Salvator Pacini, fup.l.14.6.7.19.4 évêque de Chiusi, le gouverneur de Rome, le dataire, le vicaire de la chambre apostolique, Pierre-Jean Alasti, évêque de Forli, Lippoman transféré à l'évêché de Bergame, avec les fécretaires, le procureur dufife; & entre les seigneurs Romains, Camille des Ursins, qui avoit épousé une de ses niéces. Pour ouvrir l'assemblée, il fit un long discours, pendant lequel il versa plusieurs sois des larmes. Il détesta la vie déréglée de ses neveux, il découvrit plusieurs de leurs fautes, & prononça le décret, qui fut écrit par ses sécretaires, & qu'il chargea le gouverneur de

B b b iii

Rome de rendre public. Ce decret portoit, que ses An. 1559. neveux fortiroient de Rome dans douze jours avec toute leur famille, femmes & enfans; que le cardinal Caraffe seroit privé de la légation de Boulogne, & de toutes ses charges & dignités, & qu'il seroit exilé à Lavinia; fon frere le duc de Palliano privé du commandement de l'armée ecclésiastique, de la charge de général des galeres, & relegué à Galese, château peu éloigné de Rome, qu'il avoit acheté de Jules de la Rovere : le marquis de Montebello envoyé dans ses terres qu'il avoit dans la Romagne;

rigoureusement, s'ils contrevenoient à ses ordres.

Quelques cardinaux ayant voulu travailler à l'aquelques cardi-doucir, en excusant ses neveux, il leur désendit de janx qui s'intéres. lui parler jamais de cette affaire; & s'adressant au Pallavie. ne sup. De Thou, hist.i. cardinal Ranucce Farnese, qui étoit présent, il lui dit avec aigreur, que Paul III. son ayeul auroit mieux fait, s'il eût préféré à l'affection de ses parens, le devoir & la charge de pasteur, & si en usant sur son pere d'une sévère correction, il n'eût pas laissé impunis ses crimes & ses débauches abominables, qui faisoient horreur à tout le monde. Ainsi en témoignant de l'aversion pour toutes ces causes flateuses qu'on auroit pû apporter en faveur de ses neveux, il imposa silence à tout le monde. Il priva aussi de leurs magistratures tous ceux qui en avoient été pourvûs par ses neveux, & il en fit mettre plusieurs en prison : il abolit quelques impots, comme ayant été établis à son insçû ; & donna la garde de la ville & du palais à Camille des Ursins : mais ce Camille

avec défenses à eux tous de sortir des lieux de leur exil, & avec menaces de les punir beaucoup plus

LIVRECENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 382 étant mort aussi-tôt après, il substitua en sa place Antoine des Ursins, frere du duc de Gravina, & An. 1559. donna la charge de général des galeres à Fabio des Ursins. Il retint auprès de lui le cardinal Alphonse Caraffe, qu'on nommoit le cardinal de Naples, parce qu'il étoit archevêque de cette ville ; quoiqu'il eût à peine dix-huit ans; mais qui étoit d'une sagesse de vieillard. Il étoit fils du marquis de Montebello, & par conséquent petit neveu du pape, qui le fit cardinal, lui confia l'administration de la chambre apostolique, & lui associa des hommes graves & sçavans pour le gouvernement des affaires. C'est ce qu'on appelloit à Rome le Tribunal de la Consultation, qui commença dès-lors, & qui subsiste encore aujourd'hui pour regler les affaires ecclésiastiques.

Le pape établit une compagnie de vingt cardinaux, & de quelques moindres officiers du palais, pour juger avec lui une fois chaque semaine de tous sérent qui sur les différent qui sur les différents qui sur le les différends qui naîtroient dans l'état de l'églife, Pall. us sup. 1. 14: affectant par ces actions de fe faire regarder comme Dr. Thou, 1.22. un souverain pontife équitable, & rejettant sur ses adCiacon, in Paul, neveux tous les désordres passés. Mais parce que sa iv. fanté & son âge de quatre-vingt-quatre ans, ne lui permettoient pas de se trouver assidûment à cette affemblée, il nomma les cardinaux de Trani, de Spolette, & Consiglieri pour tenir sa place, & juger souverainement des affaires qui surviendroient. Il fit aussi un édit, par lequel il promettoit de rendre justice à ceux qui avoient reçu quelque dommage ou quelque injustice de la part des magistrats & des gouverneurs. Enfin il s'appliqua avec tant de foin au gouvernement de l'églife, qu'on lui fait dire,

qu'il falloit compter la premiere année de son pon-An. 1559. tificat du jour qu'il avoit relégué ses neveux hors de Rome, & qu'il leur avoit entierement ôté l'administration des affaires.

Son zéle pour tribunal de l'inqui.ition. Onuphr. in Paulo Spond. hoe an.n. 2

Il voyoit avec chagrin le progrès qu'il sçavoit que Pétabliffement du la nouvelle doctrine faisoit en France & enFlandres, quoiqu'il apprît avec joie le zéle des deux rois, Henri II. & Philippe, pour en arrêter le cours. C'est pourquoi il ne cessoit de les en faire solliciter par ses nonces, & d'en parler à leurs ambassadeurs. Néanin Paul, IV. conft. moinsile ût bien voulu que l'on n'e ût point employé d'autre remede que celui de l'inquisition, qui, ainsi qu'il le disoit à tous propos, étoit l'unique antidote, & il vouloit faire croire que le concile ne serviroit qu'à augmenter le mal, comme il avoit fair, selon lui, les années précédentes. Aussi s'appliqua-t-il entierement aux fonctions de ce redoutable tribunal, qu'il fit exercer févérement contre tout le monde. Il choisit pour y présider, Michel Ghisleri Alexandrin, qu'il avoit fait depuis peu cardinal, & qui devint pape fous le nom de Pie V. Paul voulut que ce tribunal connût non-seulement des crimes de l'hérésie, mais encore de quelques autres qui n'étoient pas du ressort des Inquisiteurs. Il renouvella par une rigoureuse bulle du quinziéme de Février, toutes les censures & les peines portées par ses prédécesseurs, & tous les décrets des canons & des conciles contre les hérétiques, déclarant que tous les prélats, princes. & même les rois & les empereurs qui feroient profession publique de l'hérésse, seroient déclarés incapables & privés, fans autre forme de procès, de leurs bénéfices, seigneuries, royaumes & empires, inhabiles

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 385 inhabiles pour les recouvrer à jamais, & les donnant en proye aux premiers Catholiques; & les cardinaux An. 1559. étoient compris dans cette bulle, & foumis aux mê-

mes peines. Comme l'hérésie commençoit aussi à se répandre VIII. en Espagne, il donna dans le même mois une autre les livres hérétibulle pour révoquer la permission qu'ont les évê- ques, les religieux ques, les cardinaux & les théologiens, de lire les li- fign. n. 1895. p. vres hérétiques, & défendit à toutes personnes de les 5700, hoc an garder & retenir. Par une autre, il interdit la lectu- Onuphr. in Par re du Talmud, & autres livres, dans lesquels on ne parleroit pas avantageusement de Jesus-Christ. Il contraignit les évêques d'aller résider dans leurs diocèses: à quoi plusieurs se soumirent avec beaucoup de peine. Il dressa pour les nouveaux évêques une excellente confession de foi, qu'on observe encore aujourd'hui. Il commanda fur peine d'excommunication à tous ceux qui avoient fait profession de la

vie monastique & religieuse, & qui étoient sortis de leurs monastéres, d'y retourner incessamment, sans pouvoir apporter aucune excuse, quelque raison qu'ils eussent eue de sortir. Il ordonna de plus qu'ils remettroient au faint siège leurs bénéfices, & que s'ils refusoient d'obéir, ils porteroient des chapeaux noirs avec deux bandes de toile blanche, afin d'être reconnus : ce qu'il fit exécuter avec tant de rigueur, qu'il y en eut beaucoup d'emprisonnés, & d'autres qui furent envoyés en galére. On dit que plus de trente mille ne pouvant se résoudre à la soumission, furent obligés de changer de pays, & trouverent un refuge affüré à Venise. Pour ôter aux évê-

ques que l'on avoit tirés de quelque ordre, un pré-Tome XXXI.

texte dont ils se servoient, afin de s'exempter de la An. 1559. résidence, qui étoit de briguer quelque emploi de leur ordre, il ordonna que ceux qui avoient été une fois facrés, ne pourroient jouir d'aucun office ou dignité de leur ordre; & il leur permit seulement de rentrer dans leur couvent; mais à condition qu'ils en observeroient la régle comme les autres religieux. Par un bref qu'il adressa à l'archevêque de Seville du quatriéme de Janvier, il ordonna que tous les hérétiques, sans même avoir été relaps, seroient punis de mort. Et le dix-huitième de Février, il fit écrire fortement aux inquisiteurs du royaume de Grenade, pour punir avec la derniere sévérité de malheureux prêtres qui féduifoient leurs pénitentes dans le confeffional.

d'évêques qu'il fait en différens

Pour soulager aussi les nécessités du peuple de Rome, qui étoient devenues fort grandes, il acheta huit écus la mesure de bled, & ne la fit vendre que cinq, & il employa cinquante mille écus dans cette libéralité. Il établit des évêques en différens endroits: & premiérement dans les Indes, pour les villes qui étoient de la domination du roi de Portugal : comme Malaca & Cochin. Il tira l'évêque de Goa de l'obéissance de l'archevêque de Lisbonne, à cause de l'éloignement des lieux, & en fit une métropolitaine, qui eut pour suffragans les évêques de Malaca & de Cochin. Outre l'église Cathédrale, il y a dans Goa sept paroisses, & plusieurs monastéres. Les Jésuites y sont connus sous le nom de Paulistes, à cause de leur grande église dédiée à saint Paul. Ils n'y portent point de chapeaux ni de bonnets à cornes, comme en Europe; mais de certains bonnets

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 387 qui ressemblent à la forme d'un chapeau, dont on auroit coupé les bords. Ils y ont cinq maisons, qui An. 1559. font le collège de faint Paul, le féminaire, la maifon professe, le noviciat, & le bon Jesus.

Le pape Paul IV. fit des établissemens semblables dans les Pays-Bas, qui appartenoient au roi Philippe, & dans lesquels il n'y avoit alors que deux évêchés, Cambray & Utrecht. Le premier sous l'archevêque de Reims, & le second sous celui de Cologne; & en décà du côté de la France, il y avoit Arras & Tournay. Cette augmentation d'évêchés avoit été autrefois tentée par Philippe le Bon duc de Bourgogne, & depuis projettée par Charles V. qui même avoit envie de changer le gouvernement de ce payslà, & des dix-sept provinces n'en faire qu'un seul état, dépendant de la couronne d'Espagne. Il étoit incité à cela par les Espagnols, qui auroient trouvé leur avantage à le voir maître absolu des provinces des Pays-Bas, dont les priviléges donnoient des bornes trop étroites à l'autorité du fouverain : mais il ne put exécuter ni ce dessein, ni celui d'ériger de nouveaux évêchés, à cause des guerres continuelles qu'il eut à foûtenir; il en recommanda le soin à son fils Philippe, lorsqu'il lui remit ses états. C'étoit un moyen que ce prince croyoit nécessaire pour empêcher le Calvinisme de s'étendre dans les Pays-Bas. Il avoit vû que Charles V. son pere n'y avoit pû éta-. blir l'inquisition, quoiqu'il fût né dans le pays, & que les Flamands eussent pour lui plus de respect, qu'ils n'avoient eu pour aucun de leurs princes. Il n'y avoit pas lieu d'espérer qu'un autre en vînt à bout, & il falloit trouver un expédient plus aisé que celui de l'inquisition. Cccii

Le cardinal de Granvelle proposa celui de la An. 1559 multiplication des évêchés, parce que d'un côté

il tendoit à la même fin , & que de l'autre , il favorilippe 11. d'établir foit les Flamands, en les exemptant des jurisdictions de nouveaux éve-chée en Flandre. étrangeres pour le spirituel; & cette proposition Strad. de belle ayant été goûtée, il y eut une requête préfentée au faint siège au nom du roi Catholique, & de ses sujets des Pays-Bas, pour demander les érections des évêchés de Cambray & d'Utrecht en archevêchés; l'institution d'un archevêque à Malines, & de treize nouveaux évêchés en différentes villes.

XI. La requête du roi Philippe fut admife en cour de On établit treize évechés dans les Rome; & le pape par une bulle expresse du vingt-Onuph. in vii. huitiéme d'Avril 1559. accorda à ce prince la pré-Fault IV. Histoit. Van-der sentation de ces treize nouveaux évêchés, sous la Hert. de initio tu-mult. Belg. lib. 10. métropole de Malines; fçavoir, Anvers, Bois-le-duc,

Gand, Bruges, Ypres, Saint-Omer, Namur, Harlem en Hollande, Middelbourg en Zélande, Lewarden & Groningue en Frise, Ruremonde, Deventer en Gueldres. Puis il érigea Cambray, Utrecht & Malines en siéges archiépiscopaux, établit des chaires cathédrales dans les autres treize villes, fit ces évêchés fuffragans de ces trois métropolitaines en cet ordre. Sous l'archevêché de Cambray, il mit Saint-Omer, Arras, Tournay & Namur; fous celui de Malines, Anvers, Gand, Bruges, Bois-le-duc, Ypres & Ruremonde; fous Utrecht, Harlem, Deventer, Middelbourg, Lewarden & Groningue. Mais comme le pape appliqua pour lors les deux tiers des revenus de l'évêché de Terouanne qui avoit été ruinée par l'empereur Charles V. à Saint-Omer, & à Ypres, pour les Pays-Bas, il assigna l'autre tiers

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 389 à l'église de Boulogne pour la France, & y institua pareillement un siège épiscopal, suffragant de l'ar- An. 1559 chevêché de Reims. La raison que l'on exposa pour obtenir de Rome tous ces changemens, fut que d'abord il y avoit en ce pays-là peu d'évêchés, parce qu'alors il n'étoit pas fort peuplé; mais que se trouvant aujourd'hui une plus grande quantité de Villes,

on avoit besoin d'un plus grand nombre d'ouvriers pour recueillir une moisson si abondante. Mais les Flamands interpréterent ces nouvelles

érections d'évêchés d'une autre maniere; on s'ima-prennent en maugina d'abord que c'étoit moins pour la glo & l'uti- vaise part ces étalité du pays, que pour imposer le joug de l'inqui- joud Onuphr. in

sition par ces évêques qui seroient comme établis De Thou, hist.lib. pour les observer, & la bulle du pape les confirma dans cette pensée : car Paul IV. alléguoit pour cause de ces établissemens, que les Pays-Bas étoient enfermés & comme assiégés de tous côtés par des peuples schismatiques, désobéissans au chef de l'églife; & qu'ainsi la religion courroit risque d'être opprimée par les embûches des sectaires, leurs artisices & leur mauvaise doctrine, à moins qu'on ne mît de nouveaux & vigilans pasteurs à sa garde. Il est constant que ce sut particuliérement pour cette raison que Philippe sut si porté à la paix, parce qu'on lui avoit persuadé que si la guerre duroit plus long-tems, l'administration civile étant peu à peu négligée par la licence qui est toujours plus grande pendant la guerre ; la contagion de l'hérésie se répandroit dans les Pays-Bas par le commerce des Allemands, du secours desquels on seroit nécessairement obligé de se servir. Sur ce soupçon, les seigneurs

Ccc iii

Flamands s'unirent étroitement ensemble pour re-An. 1559 médierau mal avant qu'il prît racine. Ils délibérerent d'abord de ne point payer de tribut, si la milice Espagnole ne sortoit de leur pays, & ils commencerent dès-lors à favoriser les nouvelles opinions; ce qui causa toutes ces grandes révolutions des Pays-Bas, que nous rapporterons dans la suite.

Tant de foins, tant de follicitudes & d'embarras, metals, se de joints au fardeau de près de quatre - vingt - quatre for l'henne, nigl. l au sur l'acquelle pape, & ne tarderent pas à le l'allampte, nigl. l au conduire au tombeau. Sa maladie commença par reali IV. de produire au tombeau. Sa maladie commença par vani IV. de produire au tombeau. Sa maladie commença par vani IV. de principal de l'acquelle de

menta si fort qu'on désespéra tout-à-fait de sa guérison: alors sentant que sa fin derniere approchoit, il sit venir le quatorziéme d'Août les cardinaux dans sa chambre, & quoiqu'il eût la voix d'un homme mourant, il ne laissa pas de leur parler avec un jugement très-sain & assez de force. Il leur dit , qu'il avoit vécu plus long-tems qu'il ne le pouvoit espérer : il les pria de pardonner à son âge & à sa mauvaise santé, s'il avoit été plus négligent que ne l'exigeoit sa dignité, à assembler le consistoire. Il les exhorta à une parfaite union, & à joindre leurs vœux ensemble, pour élire un successeur qui prît à cœur les intérêts de l'églife; enfin il leur recommanda fort le faint office de l'inquisition, comme l'unique moyen qui fût capable, selon lui, de maintenir l'autorité du faint siège. Les cardinaux s'étant retirés, la Cueva cardinal Espagnol, qui étoit demeuré seul avec lui, lui dit que la religion étoit à plaindre d'être sur le point de perdre un si bon pasteur, à quoi le pape répondit en Espagnol, qu'il avoit si bien

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 391 réglésa vie, qu'il étoit prêt de paroître devant Dieu, quand il lui plairoit de l'appeller ; qu'il se conso- An. 1559. loit dans cette confiance, qu'il laissoit un défenseur de la foi catholique (voulant parler de Philippe II.) dont il connoissoit les intentions, & qu'il ne doutoit point que sous un tel prince, la religion ne prît bien-tôt son premier éclat, & qu'il ne la vengeât de ses ennemis. Il mourut quelques jours après, le dixhuitième du mois d'Août 1559. en prononçant ces paroles du pseaume 121. Je me suis réjoni de ce qu'on Sa mon & la joye m'a dit que nous irons dans la maison du Seigneur. Il étoit que le peuple en âgé de quatre-vingt-trois ans, un mois & vingt- De Thou, ibid. 1. deux jours, & avoit gouverné l'église quatre ans, Joan: Bapt. Casdeux mois & vingt-quatre jours. Ausli-tôt qu'il fut iv. mort, on ouvrit les prisons de Rome suivant l'an- reglina mona mort, on ouvrit les prisons de Rome suivant l'an- reglina de liveur concienne coûtume; & le peuple plein de fureur cou- victorel. rut vers sa nouvelle prison de l'inquisition, à laquelle il mit le feu après en avoir fait sortir tous ceux qui y étoient retenus prisonniers. A peine pût-on empêcher la populace d'en faire autant au couvent des Dominiquains de la Minerve, en haine de l'inquisition dont ces religieux étoient chargés. Le peuple non content de ces actions, se transporta au capitole, rompit la statue du pape faite de marbre par un excellent ouvrier, & que le fénat avoit fait élever avec beaucoup de dépense : on en emporta la tête qu'on roula pendant trois jours dans toutes les rues de la ville; ensuite on la jetta dans le Tibre. Le commissaire de l'inquisition sut blessé, sa maison brûlée, les armes des Caraffes ôtées de tous les endroits, où elles paroissoient auparavant, & deux jours après on publia un

édit qui ordonnoit d'ôter toutes ces armes en quel-An. 1559. que lieu qu'elles fussent, sur peine d'être traité en criminel de lèze-majesté, si l'on n'obéissoit pas. Jamais édit ne fut exécuté plus ponctuellement; ces troubles durerent jusqu'au premier de Septembre, fans qu'on osât, ou plûtôt fans qu'on voulût arrêter le peuple. Le corps du défunt pape fut porté avec peu de pompe dans l'église du Vatican par les chanoines de faint Pierre, & l'on établit contre la coûtume des archers pour le garder jusqu'à ce qu'on le déposât dans un tombeau de briques, parce qu'on craignoit que le peuple ne vînt encore exercer sa fureur sur le cadavre du défunt. L'on ne peut nier cependant que ce pape n'eût de grandes qualités, qu'il ne fût d'une vie réglée & qu'il n'ait eu du zéle pour conserver la foi catholique dans sa pureté. Il avoit composé quelques traltés, entr'autres un du symbole, un autre de la réformation de l'église, adressé au pape Paul III. & les régles des Théatins, dont il fut comme le fondateur & le premier supérieur.

XV. Mort du cardinal de Nobili. Ciaconius in vit. Pons. 1: 3. p. 784. Turrigio in vit. Robert. de Nobili.

Il y avoit eu trois cardinaux qui étoient morts cette année avant Paul IV. & il y en eut quatre qui moururent pendant la vacance du fége. Le premier fut le cardinal Robert de Nobili né à Montepulciano dans la Toſcane, d'une famille noble originaire d'Orviette. Il étoit fils du chevalier Vincent de Nobili , neveu du pape Jules III. par fa mere Louiſc de Monti. Il eut toujours beaucoup de piété des fon enfance, & n'en ſt pas moins de progrès dans les lettres humaines. On lui donna des maîtres très-habiles ſous leſquels il cultiva ſi-bien les talens .

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 393 talens naturels que Dieu lui avoit accordés, qu'à l'âge de dix ans il sçavoit déja assez de grec & de An. 1559. latin pour entendre l'une & l'autre langue sans peine. Son pere ayant été envoyé à Ancone par Jules III. pour gouverner cette ville au nom du faint siége, il l'y accompagna, & employa le féjour qu'il y fit à étudier l'écriture fainte, & la théologie mystique : ce fut dans cette ville qu'il reçut sa nomination au cardinalat, n'étant âgé que de treize ans, dans la promotion du mois de Décembre 1553. il demeura encore plus d'un an à Ancone, & revint à Rome le sixième de Février 1555, où le pape lui donna le chapeau, & l'admit dans le consistoire pour y donner ses avis, malgré sa grande jeunesse. Il devint l'exemple du collège des cardinaux par sa modestie, sa douceur, & son exactitude à remplir tous les devoirs d'un bon ecclésiastique : ce qui faifoit dire au pape Paul IV. que le cardinal de Nobili étoit ou un esprit sans corps, ou un ange incarné. Ce pape l'estimoit tant, qu'il lui donna la préfecture de la bibliothèque du Vatican, quoiqu'il ne fût alors âgé que de quatorze ans, & que l'on n'eût coûtume de confier cet emploi qu'à des hommes âgés & sçavans. Le cardinal de Nobili ne l'exerça pas long - tems, il mourut le onziéme de Janvier 1559. dans la dix-huitiéme année de son âge. François Merio-Turrigio, dans la vie qu'il a composée de ce cardinal, remarque qu'il se contenta de l'abbaye de Spinette, & qu'il ne voulut jamais d'autre bénéfice. Quoique la mort l'eût enlevé dans une si grande jeunesse, il avoit néanmoins fait plusieurs panégyriques des Saints, dont on a le Tome XXXI. Ddd

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. recueil, & un petit traité latin de la gloire cé-

An. 1559. leste.

Ciacon, ibid. ut addit, ad Ciacon.

Le second, Virgile Rosario, né à Spolette en 1499. s'étoit acquis beaucoup de réputation par la connoissance du droit civil & canonique. Il fut d'a-John Paul bord chanoine de fainte Marie de la Rotonde, en-Andr. Fillorel. in suite promu à l'évêché d'Ischia par le pape Jules III. Paul IV. le fit cardinal prêtre du titre de S. Siméon, dans le mois de Mars de l'année 1557, ensuite vicaire de Rome, & le choisit pour être un des quatre cardinaux que l'on chargea de la cause du cardinal Moron. Il ne jouit guéres que deux ans du cardinalat; s'étant rompu une veine dans la poitrine, fon fang le suffoqua, & lui sit perdre la vie le vingt-troisiéme de Mai de cette année 1559. Comme il avoit eu beaucoup de part aux fecrets de Paul IV. & qu'il étoit d'un caractère dur & sévere jusqu'à l'excès, il se vit souvent exposé à la haine du peuple, qui le croyoit auteur de tout ce qui se faisoit sous le pontificat de ce pape. Il étoit âgé de soixante ans, & fut enterré dans l'église de sainte Marie sur la Minerve, dans un tombeau de Marbre, sur lequel on mit son portrait, avec une épitaphe : on l'appelloit le cardinal de Spolette.

Le troisiéme, Antoine Trivulce Milanois, d'une Mort du cardinal famille très-noble, qui sous Leon X. & Clément Ciacon. 111 Jup. 1. 3. VII. avoit déja eu deux cardinaux, entre beaucoup Pallavie, hift.cone. d'autres qui s'étoient distingués dans l'épée & dans Trid. 1.11.6.8 m.6. la robe. Le pere d'Antoine fut Jérôme, capitaine de 11.1.1.14.c.1.31.6. cinquante hommes des ordonnances du roi François I. & chevalier de son ordre, qui mourut dans une bataille, & sa mere Antoinette Barbiana. Après

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 395 s'être appliqué avec foin à l'étude du droit, il vint à Rome, où il eut la charge de référendaire des deux An. 1559. signatures, ensuite il fut nommé évêque de Toulon, fur la démission de son cousin Augustin Trivulce Scaramutia, que Leon X. fit cardinal en 1517. le pape lui donna aussi la légation de Pérouse, & en 1544. le fit vice-légat d'Avignon, où il se concilia l'amitié des peuples, & s'opposa vigoureusement à l'entrée des hérétiques dans le Comtat : secondé des armes du roi de France, il les chassa de Cabrieres & de Merindol, où ils s'étoient établis, & d'autres lieux qu'il fit brûler & ruiner entiérement par ordre du pape. Après ces expéditions Jules III. l'envoya nonce en France, ensuite internonce du siége apostolique à Venise, où il reçut le chapeau de cardinal en 1557. du pape Paul IV. qui le fit revenir à Rome pour être préfet de la fignature de justice : mais à peine fut-il en possession de cette charge, qu'il fallut quitter Rome pour aller en France en qualité de légat, ménager la paix entre le roi Henri II. & Philippe II. roi d'Espagne; en quoi il réussit par le traité de Careau-Cambresis. Mais voulant retourner en Italie, pour y jouir du repos que méritoient ses travaux, il fut attaqué d'apoplexie à une journée de Paris, dans le lieu qu'on appelle saint Mathurin, & mourut le vingt-sième de Mai 1550.

Le quatriéme cardinal qui mourut, le siège vacant, XVIII. fut Jean-Baptiste Ghisleri ou Consigliari, Romain, Jean-Baptiste Ghisleri, d'une famille originaire de Boulogne, dont les guer-Giacen, vinit res civiles l'avoient éloigné. Une branche de cette famille se retira à Boschi près d'Alexandrie; & c'est de Pauli Consigliari. cette branche que fortit Michel Ghisleri, qui fut pape

Ddd ij

396 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

fous le nom de Pie V. L'autre branche se retira à
An. 1559. Rome, où elle prit le nom de Consigliari, que por-

An. 1559. Rome, où elle prit le nom de Configliari, que por-Auberg, hiff, des toit Jean-Baptiste, dont nous parlons. Il étoit fils de Balthafar, & de Marie-Anne Sati, & fut marié dans sa jeunesse; mais étant devenu veuf, il embrassa l'état ecclésiastique. Il étoit frere de Paul, qui fut un des quatre premiers fondateurs des Théatins; & Paul IV. autre fondateur de cette congrégation, voulant l'avoir auprès de lui, le fit d'abord fon camerier fecret, pour se l'attacher davantage, & lui donna un canonicat de faint Pierre. Quelque tems après le même pape voulut revêtir Paul de la pourpre de cardinal : cet homme humble & détaché de tout ce qui passe avec le tems, lui représenta que cet honneur étoit infiniment au-dessus de son mérite & de ses forces, qu'il étoit déja fort âgé, & qu'il ne foûpiroit qu'après le repos; qu'il ne lui seroit pas moins attaché, quoiqu'il ne fût pas cardinal; mais que s'il vouloit honorer de cette dignité quelqu'un de sa famille, il avoit Jean-Baptiste son frere, qui le surpasfoit de beaucoup, en mérite & en science, qui étoit fort entendu dans les affaires, & par dessus tout, trèsattaché au faint siège & à l'église Romaine. Le pape se rendit à cette remontrance, & sit Jean-Baptiste cardinal, dans la promotion du mois de Mars en 1557. mais il nejouit qu'un peu plus de deux ans de cette dignité, étant mort le vingt-cinquiéme du mois d'Août 1559. fept jours après Paul IV. après avoir fervi l'église dans plusieurs emplois. Il fut enterré dans la chapelle de son titre de saint Nicolas in carcere.

XIX. Mordu cardinal Capo-di-Ferro, fut Jérôme Capo-di-Ferro, Romain, né le vingt-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 397 deuxième de Juin 1502. ou 1504. Dès sa jeunesse son pere le plaça chez le cardinal Alexandre Farnese, An. 1559. qui voyant en lui beaucoup d'esprit & d'adresse pour Cracon. ut sup. 1.3. la conduite des affaires, l'employa en différentes né- Pallavicin. inhist. gociations, & le fit connoître à Clément VII. qui le constitution de charge a de quelques légations. Son protecteur étant 1.35.1.13.6.6.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.7.8.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5. devenu pape, fous le nom de Paul III. Jérôme fut 14.6.10. 11.1

aussi-tôt envoyé auprès du roi de Portugal, pour lui porter la nouvelle de l'indiction du concile à Trente; & fut dans la même année 1541. envoyé nonce en France; où s'étant dignement acquitté de cet emploi, il fut fait à son retour trésorier de la chambre apostolique, & conjointement avec le cardinal Afcagne Sforce, neveu du pape, il fut choisi pour soutenir la guerre que le Turc faifoit en Hongrie, & qui menaçoit l'Îtalie. Il fut fait ensuite évêque de Nice & dataire. Enfin Paul III. pour récompenser ses services, le fit cardinal en 1544. le dix-neuviéme de Décembre, & l'envoya en France pour prier le roi François I. d'ordonner aux évêques de son royaume de se rendre à Boulogne, où le concile de Trente avoit été transféré. Il fit encore un autre voyage auprès de Henri II. pour l'affaire des Siennois. Il exerça la légation de la Romagne, fous Paul III. Jules III. & Marcel II. & y fit beaucoup d'ordonnances trèsfages pour le gouvernement de cette province. Il mourut pendant le conclave, un vendredi premier d'Octobre, à l'âge de cinquante-sept ans, quoiqu'il y ait des auteurs qui placent sa mort dans le mois de Décembre, & fut enterré dans l'église de sainte Marie de la Paix. Ce fut lui qui fit bâtir à Rome un superbe palais, qu'on appella de fon nom, Capo-di-Ferro, que la Ddd iii

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. famille de Spada possede aujourd'hui.

Le fixiéme, Antoine Sanguin, dit le cardinal de Meudon, François, fils d'Antoine Sanguin, sei-

An. 1559.

de Meudon. Ciacon. ut Sup. tom 3. p. 665. San-Marthan, in Gallia Christiana. Cardin.

gneur de Meudon, grand-maître des Eaux & Forêts de l'isle de France, de la Champagne & de la Brie, & de Marie Simon. La duchesse d'Etampes sa niéce Aubery, vie des étant devenue maîtresse du roi François I. il se servit de son crédit pour obtenir des dignités dans l'églife, & par cette voye il eut d'abord l'abbaye de Fleury-fur-Loire, il fut maître de la chapelle du roi, en 1533. évêque d'Orleans, où il ne fit son entrée qu'en 1535. le vingt-quatriéme d'Octobre, & y délivra deux cens soixante - dix criminels qu'il fit fortir des prisons. Enfin à la priere de François I. le pape Paul III. le mit au nombre des cardinaux, avec le titre de sainte Marie in porticu, le douzième Décembre 1539. & Jules III. dans la fuite changea son titre en celui de S. Chryfogone. Il reçut le chapeau à Paris le jour de la Pentecôte suivant dans l'église de Notre-Dame, par les mains du cardinal Farnese, alors légat en France. En 1543. le dix - septiéme d'Août, il fut créé grand aumônier de France; & c'est le premier qui en a porté le titre, ceux qui l'avoient précédé, n'ayant pris que le titre de grands aumôniers du roi, ou simplement d'aumôniers de France. Quelque tems après il fut déclaré gouverneur de Paris, pour défendre cette ville contre les entreprises de Charles V. mais la paix ayant été conclue bien-tôt après avec cet empereur, il fut du nombre des ôtages qu'on donna jusqu'à l'exécution du traité. La mort du roi ayant beaucoup diminué le crédit des amis de la duchesse d'Etampes, le cardi-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 399 nal se désit de sa charge de grand aumônier, & se retira en Italie, où il assista à l'élection de Jules III. An. 1559. & quelques années après étant revenuen France, il mourut à Paris dans l'hôtel qu'il avoit fait bâtir proche sainte Catherine du Val des Ecoliers, le vendredi vingt-cinquiéme de Novembre 1559. & fut enterré dans cette églife de fainte Catherine. Pendant son séjour à Rome, le pape l'avoit nommé à l'archevêché de Toulouse, vacant par l'apostasse du cardinal de Châtillon, qui s'étoit retiré en Angle-

terre.

Le septiéme, Jérôme Dandini, né en 1509. d'une famille noble de Céfene, ville de la Romagne en Dandini. Italie, fils d'Anselme Dandini, & de Jeanne Mura- 110m. 111 fap. 1 tina du Frioul, qui prirent soin de lui donner une sura. bonne éducation. Lorsqu'il eût fait ses études d'hu- Aubery, bifl. des manités dans sa patrie, on l'envoya à Boulogne, où il fut reçu docteur en droit. Il retourna ensuite à Césene, où il fut ordonné prêtre; & peu de tems après il vint à Rome, où il obtint l'évêché de Cafsano, puis celui d'Imola, par la démission du cardinal Rodolphe. Comme il avoit beaucoup de pénétration, & qu'il avoit bien étudié, Paul III. dont il étoit sécretaire, l'envoya deux fois en France auprès de François I. & de Henri II. pour traiter de la paix. Jules III. auprès duquel il avoit le même emploi, le chargea d'aller en Allemagne demander à Charles V. du secours pour la guerre de Parme. Il s'acquitta si bien de tous ses emplois, que Jules le sit cardinal, quoiqu'il fût absent; & il ne fut pas plûtôt honoré de cette dignité, qu'on lui confia la légation d'Allemagne, pour aller trouver l'empereur, &

le porter à faire la paix avec Henri II. Ce fut alors An. 1559. qu'il prit Commendon avec lui pour être fon fécrectaire. On a parlé des mouvemens qu'il s'étoit donnés pour réconcilier le cardinal Polus avec l'empereur, & obtenir de ce prince pour ce cardinal la faculté de fe rendre en Angleterre. Après avoir été fait cardinal en 1551. il affifta aux deux conclaves pour les élections de Marcel II. & de Paul IV. & mourut à Rome pendant la vacance du faint siège, le quatriéme de Décembre de l'an 1559. fa maladie l'ayant obligé de fortir du conclave. Il fut inhumé dans son églite titulaire de faint Marcel, devant les degrés du grand autel, où l'on voit deux inscriptions qui contiennent son éloge.

Ouatre jours avant la mort de Paul IV. c'eft-àlugemen. bif. dire, le quatorziéme d'Août, on avoit perdu Aloylugemen. bif. fius ou Louis Lippoman, Vénitien, théologien ha-Fallusie, in fip. bille, qui fut d'abord évêque de Modon, puis de Vétio. c. 17. d. 14. de rone, enfuire de Bergame. Quoiqu'il eût été employé 13. d. 14. d. 14. de configuement de la configue en Portugal, en 14. d. 14. de la configuement de la configuemen

Pologne & ailleurs, il ne laissi pas de trouver du tems pour vacquer à l'étude, & composer un grand nombre d'ouvrages. Il sçavoit les langues, l'hittoire de l'églife, la théologie, & avoit fait une étude particuliere de l'écriture & des peres. Il se fit admirer dans le concile de Trente, après l'interruption duquel il sut envoyé nonce en Allemagne dans l'année 1548, d'où il sut rappellé deux ans après par le pape Jules III. qui le fit un des trois présidens du concile. Paul IV. l'envoya nonce en Pologne en 1556. & le fit son sécretaire. On a de lui, 1º. Des chaînes des peres Grees & Latins sur la Genese, sur l'Exode.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 401 l'Exode, & sur les dix premiers pscaumes, avec des explications du sens littéral, les différences de l'Hé- An. 1559. breu & du Syriaque, & des passages d'un très-grand nombre d'auteurs fur le texte. 2°. Un nouveau recueil de vies des Saints en huit volumes, dans lequel il a inféré la traduction de toutes les vies de Métaphraste, faites par Gentien Hervet, Zilus de Vérone & Sirlet. Il a auffi donné quelques additions au préspirituel de Moschus, & des notes sur l'histoire de Barlaam hermite, écrite par S. Jean Damascene. 3°. Un livre de controverse en italien, sous ce titre : Confirmation de tous les dogmes catholiques avec le renversement de tous les fondemens des hérétiques modernes. 4°. Une explication familiere du Symbole & de l'oraifon Dominicale. Enfin des fermons pour toutes les fêtes des faints de l'année, & des constitutions fynodales.

Le second auteur ecclésiastique mort dans cette même année fut Matthias Bredenbach né à Ker-thias Bredenbach. pen dans le duché de Berg. Il avoit été principal Valer. Andr. in Belg. du collége d'Emmerik dans le pays de Cléves, & ne Miraus de Jerips. fe rendit pas moins recommandable par fon exactitude à remplir ses devoirs dans cette place, que par les ouvrages qu'il composa contre les Protestans; sçavoir un traité pour appaiser les différends de l'église, avec deux défenses de ce traité; un autre, intitulé l'Anti-Hypéraspiste, contre L'Hypéraspiste de Smidelin ou de Jacques d'André Luthérien, écrit pour la défense de Brentius. Deux lettres touchant les affaires de la religion, deux commentaires très-amples sur l'écriture fainte, l'un sur les soixante & neuf premiers pseaumes, l'autre sur l'évangile

Tome XXXI.

Dupin 16. fiécle in 40. p. 26. f. 16,

de faint Matthieu. Cet auteur écrit d'une maniere An. 1559. noble & polie, très-propre à édifier & à instruire les lecteurs. Il mourut âgé de 70 ans à Emmerik, au mois de Juin de cette année, & laissa deux fils, Thieri &

de gestis Pontif. Leod, in Ruberto à Berg. sap. 3. Dugin ut fup. p.27

Tilmand Bredenbach, tous deux hommes de lettres. Le troisiéme fut Ruard Tapper l'un des plus Mort de Ruard célébres théologiens du feiziéme fiécle, & qu'on pret. Indreas peut regarder comme l'ornement de l'université de Louvain dont il étoit docteur, & où il enseigna la théologie pendant trente-neuf ans; y ayant été chancelier & de plus doyen de l'église de saint Pierre. Il étoit d'Enchuysen en Hollande, & donna pendant tout le cours de sa vie des marques de son érudition & de son zéle, en s'opposant aux hérétiques par ses écrits & par ses entretiens. L'empereur Charles V. & son fils Philippe l'honorerent de leur estime, se servirent de ses conseils, & l'employerent dans les affaires de la religion, sur-tout au concile de Trente, où il fut envoyé en 1551. avec Josse Ravestein, & Jean Leonard Hassels. Il en revint en 1552. & mourut à Bruxelles le deuxiéme de Mars 1559. âgé de foixante & onze ans: fon corps fut porté à Louvain, à l'université de laquelle ville il laissa sa bibliothéque, & son bien aux pauvres. Il expliqua avec beaucoup d'érudition, à la priere de Charles V. les articles de cette même université contre Luther; il a encore composé un traité de la providence de Dieu & un autre de la prédestination, avec des oraisons théologiques au nombre de dix, ce ne sont pas des harangues étudiées, mais des leçons de théologie folides & bien faites. Tous ses ouvrages furent imprimés à Anvers en 1582.

Livre cent cinquante-quatrieme. 403

Le troisiéme, Tacite Nicolas Zegers, de l'ordre des Freres Mineurs, étoit né à Bruxelles dans le Bra- An. 1559. bant, & s'appliqua beaucoup à l'étude de l'écriture fainte, fur laquelle il a compolé trois fortes d'ou- Nicolas Zegens. vrages critiques par rapport au nouveau Testament, au. 1. 16. in 4. p. le premier intitulé, Correctiones ou Castigationes, est 29. une révision du texte de la vulgate dont on corrige les fautes qui s'étoient glissées dans plusieurs exemplaires, & l'on en fixe la vraie lecon; le second renferme des notes ou scholies sur les endroits les plus difficiles du nouveau Testament; le troisiéme est une concordance du même nouveau Testament : le second se trouve imprimé dans les critiques d'Angleterre, & les deux autres à Cologne & à Anvers. Quoiqu'il fasse paroître assez de critique ; il ne laisse pas de citer quelquesois des ouvrages supposés. Il a traduit en latin le miroir de la vie humaine de Thomas Herentals, & le chemin de Florent de Harlem : la premiere de ces traductions a été imprimée à Cologne en 1555. & la feconde à Anvers en 1564. Il mourut à Louvain le vingt-sixiéme

d'Août de cette année 1559. Le quatriéme, Joachim Perionius, docteur en théologie de la faculté de Paris, fit beaucoup d'hon- Chim Perionius. neur à la république des lettres ; il étoit né à Cor- 33. hoc ann. mery dans la Touraine, & fut élevé dans le mo-P30. nastère des Bénédictins de cet endroit, où il mou-mens des seav. 1.3. rut dans cette année, avec la réputation de sçavant. Il donna des preuves de son érudition, en traduisant Aristote de grec en latin, après Jean Argyropile; mais comme il étoit fort attaché à Cicéron, & que souvent il avoit plus d'égard à l'élé-

Beeii

gance du style qu'à la vérité, il est tombé dans un dé-An. 1559. faut contraire à celui d'Argyropile, en s'éloignant fouvent du fens de son auteur : de quoi Nicolas Gruchius & Guillaume Guerente l'ont repris, & il eut là-dessus des disputes assez vives avec Guillaume Ramus, & Antoine Gavea Portugais. Il a fait aufsi plusieurs versions d'auteurs ecclésiastiques, scavoir le commentaire sur Job attribué à Origene, les œuvres attribuées à faint Denys l'Aréopagite, les œuvres de faint Justin avec des notes, l'Hexameron de faint Basile, les lettres de faint Ignace & de faint Polycarpe, la vie de faint Pierre par faint Clément, & quelques ouvrages de faint Jean Damascene; il a fait aussi des lieux communs de théologie, qu'il appelle Topiques théologiques, à l'imitation d'Aristote & de Cicéron. Il y prouve la doctrine Catholique par des passages bien choisis de l'écriture fainte & des Peres, & réfute les argumens de Melanchton & des autres Protestans.

XXVII.

Mort de JeanBaptificFolengio

Le Mire de scriptor. faculi XVI.

Dupin ut sup. t.

16. p. 39.

De Thou hift, l.

23.

Le cinquiéme, Jean-Baptifte Folengio, religieux Bénédictin, qui étoit né à Mantoue & qui s'acquit beaucoup de réputation par fa feience, par fa vie très-réguliere & par fa charité. Il avoit fait profession dans le monastère de sainte Justine de Padoue, dont il sut prieur dans la suite, & il y mourut le cinquiéme d'Octobre 1559. âgé de soixante ans, après avoir donné beaucoup de marques de son zéle pour résormer la discipline eccléssatique, & pour réunir les hérétiques à l'église. Ce sut dans cet esprit qu'il travailla sur l'écriture sainte, & qu'il composa des commentaires sur les deux épitres de saint Pietre, sur celle de saint Jacques & sur la pré-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 405
micre de faint Jean, qui fut imprimée en 1555. mais
la liberté avec laquelle ils 'exprimoin, déplut à la cour An. 1559.
de Rome, qui fit mettre ces ouvrages au nombre des
Livres défendus. Son commentaire fur les pléaumes
imprimé à Balle en 1557. fut beaucoup plus heureux, puisqu'il fut réimprimé à Rome en 1585. par
ordre de Grégoire XIII. après avoir été revà & corrigé fur le manuscrit de l'auteur, on voit dans cet
ouvrage l'érudition jointe à la piété; il a fait une table très-utile, dans laquelle il a disposé les pseumes en différences classes une sur les fujets qu'il

traite.

XXVIII. Mort de Robert

Il faut joindre à ces auteurs, Robert Cenalis Parisien & docteur de Sorbonne dès l'an 1513. & qui Cenalis. fut nommé à l'évêché de Vence par le roi François I. 30 en 1530. & ensuite à ceux de Riez & d'Avranches fuccessivement. On a de lui une histoire de France en Latin dédiée au roi Henri II. & quelques ouvrages de controverse, comme l'Antidote contre l'Interm, imprimé à Lyon en 1558. un traité des deux glaives, du spirituel & du temporel, dans lequel il attaque l'ouvrage anonyme d'un Anglois qui avoit ôté à l'église toute jurisdiction : un traité intitulé, Axiôme Catholique, pour montrer qu'il ne faut point avoir de conférence avec les hérétiques touchant les dogmes de foi, s'ils ne se soumettent auparavant à l'église : un Axiôme Catholique pour la défense du célibat, un autre Axiôme pour montrer que le divorce de la loi Mosaïque a été rejetté par la loi évangelique : un ouvrage sous ce titre, la découverte du masque Sycophantique de l'impiété de Calvin, qui fut imprimé à Paris en 1556. & censuré dans la E e e iii

On ne peut se dispenser de faire mention du

An. 1559.

même année par la faculté de théologie de Paris, au jugement de laquelle l'auteur se somit ; enfin un ouvrage qui ne concerne point l'église, & qui traite de la mesure des corps liquides, & de la juste réduction des poids & des mesures.

XXIX. Mort de Robert Etienne imprimeur du roi. Vide librum de vità Stephanorum, imprefium Londini n 8.

23. hoc ann.

célébre Robert Etienne, Imprimeur du Roi, & à qui la république des lettres est redevable d'un grand nombre d'ouvrages. Il étoit fils de Henri, l'oncle de tous les imprimeurs de ce nom, qui demeuroit à Paris vis-à-vis l'école du droit. Etant mort, sa veuve épousa Simon de Colines célébre imprimeur à Paris; & de trois fils qu'il laissa, Robert, François & Charles, le premier travailla sous de Colines son beau-pere, & épousa depuis la fille de Badius Ascentius autre célébre imprimeur. Il joignit à son art une connoissance parfaite des langues, & s'appliqua particulierement à donner des Bibles hébraïques & latines; François I. lui ayant donné l'imprimerie royale pour ces deux langues, Robert fut le premier qui imprima des Bibles diftinguées par versets. Il s'attira des affaires assez fâcheuses de la part des docteurs de Sorbonne, qui après la mort de François I. le poursuivirent trèsvivement. Robert voulant mettre fin à ces pourfuites, se retira à Geneve vers l'an 1551. où il sit profession du Calvinisme, & se déchaîna vivement contre les docteurs, auxquels il adressa une réponse qu'on a latine & françoise. On l'accusa d'avoir enlevé les caractéres de l'imprimerie royale, ce qui ne pourroit être vrai tout au plus que de quelques matrices de caractéres grecs, qui tomberent, dit-on,

LIVRE CINQUANTE-QUATRIEME. à son petit-fils Paul Etienne, qui les engagea pour mille écus à la seigneurie de Genêve, & qui furent An. 1559. ensuite retirées par le roi Louis XIII. en 1619. sur les remontrances du clergé. Etant à Genêve, il continua de contribuer à l'avancement des lettres par les beaux ouvrages qu'il donna au public. Il y composa son trésor de la langue latine en deux volumes in-folio, qui est un chef-d'œuvre en ce genre d'érudition. Il fut depuis réimprimé à Lyon en 1577. & cette édition est la plus estimée. Il mourut à Genêve en 1559. le septiéme de Septembre, âgé de cinquante-six ans, & laissa trois ensans,

Henri, François & Robert. Entre ceux qui nous ont donné ces traductions Christophorion. d'auteurs eccléfiaftiques, il ne faut pas oublier Jean D. Hutt. declar. Christophorson, Catholique Anglois, qui mourut 177. 6 178. en cette année, ou felon quelques-uns, dans la précédente. On a de lui une traduction des histoires d'Eusebe, de Socrate, de Sozomene & de Théodoret, en Latin sur le Grec, imprimée à Genêve, infol. en 1611. Quoiqu'il puisse passer pour exact & assez sçavant, on ne peut le regarder toutesois comme un bon traducteur; son style n'est pas pur, il est rempli de barbarismes; il est trop long, & composé de divers lambeaux fort mal cousus; il brouille & pervertit les périodes, en voulant les remplir de mots & d'expressions, qui incommodent d'ailleurs le sens de ses auteurs. Il s'est mêlé de vouloir expliquer même par des gloses divers endroits du texte. qui lui paroissoient obscurs : il coupe & tranche le fens à sa mode, en joignant ce qui est séparé dans ses originaux, & désunissant ce qui est joint : de sorte

que la diffinction de ses chapitres n'a point de rapport avec celle du Grec. Cet auteur entendoit assez bien les points de théologie; mais il ne sçavoit pas la critique & n'avoit qu'une teinture sort légere des antiquités Romaines, ce qui l'a fait manquer dans la plipart des pours des cherges civiles & miliciarse.

la plupart des noms des charges civiles & militaires, en ne prenant pas le vrai sens de l'auteur.

XXXI.
Mort de François Duaren.
De Thou hift, I.
23.
Genébrard in
chron.
Spond, hoc an. n.

Un autre sçavant dont on doit parler, est François Duaren, natif de Saint-Brieux en Bretagne, & célebre jurisconsulte. Il enseigna le droit dans l'université de Bourges, où il mourut dans cette année âgé de cinquante ans. Il avoit été ami particulier du sçavant Guillaume Budé, qui lui fit part de ses découvertes dans la langue Grecque & dans les antiquités Romaines. Duaren s'en fervit très-à-propos, & communiqua ses connoissances aux enfans de Budé. Il fuivit pendant trois ans le barreau au parlement de Paris; mais il avoit la mémoire si peu heureuse, qu'il étoit obligé de lire les harangues qu'il avoit composées; ce qui diminua un peu de sa réputation. Les ouvrages qu'on a de lui, sont 1. huit livres des facrés ministeres de l'église, & des bénéfices, qui contiennent en peu de mots tout ce qui est nécessaire pour l'intelligence du droit canonique. Cet ouvrage est dédié à Marguerite de France sœur du roi, avant que l'auteur allat à Bourges. 2. Défense du parlement de Paris pour les libertés de l'église Gallicane, contre les entreprises de la cour de Rome, présentée au roi Louis XIÎ. Ces deux ouvrages ont été imprimés à Paris chez Matthieu David en 1551. Les autres traités de Duaren sont sur le code, sur le digeste, sur les coutumes des fiess, des épîtres, &c. Dans

Livre cent cinquante-quatrieme. 400

Dans la même année mourut aussi Luc Gauric, évêque de Civita-Ducale, à l'âge de quatre-vingt- An. 1559. deux ans. Il étoit très-sçavant dans les mathématiques, & sur-tout dans la partie de cette science, qui Gauric, prétend juger par les astres de la vie & de la fortune De Thou, hiss. 1.13. des hommes: ce qui le fit beaucoup considérer des feculi xvi.

Possur Jules II. Leon X. Clement VII. & Paul III. Leon X. Clement VIII. fur-tout du dernier, qui le faisoit souvent manger à fa table, & qui l'éleva à l'épiscopat. Il étoit de Gisoni, bourg du royaume de Naples à deux lieues de Salerne. Il fit des prédictions surprenantes : mais ce qui montre que c'étoit un pur effet du hazard, quand ce qu'il avoit prédit arrivoit, c'est qu'il se trompa tout-à-fait dans l'horoscope qu'il tira à l'égard du roi Henri II. Gauric mourut à Ferrare le fixiéme de Mars 1559. Les ouvrages qu'il a composés sont, un calendrier nouveau ecclésiastique, de l'éclipse miraculeuse qu'on observa dans la passion de Jesus-Christ, & quelques autres.

La veille du jour que le pape Paul IV. décéda, mourut aussi Laurent Priuli ou Prioli, doge de Ve- grands personnanise depuis l'année 1554. L'on mit à sa place son De Thou, hist. frere Jérôme, Louis Priuli, intime ami du cardinal Polus, dont on a parlé ailleurs, & qui ne voulut jamais l'abandonner, étoit de la même famille. Le quatriéme d'Octobre mourut encore Hercule d'Est duc de Ferrare, duc de Modene & de Reggio, âgé de cinquante & un an. Il avoit été général de l'armée de l'église sous Paul IV. & lieutenant général de celle du roi Henri II. contre le roi d'Espagne, avec lequel il fit sa paix d'une maniere assez avantageuse en 1557. Il avoit époufé le trentième de Juillet 1527. Tome XXXI.

Renée de France, fille du roi Louis XII. & très-faAn. 1559. vorable à la nouvelle réforme. Il en eu pluseurs
enfans, entraurtes, Alphonfe qui lui succéda, Louis
cardinal, & trois filles. L'électeur Palatin, OthonHenri de Baviere, fils de Robert, & petit-fils de
Philippe, étoit mort sans enfans le douziéme de
Février 1559. Il avoit succédé à Frederic III. son oncle; & eut pour successeur Frederic III. son parent
fort éloigné, à compter depuis Robert, qui mourut
en 1410. François Othon duc de Luncbourg, mourut aussi le vingt-neuviéme d'Avril, trois moisaprès
qu'il eût épousé Magdelaine, fille de Joachim II.
marquis de Brandebourg.

XXXIV.
Les cardinaux entrent au con- ] clave.
Clave.
Fallavic, ut fup.
8. 1. & 3.
De Thou, 1. 23.
Expandi. ad hune ]
ann. a. 37.

Les désordres arrivés dans Rome à la mort de Paul IV. retarderent l'entrée des cardinaux dans le conclave jusqu'au cinquiéme de Septembre. Entre les cardinaux qui y entrerent, on y vit le cardinal Moron, que Paul IV. avoit laissé en prison à sa mort, mais que le sacré collége en sit sortir presqu'aussi tôt que ce pape eût eu les yeux fermés. On y vit aussi le cardinal Caraffe, qui avoit été rappellé à Rome pendant les derniers jours du Pontificat du défunt. Dès qu'ils furent tous entrés dans le conclave, ils dresserent selon la coûtume, les articles que l'on devoit jurer, afin que le pape futur mît quelque ordre au gouvernement, que les rigueurs excessives du précédent avoient entiérement dérangé. Il y avoit dans ce ferment deux articles particuliers, l'un de reconnoître l'empereur Ferdinand, de peur que l'on ne perdît le reste de l'Allemagne, si l'on demeuroit plus longtems divisé avec lui; l'autre, de rétablir le concile, comme l'unique préservatif contre les hérésies qui

LIVRECENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 411 troubloient la France & la Flandre. Après qu'on eût juré d'observer ces articles, on pensa à procéder An. 1559. à l'élection d'un pape. Mais les intrigues des cardinaux firent durer le conclave beaucoup plus longtems que la fituation des affaires ne le demandoit. Il s'y forma plusieurs partis, dont chacun chercha les moyens de l'emporter sur les autres; & parmi les voix qui furent données, il y en eut beaucoup d'inutiles, ou qui ne furent accordées que pour faire honneur seulement à ceux à qui on les donna. Le cardinal de la Cueva Espagnol, fut de ces derniers. Il étoit d'un caractere doux & infinuant, il se concilioit facilement l'estime & l'amitié : mais il n'avoit aucune des qualités qui sont nécessaires pour remplir le souverain pontificat. Cependant il auroit bien voulu y être élevé": il fit même folliciter plufieurs cardinaux Impériaux & François par fon conclavifte, nommé Hernando de Torré, de lui donner leurs fuffrages, pour marquer qu'ils avoient quelque considération pour sa personne. Ces cardinaux ayant crû pouvoir lui accorder cette grace sans conséquence, lui envoyerent leurs bulletins remplis de son nom, & il en reçut un si grand nombre, qu'il auroit été indubitablement élû, si le jour du scrutin le cardinal Capo di-Ferro, ne se sût avisé de demander à ceux qui se trouverent auprès de lui, à qui ils donnoient leurs voix; ils lui répondirent, que c'étoit au cardinal de la Cueva. Comme on lui avoit fait la même priere qu'aux autres, il jugea que fi l'on avoit qu'on n'élife le demandé la même grace à plusseurs cardinaux, l'écadronal et de demandé la même grace à plus l'en cardronal et de la control et de la contro

lection de la Cueva pourroit réuffir, contre le sentiment même de ceux qui l'auroient nommé : il en Later 10 pp.

Fff ij

avertit aussi-tôt ceux à qui il venoit de parler, & leur An. 1559. fit voir l'effet que leur imprudence alloit produire. Ce qui les obligea de déchirer le bulletin qu'ils avoient rempli du nom de la Cueva, & d'en faire un autre.

Le cardinal Cornaro qui étoit dans le parti Fran-Lecarina Cor-pour celui de Pise son mai hispue de gois , brigua aussi des voix pour celui de Pise son voix pour celui de oncle, qui étoit dans la faction impériale. Il prétendoit au reste que sa brigue étoit sans conséquence ; parce que, disoit-il, le cardinal de Pise n'est pas agréable à la plûpart des François,& que si d'un côté il n'y avoit aucune apparence que ceux-ci le nommassent, d'un autre côté il se trouveroit vengé du mépris qu'ils faisoient injustement de sa personne, en se voyant nommé par les Impériaux. Plusieurs cardinaux qui avoient de l'estime pour Cornaro, lui accorderent de bonne grace ce qu'il demandoit. Néanmoins l'exemple de la Cueva leur fit ouvrir les yeux, & ayant connu l'artifice de Cornaro, la plûpart retirerent leur parole. Ce contre-tems causa un chagrin réel à Cornaro; il croyoit déja triompher par la féduction où il avoit entraîné d'abord un nombre de cardinaux : il alla trouver ceux fur la fidélité desquels il avoit compté; il leur rappella les promesses qu'ils lui avoient faites, il les pria avec instance de les exécuter; mais ses tentatives furent inutiles, le cardinal de Pife lui-même, qui avoit plus d'expérience & de conduite que son neveu, le pria d'abandonner cette affaire, & de n'y plus penser, voyant bien qu'il n'en pouvoit tirer aucun avantage.

Les François veulent faire élire le cardinal de Tour-

Les François tâcherent de faire élire le cardinal de Tournon, qui étoit en chemin pour se rendre au conclave, & qui avoit toutes les qualités qui pou-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 413 voient le distinguer de ses égaux. Et comme la seule chose qui pouvoit traverser leur dessein, étoit la An. 1559. crainte que les Italiens avoient, qu'étant François, il ne transférât le siège à Avignon : ils tâcherent de surmonter cet obstacle, en faisant valoir ses grands talens, qui lui avoient acquis beaucoup de réputation, pendant qu'il avoit été premier ministre du roi de France. Ces raisons firent une si forte impression fur l'esprit des cardinaux, que les François se virent assurés de vingt-quatre voix; & ils espéroient d'en trouver encore quatre ou cinq dans le parti Impérial, lorsqu'on viendroit à l'accessit, tant à cause de l'adresse de ceux qui s'en mêloient, que de l'estime qu'on faisoit du cardinal de Tournon. Ils avoient aussi réfolu, si ce moyen leur manquoit, de faire venir à l'accessit, cinq autres cardinaux, qui avoient promis leur suffrage, & par-là ils se croyoient assurés du succès. Mais n'ayant pas trouvé les quatre premiers des cinq qui s'étoient engagés avec eux, disposés à les servir, ils n'oserent se découvrir aux Impériaux,

Il y en avoit quatre ou cinq, pour lesquels on briguoit ouvertement, le cardinal de Carpi, Jacques du coux qui présen-Puy, Hercule de Gonzague, Hippolyte d'Est, Pa- té. checo, & même si l'on en croit quelques historiens Societ, l. 3. n. 47. des Jésuites, l'on pensoit aussi au pere Lainez, général de cette compagnie. Le cardinal Carpi pendant le pontificat de Paul IV. avoit rendu service à plufieurs cardinaux, parce qu'il étoit fort avant dans la faveur de ce pape : & presque tous en effet lui avoient promis leurs voix, quand l'occasion s'en pré-

de peur de commettre la réputation du cardinal de Tournon. Ainsi cette affaire échoua encore.

fenteroit : ce qui lui fit concevoir de grandes espé-An. 1559. rances. Hippolyte d'Est cardinal de Ferrare, qui avoit été toujours absent pendant le pontificat précédent, parce qu'il étoit fort mal avec Paul IV. ayant été averti de ce qui se passoit en saveur de Carpi, fongea à traverser son élection, tant parce qu'il n'étoit pas agréable au roi de France, que parce que ce cardinal avoit envie de retirer la feigneurie de Carpi des mains du duc de Ferrare, avec lequel il étoit fort mal. Hippolyte, pour réussir plus sûrement, eut recours à Cosme duc de Florence, dont il étoit ami & même allié, & le pria de faire enforte que le camerlingue, fur lequel il avoit beaucoup de crédit, & qui étoit le chefdu parti Espagnol, empêchât l'élection de Carpi ; lui promettant que de son côté il travailleroit à faire élire le cardinal de Medicis, ou celui de Mantoue Hercule de Gonzague, pour lesquels le duc s'intéressoit beaucoup. Cosme acceptala propolition, & en écrivit ausli-tôt au camerlingue, à qui il fit connoître toutes ses intentions.

XXXIX.
Raitons du camerlingue pour
traverter l'élection du cardinal
Carpi.

Le cardinal camerlingue, outre l'envie qu'ilavoit de faire plaifir au duc de Florence, ne fouhaittoit pas l'élection de Carpi pour des intérêts particuliers: la fœur de ce dernier, devoit époufer le frère du camerlingue, & comme il n'y avoit encore que des promesses, il étoit à craindre que si Carpi, qui avoit beaucoup d'ambition, devenoit pape, il ne cherchât pour sa fœur une plus haute alliance. Un autre sujet de chagrin du camerlingue étoit que Carpi avoit envoyé le cardinal de Burgos au désunt pape, pour lui rendre compte de ce qui s'étoit passes de la son palais, lorsque les cardinaux de la

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 416 faction Impériale s'y étoient assemblés sur l'avis de la détention de Lottino; qui s'étoit déclaré pour An. 1559.

l'empereur. Il sçavoit de plus que Pierre Strozzi négocioit en secret pour faire rentrer Carpi dans les bonnes graces du roi de France, par le moyen du connétable. Il voyoit la guerre allumée en Lombardie, à cause de la terre de Carpi, & il connoisfoit le cardinal de ce nom pour un vindicatif, qui ne pardonnoit pas à ceux qui l'avoient traversé dans ses desseins. Toutes ces considérations lui sirent juger que pour le repos de sa maison, pour le bien public, & pour le service du roi d'Espagne, dont il prenoit les intérêts, il devoit traverser son élection, & qu'il lui étoit plus avantageux-de se conformer aux intentions de Cosme, en faisant élire Medicis.

Cette résolution prise, après en avoir conféré avec son frere, il sit sçavoir au cardinal de Ferrare qu'il feroit tout ce que le duc de Florence demandoit. Cependant un incident imprévû fit donner l'exclusion à Carpi, sans que le camerlingue se vit obligé de se déclarer. Les cardinaux Farnese & de Trente, les plus distingués du facré collége dans lequel ils avoient beaucoup de crédit, chagrins de voir le camerlingue chef de la faction Espagnole, & voulant traverser ses desseins, firent des démarches qui causerent une diversion assez grande. Le cardinal de Ferrare en profita en particulier pour faire agir ses amis & faire changer de sentiment à ceux qui étoient pour Carpi, & lorsqu'il agissoit avec plus de chaleur, il se vit encore savorisé dans fes projets par le refus que les vardinaux de Farnese

de de Trente frent de négocier pour Carpi, quoiAn. 1559. qu'ils souhaitassent son élection. Ce cardinal avoit
en estet compté sur eux, & quand il apprit qu'ils refusoient de parler pour lui, il désespéra de réustir,
& nè voulur pas même penser à chercher d'autres
protecteurs, ses poursuites d'ailleurs eussent probablement été inutiles, chacun à l'exemple des cardinaux de Farnese & de Trente, resusa de négocier
une affaire qu'ils croyoient absolument manquéo

X L: On lui donne entiérement l'exclu-

fans retour. Le camerlingue prit le même prétexte pour s'en défendre, & dit, qu'étant obligé de soûtenir tous ceux qui avoient été nommés par le roi d'Espagne, il ne pouvoit se restraindre à un seul; qu'en portant même les intérêts de Carpi avec trop de chaleur, il auroit découvert la nouvelle alliance qui étoit entre eux, dont on commençoit à se douter, & par ce moyen se seroit rendu suspect. Carpi ayant ainsi perdu ses deux protecteurs, le cardinal de Ferrare trouva le moyen de lui faire donner une exclusion entiere : ce qu'il n'avoit pas pû faire auparavant, parce que plusieurs croyant son élection assurée, craignoient qu'étant élevé au pontificat malgré eux, il n'en confervât quelque ressentiment. Le cardinal de Ferrare voyant qu'après l'exclusion de Carpi, tout étoit plus favorable pour lui-même, il crut qu'il ne devoit pas négliger ses propres intérêts, & il chercha des appuis pour les soûtenir. Dans cette pensée il pria Lottino de l'excuser auprès du camerlingue, s'il n'entroit pas dans les sentimens du duc de Florence, & qu'il étoit obligé d'attendre le cardinal de Tournon, qui étoit sur le point d'arriver.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 417 d'arriver. Il arriva en effet, & étant entré dans le conclave, de Ferrare gagna encore du tems, fous An. 1559. prétexte d'attendre le cardinal de Guise, & ce dernier étant arrivé, comme le peuple murmuroit de tous ces délais, Ferrare se déclara pour Hercule de Gonzague cardinal de Mantoue, ce qui surprit ex-

trêmement le camerlingue.

Il y avoit apparence que la vacance du faint siéLes Ejagnols
ge dureroit encore long-tems, parce que Vargas sont cuté de la
ambassade de Philippa II à Para que ill.; ambassadeur de Philippe II. à Rome travailloit de ve. De Thou, L. 27a toutes ses forces pour exclure ceux qui lui paroisfoient suspects. Aussi les princes chrétiens s'en plaignirent hautement; l'évêque de Limoges ambassadeur de France auprès de Philippe, en porta ses plaintes au duc d'Albe, qui lui répondit que Vargas follement ambitieux, abusoit en cela du nom de son maître ; qu'en effet le roi d'Espagne ne souhaitoit rien tant, sinon qu'on élût au plûtôt un pape qui eût tant de prudence & de piété, que renonçant àtoutes les passionsparticulieres, & n'aïant devant les veux que la gloire du Seigneur, il travaillat au plûtôt à la paix de l'église & à la tranquillité publique:que Vargas en avoit imposé au roi son maître, à son départ des Païs-Bas pour se rendre en Espagne, puisqu'il n'étoit pas capable d'une ambassade si glorieuse; qu'il avoit été cause que Jean de Figueroa, que le roi envoyoit à Rome, n'avoit pas été reçu par le pape, afin que comme il étoit déja lui-même à Rome, il fût mis en sa place:que pour lui duc d'Albe, étant en Italie avec le souverain commandement, il avoit fait mettre en prison Vargas convaincu de cette fourberie; qu'en attendant qu'il fût rappellé & puni selon ses mérites, Tome XXXI. Ggg

le roi avoit donné ordre au fils du marquis de Mon-An. 1559. tejar qui étoit à Rome, de veiller sur Vargas; & d'empêcher qu'il ne se mêlât d'aucune affaire. De plus, le duc d'Albe rejettoit la cause de ces longueurs sur le cardinal Caraffe, qui travaillant pour ses propres intérêts, empêchoit la liberté. Toutes ces plaintes firent qu'on pensa plus sérieusement à l'élection.

On penfe à élire concil. Trid. l. 14. 6. 10. n. 5.

Un grand nombre de cardinaux penchoient pour le cardinal Pache- le cardinal Pacheco; sa grande réputation de piété Pallavicin. hift. fit que pendant quelque tems on ne parloit que de lui. Le dix-huitième de Décembre son élection fut crue si certaine, que selon l'abus qui est passéen coûtume dans ces occasions, les domestiques des cardinaux allerent piller & renverfer fa cellule. Ainfi plufieurs lui aiant été favorables dans le premier scrutin, quand on vint à l'accessit, le cardinal Carpi lui donna publiquement sa voix, & exhorta les autres à suivre son exemple, ce qui procura vingt-sept voix au prétendant : mais ce nombre ne suffisant pas, le sacré collége changea aussi-tôt de disposition, & ne voulut point élire de pape qui fût Espagnol ou François; l'on jetta donc les yeux fur le cardinal de Mantoue, qui avoit déja été proposé par le cardinal de Ferrare : mais les cardinaux Farnese & Caraffe s'y opposerent fortement, & lui donnerent l'exclusion; ce qui causa de grandes contestations, pendant lesquelles de Mantoue demeuroit tranquille dans sa cellule, priant fes amis de se désister de leur entreprise, ne voulant pas que pour l'amour de lui on fit durer plus longtems le conclave, au grand désavantage de l'église, qui souffroit de ces longs délais. .

XLIII On se retrancha done sur deux autres cardinaux, On élit pour pape

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 419

dont le premier étoit Cesi, à qui Paul III. avoit donné la pourpre; il étoit agréable aux François, mais An. 1559. il n'étoit pas du goût des Espagnols. Le second fut le cardinal de Me-Jean Ange cardinal de Medicis, âgé de soixante ans, dicis. d'une autre famille que celle de Florence; il se nom- 50, m. 8. Spond.hoc an.n. 37. moit Medechino, & étoit frere du marquis de Mari-De Thou, 1.33. gnan, dont on a souvent parlé. Il fut élu la nuit du 867. vingt-cinq au vingt-sixième de Décembre, qui sui- ann. n. 38.

voit la fête de Noël : de quarante-quatre cardinaux qui étoient alors dans le conclave, il eut particuliérement les suffrages des deux Caraffes, Charles & Alphonfe, d'Alexandre Farnese, de Gui Ascagne Sforce, de Santa-Fiore camerlingue, de Louis de Guise, & de leurs partisans. Il prit le nom de Pie IV. & après avoir été revêtu des habits pontificaux, il fut adoré de tous les cardinaux selon l'usage. Le cardinal Caraffe étant à genoux devant lui, le pria de pardonner au peumle toutes les insultes qu'il avoit faites à sa famille, à la mémoire de son oncle, & au tribunal de l'inquisition. Le nouveau pontise le refusa d'abord; mais à la priere du cardinal de Saint-Ange & d'autres, il promit de pardonner, pourvû qu'on réparât les dommages qui avoient été faits aux lieux &

Le nouveau pape étoit né à Milan, fils de Ber- Il prend le non nardin Medici ou Medichin, amodiateur des fermes de Pie IV. Sa faducales à Milan, qui ayant époufé Cecile Serbellon en eut quatorze enfans, dont Jean-Jacques marquis de Marignan fut l'aîné, & Jean Ange élû pape sous le nom de Pie IV. fut le second. On tient que co

aux personnes. Après que le conclave fut ouvert, il fut porté à faint Pierre avec les cérémonies ordinaires, & de-là on le conduisit au Vatican.

ne fut qu'à la considération de ce pontife que Cosme An. 1559. grand duc de Toscane reconnut le Medicis de Milan pour ses parens, fortis d'une même maison que la fienne. L'élévation du marquis de Marignan contribua beaucoup à celle de son frere, qui avant que d'être placé sur le siège de Rome, avoit été d'abord protonotaire sous Clément VII. s'étant insinué dans le même tems auprès du cardinal Farnese, qui l'honora de sa bienveillance; ce cardinal étant devenu pape fous le nom de Paul III. employa Medicis en différentes légations, lui donna plusieurs bénéfices, & le fit enfin cardinal le huitième d'Avril 1549. Jules III. l'avoit nommé légat de l'armée contre le duc de Parme.

de Parme. De Thou, L. 23 Strada, ibid, ut

Philippe II. roi d'Espagne n'ayant plus rien à faire dans les Pays-Bas, résolut de les quitter pour se rendonne le gouver- dre en Espagne, où il prétendoit se fixer. Il vint d'anement des Pays. Bas à Marguerite bord à Gand, où il tint le chapitre des chevaliers de l'ordre de la Toison d'or. Il y reçut entr'autres, les ducs de Mantoue & d'Urbin. Il donna le collier à Guillaume de Croy marquis de Renty, à Philippe comte de Ligny, à Baudouin comte de Lanoy, & à d'autres; il le rendit à Octavio duc de Parme, parce qu'il l'avoit quitté dans les guerres précédentes, pour prendre celui de l'ordre de faint Michel. Il donna le gouvernement des Pays-Bas à Marguerite sa sœur duchesse de Parme, qu'il sit venir exprès d'Italie. Ce choix mécontenta beaucoup le prince d'Orange & le comte d'Egmont , qui aspiroient à cette dignité. Mais ce qui acheva de les irriter, fut, qu'il laissa auprès de la gouvernante Perrenot de Granvelle évêque d'Arras, qu'ils n'aimoient point, & dont ils n'étoient

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 421 point aimés. Après toutes ces précautions, Philippe partit pour l'Espagne dans le mois de Septembre An. 1559. 1559. & fit le voyage parmer. Lorsqu'il fut en vûe de Laredo, il essuya une si furieuse tempête, qu'à peine pût-il arriver au port. Il vit couler à fond le plus grand vaisseau de sa flotte chargé de meubles précieux. Les autres furent brifés ou dislipés, excepté celui qu'il montoit, qui perdit ses mats & ses voiles, & qui fut si maltraité, que dans la suite on n'en put tirer aucun service. Le roi ne laissa pas d'aborder enfin à la côte d'Espagne, & arriva à Séville

le vingt-quatriéme de Septembre.

Ce prince fut tellement persuadé qu'il n'avoit été Il arrive en Espasauvé que par une protection toute particuliere de gne après avoir la providence, & par miracle, que pour en témoigner à Dieu sa reconnoissance, il sit le premier & le Belg. l. 2. init. capital de ses soins, de purger l'Espagne des nouvel- Belcer, us supra les hérésies, & d'y exterminer entiérement le Luthéranisme. Il se rendit d'abord à Séville, où l'hérésie avoit fait le plus de progrès, & où ceux du collége de saint Isidore en étoient infectés, & l'enseignoient aux autres. A son arrivée l'inquisition se saifit de tous ceux dont la religion lui étoit suspecte, fit leur procès, & en condamna treize à être brûlés. A leur tête étoit dom Jean Ponce de Leon, fils de Rodrigue Ponce, comțe de Baleno, qui fut brûlé fait faire a Sevale, comme hérétique Luthérien opiniatre. Jean Gonça- De Thou, hift. I. les prédicateur, son compagnon, sut puni du même Belcar, in com, lib: supplice, de même que quelques dames, Isabelle Voenia, Marie Viroés, Cornelie & Bohorches. Et parce que c'étoit dans la maison de Voenia qu'on tenoit les assemblées, elle fut rasée par la même sen-

Exécution des

Ggg iij

tence, qui condamnoit cette dame à la mort. Tous
An. 1559. les autres coupables périrent enfuite par le même
fupplice, fans que l'on osât folliciter pour eux; &
l'on ne pardonna pas même à la mémoire du fameux
Constantin Ponce, quoiqu'il femblât qu'on dût la
ménager par une raison d'état.

plice. Il ne vécut pas jusqu'à la sentence qu'on appelle l'Auto-de-Fé, où il devoit servir de spectacle au peuple. Les historiens Espagnols ont avancé, qu'il s'étoit fait mourir lui-même, en se coupant une veine avec un morceau de verre rompu, pour éviter l'ignominie du supplice qui lui étoit préparé; mais d'autres croyent qu'il mourut de maladie. Il avoit été mis en prison avant la mort de Charles V. qui apprenant le sujet de sa détention, dit aussi-tôt, si Ponce est hérétique, c'est un insigne hérétique, voulant marquer par-là, que c'étoit un grand hypocrite, qui avoitbien sçû se contresaire. L'inquisition ne pouvant le condamner au feu, fit porter son effigie, qui le représentoit prêchant. On l'avoit placé dans une chaire, tenant une main levée, & l'autre appuyée sur la même chaire. Ce spectacle, qui d'a: bord tira des larmes de la plupart des affiltans, fit fuccéder la rifée à la triftesse, & ne se termina que

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 423 par l'indignation que causoit ce fantôme de paille, habillé en prédicateur. On fit aussi le même traite. An. 1559. ment à un fameux prédicateur de Séville nommé Jean Ægidius, qu'une mort précipitée avoit soustrait aux rigueurs de l'inquifition. Il avoit été nommé par Charles V. à l'évêché de Tortose : ce qui fâcha si fort les inquisiteurs, que pour l'empêcher de parvenir à la prélature, ils lui firent un long & rude procès, XLIX. Procès de meme pendant lequel il mourut. Les juges de l'inquisition espèce au prédicafirent citer son cadavre, & condamnerent à mort teur Jean Ægiun homme qui étoit déja mort : & comme si on l'eût prins, siè, 13, 11/16, 14 marryr, fait sortir du tombeau par quelque machine, on le de schie de 1352, 16 de 135 donna en spectacle au peuple, sous une effigie faite in-fol. d'ofier, sur laquelle on exécuta la sentence.

Dans le mois d'Octobre suivant, on exerça les mêmes rigueurs à Valladolid fur ceux qui furent accufés du même crime. Philippe y fit brûler en sa présence vingt-huit gentilshommes de la premiere noblesse du pays, convaincus du Luthéranisme: & afin de prévenir les importunités des parens & des amis des accusés, il fit vœu de porter lui-même le bois pour servir au bucher de D. Carlos son fils unique, s'ilarrivoit jamais à ce jeune prince de devenir Luthérien. Ce fut dans la même ville de Valladolid que fut arrêté Barthelemi Caranza archevêque de Barthelemy Ca-Tolede, & premier prélat d'Espagne. Ce prélat avoit ranza mis en priété religieux de faint Dominique, & avoit accom- d'hérèfie. pagné le roi Philippe II. en Angleterre, lorsque ce denn 150e. prince alla épouser Marie, dans le dessein de le faire n. 59 prod. hoc ann. travailler à rétablir la religion Catholique : & l'on Pallav. ur sup. 1. écrit même qu'il fut confesseur de la reine. Ce ne fut qu'en 1557, que Philippe le nomma à l'archevêché

De Thou , 1. 26.

de Tolede. Charles V. qui étoit dans sa retraite de An. 1559. faint Juste, souhaita de l'avoir auprès de lui pendant les derniers momens de sa vie, & ce prélat l'affista à la mort : mais le soupçon qu'on eut après le décès de ce prince, qu'il n'étoit pas mort dans des sentimens fort catholiques, retomba fur Caranza. Ferdinand de Valdez archevêque de Séville grand Inquisiteur d'Espagne, le fit arrêter le vingt-deuxiéme Août I 559. dans le cours de ses visites, après en avoir obtenu la permission du roi & du pape, sur une accusation vague d'hérésie. On le mit en prison à Valladolid, & on commença à lui faire son procès; mais comme il récufa ses juges, & qu'il en appella au pape, le roi du consentement du pape, nomma d'autres personnes pour informer contre lui, & faire toutes les procédures, afin de les envoyer à Rome; où il devoit être jugé définitivement. Mais cette affaire traîna si fort en longueur, que les procédures ne furent finies qu'en 1564. Les deux Christiern second & troisième du nom,

1.9.0 18.14.0 23. initio.

resdu roy:u-de Danne- rois de Dannemarck, étoient morts dès le commencement de cette année 1559. Christiern II. avoit été chassé par ses sujets en 1523. à cause de ses cruautés, & s'étoit réfugié dans les Pays-Bas. Dix ans après voulant tenter de se remettre sur le trône, par le secours des Hollandois, il fut pris & mis en prison, où il demeura jusqu'au vingt-cinquiéme de Janvier 1559. qu'il mourut âgé de soixante & dixhuit ans. Frideric I. duc de Holstein son oncle, surnommé le Pacifique, fut élû en sa place en 1523. & ce prince étant mort en 1535. Christiern III. son neveu fut aussi élû & couronné en 1537. à la maniere

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 425 niere des Luthériens, dont il embrassa la secte, qu'il introduisit dans son royaume. Au reste, il gouverna An. 1559. avec assez de douceur & de modération : il établit le collége de Coppenhague, y dressa une belle bibliothéque; son inclination l'ayant toujours porté à aimer les livres & les gens de lettres. Enfin, après un régne de près de vingt-quatre ans, il mourut le premier de Janvier 1559. vingt-quatre jours avant Christiern II. son cousin & son prisonnier, avec lequel on dit qu'il eut une longue conférence, qui fut fuivie d'une parfaite réconciliation. Il n'avoit que cinquante-six ans, & laissa plusieurs enfans de Do-

rothée, fille de Magnus duc de Saxe, dont il eut

Frederic II. qui lui fuccéda.

Ce Frederic tourna ses armes contre ceux de la province de Diethmarsie, dans le Sud-Jutlande, rend maitre du près des embouchures de l'Elbe, & qui appartient Chytraus. Saxon au duc d'Holstein. Les habitans de ce pays ayant port. 1.1.20. secoué le joug vers l'an 1150. Jean roi de Danne- Spond, hoe em, marck & de Suéde, entreprit l'an 1500. de les remettre dans leur devoir; mais il fut repoussé & défait, avec toute la fleur de la noblesse d'Holstein. Enfin ces peuples après avoir conservé leur liberté pendant quatre siécles, la perdirent dans cette année 1550. sous le régne de ce Frederic II. avant été vaincus en trois batailles, par Adolphe de Holstein, qui commandoit les troupes de Dannemarck. Cinq députés de ce pays vinrent le quinziéme de Juin trouver les princes Danois dans leur camp, & témoignerent qu'ils étoient prêts de se soumettre, si on leur laissoit la vie & les biens. L'affaire fut longtems agitée dans le conseil; mais Adolphe ayant été Tome XXXI. Hhh

d'avis qu'on prît les voyes les plus douces pour ac-An. 1559. commoder les choses, tous les autres opinerent de même; & la paix fut accordée aux Diethmarsiens. Frederic n'avoit alors que vingt-cinq ans, & se fit couronneraprès cette victoire, le vingtiéme d'Août. L'année suivante l'empereur Ferdinand ratifia le traité entre ces peuples & les princes Danois, & le confirma par l'autorité impériale. Les conditions du traité rapportées au long par les historiens, furent glorieuses au vainqueur, & en même tems fort avan-

Cenfures de la rollett. judic. de ad ann. 1559.

tageuses aux vaincus. On trouve quelques censures de la Faculté de Faculté de théo- Théologie de Paris dans cette année. La premiere D'Argener, in du quatriéme d'Avril, contre un livre intitulé. novierror. 1.1.9. Instruction chrétienne pour les enfans, à la requête du in append.

Idem 1. 1. 2. 277. fyndic de Courcelles. Après en avoir lû quelques propositions, la Faculté conclut que le livre étoit très-pernicieux, & qu'il falloit le supprimer, comme contenant des choses plus capables de pervertir les jeunes gens que de les instruire, outre qu'il y avoit un grand nombre d'instructions nécessaires omises. comme ce qui concerne la confession sacramentale, l'invocation des saints, les prieres pour les morts, l'obligation d'entendre la messe. De plus l'auteur est déclaré hérétique, en ce qu'il dit que Jesus-Christ est seul médiateur & avocat pour nous. Ce qui est fuspect, disent les docteurs, de l'hérésie des Sacramentaires.

> La seconde est du quinziéme du même mois d'Avril, fur un livre qué le parlement avoit en voyé à la Faculté, & qui étoit intitulé, Moyen de promptement & facilement apprendre en lettres Françoises à bien lire, promp-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 427 tement écrire, ensemble la maniere de prier Dieu en toute nécessité. Ce livre étoit imprimé à Parisavec privilége An. 1559. du roi, & l'auteur étoit un nommé Pierre Habert. La Faculté après l'avoir lû & examiné, en tira douze propositions qu'elle censura. La premiere conçue en ces termes, « Vû que de di seul dépendentière-» ment tout ton bien & falut. » Cette proposition conférée avec les propositions suivantes du livre, sçavoir, la dixième & l'onzième, comme excluant la pratique des préceptes de l'églife, la coopération du libre-arbitre, les bonnes œuvres, l'intercession des Saints, la vertu & l'efficace des facremens, fans lefquels il n'y a point de salut, est contraire à la sainte Écriture. La seconde semble nier qu'il faille prier la Vierge & les Saints, en omettant la priere, Sainte Marie, priez pour nous, &c. La troisiéme, «Je croi » que Jesus - Christ , &c. qui est seul médiateur & » avocat priant pour nous. Censure. Cette proposi-» tion ainsi énoncée indistinctement, exclut l'inter-» cession des Saints, détourne les fidéles de la prati-» que de les prier, principalement, les simples & les » enfans, & est fort suspecte d'hérésie.» La quatriéme, « Et pour ce que l'on a, &c. & qu'il ne trouve point » debien en lui. » Cette proposition mise sans distinction, conspire avec l'hérésie de Luther, autresois condamnée par la Faculté, que tout ce qui est en nous est péché. La cinquiéme, « Tu ne feras idole tail-» lée.» On reprend la traduction de cet endroit du Décalogue, nue & sans explication, proposée à des simples & à des enfans : ce qui peut être pernicieux à la religion, comme l'expérience l'a fait yoir, La sixiéme, « Ayez souvenance du repos; on Hhhij

condamne cette traduction de cet autre précepte An. 1559 du Décalogue comme insuffisante, parce que ce terme de repos, n'exprime pas assez le Dimanche, qui a succédé au Sabbat des Juiss, & que dans tout le livre, il n'y est fait aucune mention ni du Dimanche ni des Fêtes des Saints bservées par l'église. La septiéme, « N'y ajoûte, n'y diminue. » Quoiqu'il ne faille rien ajoûter de contraire à l'écriture-sainte, dit la censure, cependant l'auteur du livre propose artificieusement & fans aucune explication, cet endroit de l'écriture, dont les hérétiques se servent pour enseigner faussement & d'une maniere pernicieuse, qu'il ne faut recevoir ni faire que ce qui est expressément dans la fainte écriture, & n'omettre que ce qu'elle défend. La huitiéme, « Attendant » tout mon bien & ma prospérité de ta seule béné-» diction. » La censure est comme celle de la premiere. La neuviéme, « Qu'au lieu de Castor & Pollux » des Gentils & Pavens, tu nous sois toi-même astre, » &c. » L'auteur est accusé de paroître infinuer que dans les périls il ne faut invoquer ni la fainte Vierge ni les autres Saints. La dixiéme & onziéme cenfurées comme la premiere sont conçûes en ces termes : « En qui seul gît mon espérance , moi qui n'ai » espérance qu'en ta seule bonté. Nous n'avons d'au-» tre sûreté ni refuge qu'en toi seul. » La douzième; « Oraison pour dire le jour qu'on communie à la » table. » Cette oraison est condamnée, parce qu'elle est la même que celle de Calvin pour instruire ses disciples.

Le feizième de Juin la Faculté s'assembla en Sorbonne pour délibérer sur le catalogue des livres con-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 429 damnés par le pape Paul IV. pour accorder la permission de l'imprimer, avec l'approbation des doc- An. 1559. teurs; & l'on conclut qu'on en nommeroit quelques-uns pour lire auparavant ce catalogue & l'examiner, & que sur leur rapport, la Faculté verroit ce qu'il y auroit à faire. On produisit dans la même assemblée l'ouvrage de Jean Ferus sur S. Matthieu, déja imprimé, pour être examiné, & sçavoir s'il étoit nécessaire de le corriger. Les docteurs furent d'avis qu'on supprimât ce livre, parce qu'il contenoit beaucoup d'erreurs, & même des hérésies, sur le rapport de ceux qui l'avoient exactement lû; qu'il falloit bien se garder de le corriger, & le laisser imprimer avec des corrections, de peur que sous ce prétexte on ne débitât dans le public ceux qui n'auroient pas

Le vingt-troisiéme d'Août, la Faculté s'assembla encore sur une proposition qui lui sut envoyée par le roi François II. à l'occasion de ce qui avoit été avancé par quelques conseillers du parlement dans sup. 1. ct.m: sa dernière mercuriale, touchant la nécessité d'un concile, & la furféance des punitions des hérétiques, jusqu'à ce qu'il fûttenu. Cette proposition étoit conçûe en ces termes : « Il faut pour les doutes & di- 279.

été corrigés, & qu'on avoit déja imprimés à Lyon

& en Allemagne.

» versités d'opinions, qui sont tant pour les saints » facremens, constitutions & traditions de Dieu &

» de l'église Catholique, même pour la messe, &

» consécration du précieux corps de notre-Seigneur,

» demander un concile nouveau, & cependant les

» punitions accoûtumées des hérétiques doivent

» demeurer en surféance, & chacun en liberté d'o-Hhh iii

An. 1559. qu'on n'auroit jamais du mettre en avant, est toutà-fait hérétique, sacramentaire, très-pernicieuse,
confirmative des hérésies, & de toutes les erreurs,
capable de renverser toute la république Chrétienne, tant eccléssaftique que civile; & quiconque voudra la soutenir, de quelque maniere que ce soit,
doit être censé hérétique, sacramentaire, & per-

LIV. Leure du roi de France à la Faculté de Théolo-

turbateur de toute la république. Deux jours après la Faculté reçut une lettre du roi, conçûe en ces termes : « A nos chers & bien » aimés les doyen & docteurs de la Faculté de théo-» logie à Paris. Chers & bien aimés, considérant la » finguliere affection & dévotion que le feu roi no-» tre très-honoré seigneur & pere, que Dieu absol-» ve, avoit à l'extirpation des hérésies & mauvaises » doctrines; & de notre part, voulant en cela suivre » ses saintes & justes volontés, ayant entr'autres » choses, voulu & désiré que certaine opinion de » nouveau tenue par quelques-uns de ses officiers; » scavoir, que pour la diversité des opinions sur ce » fait, tant du faint sacrement de l'autel & sacrifice » de la messe, qu'autres sacremens de l'église, il fal-» loit affembler un concile nouveau, & cependant » surséoir toute punition de gens mal sentans, & » que chacun demeurât en sa liberté; laquelle pro-» position, encore qu'elle soit notoirement à tout » bon chrétien féditieuse, scandaleuse, & directe-» ment contraire à l'union de l'église : si est-ce que » pour l'affection que nous avons, que toutes cho-» ses passent par les mains de ceux qui ont plus de » connoissances de telles opinions malheureuses;

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 431 nous vous prions, & néanmoins commandons,

» qu'incontinent la présente reçue, vous ayez à An. 1559.

» cénsurer la présente proposition, si censurée ne » l'avez pas ; & où auriez fait aucune censure du

» vivant du feu roi notredit seigneur & pere, ou de » notre régne, ayez incontinent à icelle signer &

» mettre ès mains de notre amé & féal conseiller &

» procureur général en notre cour de parlement de

» Paris, close & scellée, pour par lui nous l'envoyer,

» & icelle vûe, aviser ce que verrons être à faire s par raison. Car tel est notre plaisir. Donné à Nan-

» teuil ce vingt-cinquiéme d'Août 1559. Signé,

» François. » Après la réception de cette lettre, le doyen Maillard remit la censure fermée & cachetée au procureur général, en présence du docteur de Monchy le vingt-huitiéme d'Août, pour être

envoyée au roi.

Le quinzième de Juin le fyndic de Courcelles LV. avoit fait lecture d'un jugement rendu par le roi positions de Marcontre maître Nicolas de Martinbos docteur, par lequel on lui défendoit la prédication, la confes-collett. 12. 227. fion, & la faculté d'enseigner. Le premier de Juillet la Faculté s'étoit assemblée en Sorbonne, après la messe du S.Esprit, pour délibérer sur quelques affaires concernant l'état & l'honneur du corps. On y avoit fait lecture d'un arrêt du conseil privé contre le même de Martinbos, théologal de Ŝenlis, à l'occasion de certains tumultes excités dans cette ville, & certaines propositions qu'il avoit avancées en chaire en 1556. Cette lecture étant faite, on avoit conclu àne rien statuer contre ledit de Martinbos, qu'on n'eût une expédition en forme authentique de cet arrêt,

An. 1559. Le deuxiéme de Séptembre on l'apporta extraite en forme des regiftres du confeil privé du roi & après que lecture en eût été faite en pleine affemblée, la Faculté ordonna que ledit de Martihbos feroit privé des fruits & émolumens qu'il percevoit comme docteur, jufqu'à ce qu'il fe fût juitifé.

I. V I.
Propositions envoyées par le roi à la Faculté, censurées.
D'Argenté, ibid.

Le neuviéme de Septembre le roi envoya encore plusieurs autres propositions à la Faculté pour en donner son avis. Ces propositions étoient au nombre de cinq. La premiere, « Qu'il n'y a aucun dif-» férend quant à la substance du sacrement, entre » ceux qui disputent de la messe & les autres. » Cenfure. Cette proposition est manisestement fausse, hérétique, & sacramentaire; & quiconque la soûtient, se déclare fauteur, & protecteur des Sacramentaires, La seconde, « Encore qu'un homme dif-» fere en la forme des sacremens; scavoir, qu'il con-» fesse le sacrement de l'autel, & néanmoins rejette » les cérémonies & forme de la messe, il ne doit pas » être aussi rigoureusement puni que ceux qui nient » le facrement de la fainte communion. » La cenfure dit, que quiconque propose care hypothèse, semble rejetter captieusement, & en schismatique, la messe, le sacrement de l'Eucharistie, & savoriser les Sacramentaires. La troisiéme, « Que pour ces difficultés, » il falloit assembler un concile.» La censure dit, que cette proposition révoque en doute tout ce qui a été décidé & ordonné par les conciles généraux, & reçu jusqu'à présent par l'église universelle, touchant les facremens, & en particulier celui de l'Eucharistie : & que par conféquent elle est fausse, schismatique, hérétique, Livre cent cinquante-quatrieme. 433

hérétique, que l'auteur fait douter de sa foi, & doit être regardé comme hérétique, perturbateur de la An. 1559.

paix & de l'unité eccléssastique. La quatriéme, « Que les juges qui avoient jugé les facramentaires felon « l'édit, avoient jugé felon la religion de la loi Mo-« faïque ; & que ceux qui avoient jugé au contraire, « avoient jugé felon la loi de grace, en laquelle nous « fommes à présent.» La première partie de cette proposition fait injure à l'édit du roi : l'autre partie accordant l'impunité aux hérétiques & aux sacramentaires, & les entretenant dans leurs erreurs, est féditieufe, fchifmatique, contraire aux faints conciles, aux canons, à la loi de grace, qui n'est point contraire à l'ancienne, & par conféquent hérétique, renversant d'une manière pernicieuse la police eccléssastique & civile, & toute la république. La cinquiéme, « Que ce qui se faisoit en l'église, même l'administration « du sacrement de l'autel, ne se faisoit pas digne-« ment, parce que la plûpart des prêtres étoient con-« cubinaires; & qu'il falloit travailler à assembler un « concile: de plus que le peuple n'entendoit point « ce qu'on faisoit dans l'église. » Censure. La première partie énoncée en général, & même déterminée à l'administration du facrement de l'autel, est fausse, hérétique, & blasphématoire contre le Saint-Esprit; & la raison de l'auteur est nulle, sa preuve téméraire & injurieuse au Saint-Esprit. La seconde partie est captieuse & suspecte. La troisième, qui dit que le peuple doit concevoir & entendre ce qui se fait dans l'église, est l'erreur des Vaudois.

Le treizième du même mois de Septembre, il y LVII. y eut encore une autre censure de huit propositions, de Magon

Tome XXXI.

d'un nommé Antoine Magot, qui regardoient les An. 1559 religieux & la justification. Ce Magot étoit Corde-D'Argenté ibid. lier. Voici ses propositions. 1. « Ceux qui fondent » des monastéres, péchent, & ceux qui y entrent, » font des hommes diaboliques. 2. Tous les religieux » mendians sont hérétiques, & ceux qui leur font » l'aumône, font excommuniés. 3. Ceux qui font » profession dans quelque ordre, dès-lors se rendent » incapables d'observer les préceptes, & par consé-» quent ils ne peuvent arriver au royaume des cieux, s'ils n'apostasient. 4. Augustin & Bernard sont damnés, s'ils n'ont fait pénitence; en ce qu'ils ont eu a des possessions, qu'ils ont fondé desordres, qu'ils » y sont entrés: ainsi depuis le pape jusqu'au dernier » religieux, tous sont hérétiques. Ces quatre propofitions sont déclarées fausses, erronées, impies, hérétiques, déja condamnées dans le concile de Conftance contre Jean Wiclef. 5. « Dans le culte divin, » c'est une grande vanité, que les uns tentent de satis-» faire à Dieu par des offrandes ; d'autres par des dif-» cours polis & étudiés; d'autres par des cérémonies. Cette propolition est censurée comme fausse, schifmatique, hérétique, & éloignant du culte divin. 6. L'abrégé de l'évangile est que Dieu qui est juste, » justifie les hommes par la seule foi en Jesus-Christ. Proposition erronée & hérétique. 7. » Se glorisier » dans ses propres œuvres & dans la volonté de » Dieu, font deux choses opposées. Il ne faut se » glorifier que dans la bonté & la miféricorde de » Dieu, & non dans les œuvres. Cette proposition énoncée en général, quant à la premiére partie, est captieuse & suspecte d'hérésie : quant à la seconde,

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 335 elle est fausse & erronée. 8. « C'est avec raison que « nous disons à Dieu dans l'oraison dominicale, « An. 1559. que son royaume nous arrive, parce que nous ne« pouvons l'acquérir par nos propres mérites. Cette « proposition est déclarée capticuse & très-suspecte « d'hérésie.

Le sixième du mois de Novembre la faculté s'as- La faculté ajousembla pour délibérer sur les affaires suivantes. Le teun article à son de ladite faculté concernant la foi, & publiés par pend. p. xxi. O'A un édit du roi; enfuite que tous les docteurs & bacheliers fouscrivissent à ces articles. Cette lecture faite, on conclut que ces articles seroient inscrits dans les registres, & que tous les signeroient; de plus on convint par un suffrage unanime qu'on y ajouteroit d'autres articles nécessaires, eu égardau tems & entr'autres celui-ci. « Que tous fidéles sont « obligés de croire & tenir pour certain, que dans « la confécration du corps & du fang de Jesus- « Christ, il se fait une transubstantiation réelle du « pain matériel dans le vrai corps de Jesus-Christ, « & du vin dans son vrai sang. » On conclut encore que tous les docteurs apporteroient les livres ou hérétiques ou suspects d'hérésie, afin de faire un nouveau catalogue de livres défendus; & la faculté fit défenses à tous ses docteurs d'approuver aucun livre en leur particulier fous feing privé, leur enjoignant de les présenter à la faculté selon la coûtume.

LIX.

Le vingt-septiéme de Novembre elle censura trois chesses de Seipropositions de Pierre Seichespée, soutenues dans septembre la forbonique, & on l'obligea à les rétracter: Ces vité infra 1,156.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 4375 prendre les moyens les plus fûrs pour conserver la foi dans sa pureté, rétablir l'intégrité dans les mœurs, An. 1560. faire rendre exactement la justice, & pour soulager le peuple, en retranchant un grand nombre d'impots dont on l'avoit chargé. Les cardinaux l'en remercierent, & l'en louerent hautement. Un des premiers soins du nouveau pape, & par où il commença à faire voir qu'il ne s'en tiendroit pas aux promesses, mais qu'il vouloit agir, fut de reconcilier l'empereur Ferdinand, avec le faint siége, comme il l'avoit promis avant son élection, & de réparer le mal que Paul IV avoit causé en éloignant ce prince par un refus opiniâtre de le reconnoître pour empereur. Pie IV, cinq jours après fon élection, affembla donc treize cardinaux pour leur proposer cette affaire, & tous étant convenus qu'on en avoit mal agi envers ce prince, & que la conduite que l'on avoit tenue à son égard, lui étoit injurieuse", il fut resolu qu'on le préviendroit, & que le pape envoyeroit chercher François de la Torre, ambassadeur de l'empereur à Rome, pour lui déclarer qu'il approuvoit la succession de Ferdinand à l'empire ; qu'il lui écriroit avec les titres ordinaires, & qu'il le chargeoit d'en donner par avance avis à son maître. Quelques auteurs rapportent autrement cette affaire, & disent que l'empereur avoit écrit après la mort de Paul IV. à la Torre, de rendre au nouveau pape, immédiatement après fon élection, ses devoirs de sa part; que l'ambassadeur en exécution de ces ordres avoit demandé audience le trentiéme Décembre, & qu'elle lui fut accordée; qu'après avoir fait au pape les com-

Lii iii

esign by Crongle

plimens dont il étoit chargé, Pie IV lui dit qu'il approuvoit la fuccession de Ferdinand à l'empire, qu'il lui écriroit avec les titres convenables à sa dignité, & qu'il le chargeoit de lui en donner avis. Selon cette relation ce ne fut point le pape qui fit les premiéres démarches; quoi qu'il en foit, l'empereur informé par son ambassadeur des bonnes dispositions du pape, lui écrivit des lettres par lesquelles il le félicitoit sur son élection, & le remercioit de labonté paternelle avec laquelle il avoit mis fin aux oppositions & aux prétentions injustes de fon prédécesseur. Il l'avertit aussi que dans trois ou quatre jours, il fera partir un ambassadeur extraordinaire pour aller l'affurer de son obéissance filiale, fuivant l'exemple de ses prédécesseurs. Cet ambassadeur fut Scipion comte d'Arcos, qui n'arriva à Rome qu'au commencement de Février, &

LXI. Le pape recon-Ferdinand our empereur. Pallavic. nt fup. Apud Bzotium t. 10. an. 1560. n. 1.

peuple Romain.

Rome se sentit aussi des effets de la douceur de Il pardonne au Pie IV. Non-feulement ce pape pardonna au peuonuple. in vita ple tous les défordres qu'il avoit commis après la mort de son prédécesseur, il cassa aussi presque tout aput colliul. . . . ce que Paul IV avoit fait, & qui lui parut trop sé-custinu. imperial. De Thou, lib. 23- vére, & il établit un autre ordre. Il révoqua les édits: il voulut qu'on revît les procès des religieux mendians, que Paul avoit contraints de retourner dans leurs monastéres, dont ils n'étoient fortis qu'avec la permission des papes précédens. Il en fit autant des autres jugemens extraordinaires rendus sous Paul IV, & il les réduisit peu à peu à la justice ordinaire. Il fit fortir de prison ceux que le pape y

eut son audience le dix-septiéme. La lettre de l'empereur étoit datée du seiziéme Janvier.

LIVRECENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 439 avoit retenus comme suspects d'hérésie, après avoir fait examiner leur affaire par l'Inquisition, avec quel- An. 1560. que tempérament; mais sa plus grande affaire étoit celle du concile, & ce fut vers elle qu'il tourna principalement ses pensées & ses soins.

Les inquiétudes que cette affaire lui caufoit, lui firent avouer franchement au cardinal Moron, dont Il pentelèrieusil connoissoit le bon cœur & la prudence, qu'il ne le concile. sçavoit lequel étoit plus avantageux au saint siège, ou de tenir un concile, ou de ne le pas tenir; si, au cas qu'il ne fût pas à propos de l'assembler, on devoit le refuser ouvertement, ou feindre de le vouloir, & y mettre ensuite divers obstacles, outre ceux qui naîtroient de la conjoncture du tems & des affaires : au contraire, si le concile devant se tenir, il falloit en attendre ou en prévenir la demande. Il considéroit les raisons qui avoient engagé Paul III à le rompre. fous le spécieux prétexte de translation & des dangers que Jules III. auroit couru, s'il avoit été moins heureux. Il représentoit qu'il n'y avoit plus de Charles V. qui se sit craindre; mais d'un autre côté. que plus les princes étoient foibles, plus les évêques étoient hardis & puissans, & plus il falloit veiller sur eux, vû qu'ils ne pouvoient jamais s'élever que sur les ruines du fouverain pontificat. Que d'ailleurs s'opposer ouvertement à ceux qui demanderoient le concile, ce seroit causer du scandale à cause de l'opinion qu'on avoit qu'il en devoit naître un grand bien. Que ce scandale seroit d'autant plus grand, que les peuples étoient prévenus, que Rome le refusoit seulement par la crainte d'être exposée à la réformation; que si une sois l'on accordoit par con-

trainte ce qui auroit été absolument resusé, le saint An. 1560. siége perdroit par-là sa réputation, outre que ce seroit un'motif aux princes pour les engager à travailler à l'abaissement de ceux qui leur auroient réfifté.

Dans cet embarras le pape paroissoit assuré, que le concile ne procureroit aucun bien à l'église du côté de l'hérésie, & que loin d'y ramener les royaumes qui s'en étoient séparés, il ne feroit qu'expofer l'autorité pontificale : mais il pensoit d'un autre côté, que le monde n'étant pas capable de comprendre cette vérité, il ne pouvoit s'opposer à la demande qu'on lui en feroit; d'ailleurs il doutoit fort que sur la demande que les princes lui feroient d'un concile, la conjoncture des affaires pût devenir telle, que les obstacles secrets produisssent leur effet. Mais après avoir tout examiné, il jugea que quoi qu'il en pût arriver, il étoit plus conforme à ses fins, de paroître porté au concile, & prévenir la demande qu'on lui en feroit, afin de pouvoir d'autant mieux en représenter les difficultés, quand il faudroit l'empêcher; remettant tout le reste aux causes supérieures où la prudence humaine ne sçauroit pénétrer. C'est pourquoi quatre jours après de page propole son couronnement, le dixiéme de Janvier, il tint une congrégation fort nombreuse, où après avoir exposé fort au long le désir qu'il avoit de réformer la cour Romaine, il parla du besoin qu'on avoit d'un concile, & ordonna à tous les cardinaux présens de rechercher tous les abus qu'il falloit réformer, & de penfer au lieu, au tems & aux autres préparatifs d'un concile qui fût plus utile à l'églife qu'il

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 441 qu'il ne l'avoit été dans les deux assemblées précédentes, où ses prédécesseurs n'avoient pas agi avec An. 1560. tout le zéle défintéressé qu'ils devoient avoir. Et depuis dans tous les entretiens qu'il eut, soit avec les cardinaux, foit avec les ambassadeurs, il fit paroître l'inclination qui le portoit à assembler ce concile.

A la fin du mois de Janvier, un mercredi trenteuniéme du même mois il fit une promotion de trois motion de trois cardinaux. Comme il avoit pris le nom & les armes cardinaux. de la maison de Medicis, il voulut donner à Cosme Ponif. 1.3. p. 889.
Pallaviem, hijt. duc de Florence, des témoignages de son estime, conc. Trid. 1. 140 & pour cela il fit cardinal son second fils Jean, quoiqu'il fût à peine sorti de sa seiziéme année. Il reçut le chapeau à Florence en présence du cardinal camerlingue, Ascagne Sforce, & de celui de Guise, qui étoient venus rendre visite au duc, & il fut cardinal diacre sous le titre de sainte Marie in Dominica, & devint ensuite archevêque de Pise. Le second fut Charles Borromée, neveu du pape, fils de Gilbert Borromée, & de Marguerite de Medicis, sœur du souverain pontife, né en 1538, & qui devint si célébre dans la suite. Enfin le troisiéme fut Jean-Antoine Serbellon, d'une famille noble de Milan, évêque de Foligni, qui le devint ensuite de Novarre, par la démission du cardinal Moron. Il fut cardinal prêtre du titre de faint George in Velabro, d'où on le nomma le Cardinal de saint

George. Le comte d'Arcos, ambaffadeur de Ferdinand, étant Arrivée de l'amarrivé à Rome le dixiéme de Février, y fut reçu avec dinand à Rome; de grands témoignages de joye, & obtint cette on lui donne au-Tome XXXI. Kkk

audience pour le dix-feptième du même mois. Ce An. 1560. jour tous les cardinaux qui étoient à Rome s'étant trouvés au confistoire que le pape tint exprès, le comte fut introduit dans l'assemblée avec tous les honneurs dûs au prince qu'il représentoit, & à la fonction qu'il exerçoit en fon nom. Le comte y répondit par un air affable, des maniéres polies, & les témoignages les plus flateurs d'estime, de respect & d'obéissance qu'il donna au nom de son maître: passant ensuite à d'autres affaires, il supplia le pape de la part de l'empereur, de vouloir employer ses foins, pour assembler un concile général, & rémedier par-là aux maux de l'églife; ce qui paroissoit d'autant plus facile à présent, qu'il n'y avoit plus de guerre entre les princes Chrétiens. Le pape lui répondit, qu'il avoit prévenu les intentions de l'empereur, & qu'il avoit déja tenu une congrégation de cardinaux au sujet de sa demande; qu'il se sentoit porté plus que jamais à tenir le concile, depuis

LXVII.

Lăite France pouvoit en espérer.

En este , le pape en traita avec les ambassadurs pouvoit en este , le pape en traita avec les ambassadurs de France & d'Espagne: maisil n'étoit pas facile de 100 to 100 t

qu'il étoit pape; qu'il y étoit engagé par son serment : mais que comme il falloit se conduire dans cette occasion avec beaucoup de prudence, pour ne point se jetter dans l'embarras, comme on avoit déja fait auparavan, il souhaitoit qu'on prit les mefures nécessaires pour en tirer tout le fruit qu'on LIVRE CINQUANTE-QUATRIEME.

plusieurs personnes de distinction étoient déja engagées. Le roi dès le premier de Janvier avoit publié An. 1560. un édit qui ordonnoit qu'on établiroit dans les cours souveraines & dans les moindres jurisdictions du royaume, des juges connus par leur probité & par leur doctrine, qui auroient la faculté, quand il faudroit remplacer un magistrat mort, de nommer trois personnes d'une bonne réputation & sçavantes dans le droit, dont le prince en choisiroit une. Cet édit fait pour le bien public, à la persuasion du chancelier Olivier, & qui a été si souvent renouvellé, sut fans effet, par l'ambition & l'avarice des gens de cour, qui trouvoient leur profit dans la vénalité des

charges publiques.

Cependant les plaintes augmentoient parmi les grands, qui ne voyoient qu'avec peine toute l'autorité du royaume transférée aux princes de Guise, au préjudice des princes du fang, & du conseil des états, suivant le droit & les anciennes loix de la France. Et c'est ce qui commença à former une conspira- ce tion, où beaucoup de gens eurent part: les uns, parce de la conju qu'ils étoient ennuyés de l'état présent des affaires, De Thou, 1. 24. & choqués de la superbe domination des Guises; 6.8; les autres se servoient du prétexte de la religion , 1, 28, 11, 41, dont ils prétendoient qu'on devoit laisser la liberté; quelques-uns par le désir de la nouveauté, ou parce qu'ils étoient mal dans leurs affaires, ou parce qu'étant chargés de crimes, ils appréhendoient les rigueurs de la justice. L'on prit pour prétexte, que les princes de Guise avoient usurpé dans le royaume la domination fouveraine; qu'abusant de la soiblesse du roi, ils ruinoient l'épargne, opprimoient la liberté,

perfécutoient ceux qui faifoient profession de la reigion résormée, & ne tendoient qu'à renverser
l'état. Et pour faire croire qu'on agissoit dans les sormes & selon les regles de la justice, on consulta des
théologiens & des jurisconsultes, pour sçavoir si l'on
pouvoir en conscience, & sans se rendre coupable
du crime de léze-majesse, pendre les armes pour
le salut & la liberté de la patrie, se faisir des Guises,
& les forcer à rendre compte de leur administration. Comme ceux qu'on consultoit étoient Protestans, leur réponse sut telle qu'on la désroit.

On ne sçait pas précisement quels furent les auteurs de cette conjuration. Il y en a qui soupçonnent que le dessein en fut conçu à Genêve un mois après la mort de Henry II. aussi-tôt que les Calvinistes de France eurent vû le gouvernement de l'état entre les mains du duc & du cardinal de Guise, leurs ennemis déclarés; & qu'on prit dans cette ville les principales mesures pour l'exécuter. L'on croit aussi que Theodore de Bezey eut beaucoup de part. Quoi qu'il en soit, les conjurés élurent pour leur chef le prince de Condé: mais son nom ne parut point; il voulut attendre pour se déclarer ouvertement, que ceux qui conduisoient l'entreprise l'eussent mise en état de réuffir. On lui substitua, comme pour lieutenant, Geoffroy de Barry, sieur de la Renaudie, gentilhomme du Perigord, que le feu duc de Guise, pere des deux ministres, avoit tiré de prison, où ses mauvaises actions l'avoient fait enfermer, & qui s'étant depuis retiré à Berne, & de-là à Genêve,

Qn choist la Renaudie pour en être le chef. De Thou, l. 24. Beze, l. 3. p. 150.

s'étoit fait Protestant.

LXX. Le plan de cette conjuration, selon les historiens

Livre cent cinquante-quatrie'me. 445 Calvinistes ne consistoit qu'en deux articles. L'un, de faire présenter au roi par un grand nombre de An. 1560. gens défarmés, une très-humble requête, pour obte- conjuration, qui nir de ce prince, qu'il commandat d'éteindre les confiftoit en deux feux allumés contre une infinité de misérables, qui per Thom, su fup. n'avoient point commis d'autre crime, que d'avoir con Til lis, (n. fait en fecret des actions de zéle pour l'honneur de le Lischerur, Dieu, & pour le falut de leurs ames. L'autre étoit, Cipilas. de faire présenter à sa majesté une seconde requête, Branzome, 10. 3. immédiatement après la premiere, quelque réponse que le roi y eût faite, & cette seconde requête devoit être pour exclure du gouvernement les femmes & les étrangers, & mettre l'autorité entre les mains des Etats Généraux, & des princes du sang pendant la minorité des rois, qu'ils ne vouloient pas reconnoître majeurs à quatorze ans. On voit bien qu'ils entendoient parces femmes, qu'ils vouloient exclure du gouvernement, les deux reines, qui avoient à la vérité beaucoup de crédit sur l'esprit du roi, comme une mere & une épouse en peuvent avoir; & par les étrangers, les princesde Guise, qui gouvernoient à la vérité, le duc dans les armées, & le cardinal dans les finances. Mais ils ne devoient plus être regardés comme étrangers, puisqu'il y avoit près d'un siécle que leur pere Claude de Lorraine, cadet du duc Antoine, étoit venu s'établir en France, lorsque son pere le duc René lui laissa entre les grands biens qu'il y possédoit, le comté de Guise, qui fut ensuite

érigé en duché & pairie de France. Tel fut le prétexte dont se servirent les Calvinis Résolution de l'assemblée des

tes pour entreprendre cette conjuration; mais la vé- Calvinilles à la ritable fin qu'ils se proposoient, étoit d'établir le Cal- re,

vinisme en France, par les mêmes voyes que le Luthéranisme s'étoit établi dans le Septentrion, c'est-Davila, I. 1.9. à-dire, par l'abolition entiere de la religion Catho-

heze, hill. eccles. lique, & par le changement de la loi fondamentale de la monarchie. En effet, dans la premiere assemblée qui se tint fort secretement à la Ferté sous-Jouarre, où, avec le conseil du prince de Condé, se trouverent les envoyés de ses principaux confidens, & les ministres, & autres députés de la plûpart des églises reformées; après les premieres ouvertures faites par le prince, mais qui ne furent pas approuvées, l'amiral de Coligny proposa son avis, pour la désenfe de la religion, qui fut fort applaudi, & il répondit du secours de la reine d'Angleterre, & des autres princes Protestans. On enveloppa dans cette conjuration le roi, les reines, & toute la famille royale; & il fut refolu par le plus grand nombre, de ne pas plus les épargner que les autres. Mais quelques-uns moins emportés, tâcherent de modérer cette fureur, & voulurent que toute l'assemblée protestât qu'elle ne verseroit pas le sang royal. On ne sçait si elle le promit, mais il est certain que cette conjuration alloit causer un désordre irréparable dans le royaume, si elle n'eût été découverte. On donna à la Renaudie les noms des conjurés, & on le chargea d'aller dans les provinces conférer avec eux, en solliciter d'autres, & gagner le plus de monde qu'il pourroit. Il exécuta cette commission avec un secret & une adresse d'une meilleure action; & afin que les conjurés se connussent, & qu'ils fussent assurés les uns des autres, il les assembla à Nantes le premier de Février 1560.

LIVEE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 447

Cette affemblée, par la plus ridicule prétention du monde, dit qu'elle représentoit les états géné- An. 1560. raux, ce qui cût demandé non-seulement une autorité légitime, mais publique & générale, pour y à Nantes, où l'on faireappeller tous ceux qui ont droit d'y assister, le concerne l'exécuclergé, avec les autres. La Renaudie fit à ceux qui étoient assemblés un long discours, qui n'étoit proprement qu'un recueil insipide de tout ce qu'on di- Variat 10.2. in 40. foit en ce tems là de plus piquant & d'injurieux contre les princes de Guife, ou dans les libelles ou dans les compagnies particulières; & il demanda, en finissant son discours, à ceux qui étoient présens, s'ils confentoient à tout ce qu'il venoit de dire: alors tous fe leverent, & lui applaudirent, & il ne s'en trouva pas un seul qui fût arrêté par les difficultés d'une entreprise si hasardeuse, & qui fût d'avis qu'on en délibérât plus amplement. L'on régla la forme de la protestation; l'on dressa les deux requêtes dont on a parlé plus haut, & l'on conclut que dans le dixiéme ou quinziéme de Mars suivant, cinq cens cavaliers & mille hommes de pied, sous trente capitaines qu'on choisit, se rendroient par différentes routes à Blois, où ils croyoient trouver la cour, pour y exéeuter leur projet, se promettant tous réciproquement un fecret inviolable: ensorte que les conjurés sortirent de Nantes comme ils y étoient entrés, & s'en retournerent chacun au lieu où il devoit faire la fonction de capitaine ou de simple foldat.

La Renaudie alla en attendant, informer le prince de Condé de ce qui s'étoit passé, & arriva à la fin du La Renaudie mois de Février à Paris, pour ajuster avec Antoine confére avec le Chandieu ministre, certaines mesures qu'il falloit dicu. Chan-

De Thou , h

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. prendre pour le fuccès de l'entreprife. Il alla loger

An. 1560. au fauxbourg faint Germain dans la rue du Marest, De Thou, L. 24. chez un avocat nommé Pierre Avenelle, zélé pour Davila, hift. des le Calvinisme, mais homme de bien. Cet avocat se guerre civiles, p. doutant de quelque chose, par le grand nombre de ceux qui venoient de tous côtés visiter son hôte. s'entretint un jour familiérement avec lui, le conjura de lui apprendre le fujet de tous ces mouvemens, & remontra si fortement qu'on confioit bien ce secret à d'autres qui n'étoient pas si utiles que lui au parti, qu'enfin la Renaudie lui fit confidence de la conjuration. Il l'approuva d'abord; mais après y avoir fait réflexion, il fut étonné de la grandeur & du danger de l'entreprise. Il crut cependant qu'une telle entreprise ne pouvoit être légitime, quoiqu'on la couvrit du prétexte spécieux du bien public, parce qu'il n'appartient pas aux sujets d'être juges de la conduite deceux à qui le prince a confié le gouvernement de l'état, ni d'entreprendre sur leur ministére, encore moins sur leur vie. Poussé donc par le feul motif de sa conscience, Avenelle alla trouver Etienne l'Allemand, seigneur de Vouzay, maître des requêtes, qui faisoit les affaires du cardinal de Lorraine, & qui entendit tout le détail de la conspiration, en présence de Milet, sécrétaire du duc de Guife. A peine put-on croire ce rapport; mais parce La conjuration qu'il venoit tous les jours des couriers aux princes aux princes de de Guise des lieux les plus éloignés, & qu'on leur Balcar, in comm. mandoit qu'ils se tinssent sur leurs gardes, & qu'il se 18. n. 44. Mein. de Castel. machinoit en France quelque chose de sinistre, sans

pay , 1. 1. c. 8.

que ceux qui écrivoient en sçussent davantage; Milet accompagné d'Avenelle allatrouver en poste le dug

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 449 duc de Guise, qui étoit déja parti avec le roi pour Amboise.

An. 1560.

D'Avenelle fut introduit dans le conseil du roi, & dit en présence de tous, ce qu'ilsçavoit de la conjuration. Îl n'assura pas néanmoins que les Châtillons ·fussent du nombre des conjurés; & la reine mere, pour s'en éclaircir, suivant le conseil des Guises, manda l'amiral de Coligny & d'Andelot par des lettres pleines d'affection, sous prétexte de vouloir délibérer avec eux fur une affaire très-importante. Ils vinrent en cour aufli-tôt avec le cardinal leur frere. La reine les fit entrer dans son cabinet, & eut une conférence particulière avec l'amiral, à qui elle ne parla qu'en général des avis qui lui venoient de toutes parts d'un grand foulevement dont le royaume étoit menacé; & elle lui demanda ce qu'il y avoit à faire pour le prévenir. L'amiral répondit en termes affez généraux, que s'il y avoit du défordre, conc. Trid. 1. 14.6, ilne pouvoit venir que de deux causes; l'une des ri- 12, M. 11. gueurs exercées contre les Calvinistes; l'autre du trop ". 6. 6 fig. grand pouvoir de la maison de Guise; & que par conséquent on pourroit prévenir le mal, en accordant la liberté de conscience, & en mettant le gouvernement de l'état entre les mains des princes du sang. Il n'en fallut pas davantage à la reine pour être persuadée que les Colignys étoient de la conjuration, puisque l'amiral rapportoit précisément les deux motifs sur lesquels Avenelle avoit déposé qu'elle étoit appuyée. Le chancelier Olivier en rapportant aux Guises ce que Coligny avoit dit, leur représenta de même, que le meilleur remede pour appaifer les esprits, étoit qu'on pardonnât par un Tome XXXI.

An. 1560. liberté de conscience, on sit espérer dans peu de tems la célébration d'un cocile général, selon que le pape y étoit porté.

LXXV.
Edit du roi en faveur des réformés
De Thou lib. 24.
Pallavicin. ut fup. n. 12.

C'est pourquoi le roi fit un édit, pour défendre à l'avenir de rechercher aucun de sessujets pour le fait . de la religion : mais l'on exclut de cette grace les prédicateurs de la réforme, & tous ceux qui fous prétexte de religion, avoient conspiré contre le roi, contre la reine mere du Roi, contre les freres de sa majesté, contre les autres princes & ministres, contre la maison royale, & contre les domestiques de leurs majestés très-Chrétiennes, L'amiral & ses freres étoient dans le conseil où cet édit sut resolu. Le roi le figna le premier, & la reine mere enfuite. Les trois Châtillons, le cardinal, Coligny & d'Andelot ne pouvant reculer, le signerent de même. Ce qui fut cause qu'on publia qu'ils avoient abandonné le parti : mais ils remédierent si promptement à l'effet qui en pouvoit arriver, en écrivant de tous côtés la maniere dont la chose s'étoit passée, que les Calvinistes au lieu d'être mécontens d'eux, les en estimerent davantage. En effet, l'amiral y trouvoit son compte en deux maniéres; car quoique l'édit n'accordat pas la liberté de conscience, il ne laissoit pas d'y tendre, en donnant amnistie pour le passé, & faifant cesser presque toutes les poursuites pour l'avenir. Il servoit de plus à endormir la cour sur le fait de la conjuration, dont l'amiral supposoit qu'on n'avoit aucune connoissance, & la rendoit moins propre à profiter des avis qu'elle en recevroit, supposé qu'on lui en donnât : l'édit fut envoyé au par-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 451 lement, & vérifié le quatriéme de Mars à la requête du procureur général.

An. 1560.

Cependant les Guises travailloient à déconcerter la conjuration. On avoit déja mené le roi & les deux reines à Amboise, ville beaucoup plus forte que Blois, & pourvûe d'un bon château : on dépêcha en diligence dans les provinces du royaume, pour rappeller les troupes qui y étoient, & pour y faire monter à cheval la noblesse. De plus le duc de Guise avoit gagné sept à huit cens gentilshommes anciens officiers, & les avoit si bien engagés dans ses intérêts, par promesses ou par récompenses, qu'ils se rendirent sur ses ordres aux environs d'Amboise, & se logerent en des postes avantageux, afin de tailler en piéces les conjurés, à mesure qu'ils approcheroient à petites troupes pour donner moins de foupçons. Le prince de Condé vint à Amboise, comme il l'avoit prince de Condé vint à Amboile, comme il l'avoit Le prince de promis à ceux de son parti, afin d'encourager les Condé arrive à Amboile où coit coit de l'amboile où coit coit de l'amboile où coit de l'amboile ou comme il l'avoit Le prince de prince de l'amboile ou comme il l'avoit Le prince de prince de l'amboile, comme il l'avoit Le prince de prince de l'amboile, comme il l'avoit Le prince de prince de l'amboile ou courager les Condé arrive de l'amboile ou courager les courage conjurés; mais se doutant que l'entreprise étoit dé- la cour. couverte par la réception qu'on lui fit, il étoit sur le point de s'en retourner, s'il n'eût été retenu par la honte d'abandonner avec tant de lâcheté ceux qui exposoient si hardiment leur vie pour son service. Un nommé Maligny devoit lui amener soixante gentilshommes d'élite; & parce qu'il y avoit peu de logemens, il devoit les faire cacher dans les caves & dans les greniers; & un autre dont on n'a pas sçu le nom, étoit chargé d'en mener trente, & de les lo-

La Renaudie, que les principaux chefs, Caftelnau LXXVII. & Mazeres avoient fuivi, ayant changé le rendez- que que conjurés yous des conjurés, devoit se rendre sur le soir, la Renaudie chi sué,

ger dans le château.

veille du jour que son dessein devoit s'exécuter, 3.

An. 1560. Noizay, assez près d'Amboise, avec le reste des trou
Beters in cumm. pes, il devoit les envoyer le lendemain matin dans

lib. 38 n. 47 la ville, & y entrer lui-même à l'heure du diner:

10 n. 15 n.

mais ayant appris qu'on avoit arrêté dans la forêt beaucoup de ses gens, qui avoient été liés à la queue des chevaux, & menés comme en triomphe dans Amboife: que plusieurs avoient été pendus aux créneaux du château, bottés & éperonnés, comme on les avoit pris ; qu'on avoit redoublé la garde du roi, & que le duc de Guise avoit obtenu de sa majesté le fouverain commandement des armées, & le gouvernement du royaume; toutes ces nouvelles le firent venir à la hâte; & comme il traversoit la forêt de Château-Renaud, il fut arrêté par son cousin Pardaillan, dévoué à la maison de Guise, que le roi avoit envoyé avec de la cavalerie pour surprendre les conjurés. Pardaillan reconnoissant la Renaudie. prit son pistolet & tira sur lui; mais la poudre n'aïant pas pris feu, comme il se disposoit à en prendre un autre, il fut percé d'un coup d'épée par la Renaudie; mais dans le même moment le valet de Pardaillan, qui tenoit derriere son maître une arquebuse prête à tirer, coucha en joue la Renaudie, & lui passa la balle au travers du corps. Il fut porté dans la ville, & pendu sur le pont à un gibet, ayant au cou un écriteau avec ces paroles, Chef des Rebelles. Ensuite, lorsqu'il eut assez long tems servi de spectacle au peuple, il fut écartelé, & les quartiers de son corps placés en différens endroits, & attachés à des poteaux hors la ville.

LXXVIII.

Da arrice fon II n'avoit avec lui que deux domestiques, dont

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 453 I'un nommé la Bigne, lui servoit de sécrétaire, & l'autre étoit son valet de chambre. Quelques amis An. 1560. de la maison de Guise qui accompagnoient Pardail- «crétaire la Bi-lan, se contenterent de les faire prisonniers, & ne gne, qui révele ceaucoup décho; voulurent pas les tuer; ce qui fit faire beaucoup de fes. découvertes; car la Bigne ayant été mis à la question, découvrit toutes les particularités de la conjuration, & tout le dessein qu'on avoit contre les princes de Guife. On l'obligea aussi d'expliquer des papiers en chiffre, qui contenoient la protestation faite dans l'assemblée de Nantes, & une requête au nom des Calvinistes, pour être présentée au roi dans l'assemblée des Etats du royaume, par laquelle ils demandoient qu'on adoucît la rigueur des ordonnances, & que l'on remît les peines. L'on interrogea encore la Bigne touchant les coupables & les principaux chefs de la conjuration, outre ceux qui avoient été pris. On lui fit plusieurs questions sur le

sujet du roi de Navarre & du prince de Condé. Il avoua seulement qu'il avoit oui dire quelque chose de ce dernier, & que si l'entreprise ent réussi, il se seroit déclaré chef des conjurés, d'où les princes de Guise conjecturerent, que puisque le prince de Condé étoit mêlé dans cette affaire, l'amiral & d'Andelot son frere, qui étoient ses amis & ses alliés, avoient part à cette entreprise, quoique la reine mere n'en voulût rien croire. Et comme les Guises craignoient que ce premier trouble qui paroissoit appaisé, ne fût

fuivi d'un plus grand, ils demanderent qu'on ne fit aucune grace aux coupables, afin de contenir les principaux chefs, en punissant les moindres. Au contraire, le chancelier Olivier vouloit qu'on Llliii

LXXIX. Les conjurés

pour prendre Am-De Thom , 1. 14.

fursît ces exécutions, jusqu'à ce qu'on eût vu la fin An. 1560. de cette entreprise, & qu'on pardonnât à ceux qui font une tentative s'étoient assemblés avec des armes, à cause de la religion, plutôt par simplicité que de dessein formé, pourvû qu'ils quittassent les armes, & qu'ils se retirassent chez eux dans vingt-quatre heures, sans avoir un plus grand train en s'en allant, que de deux ou trois hommes, afin d'ôter tout le foupçon qu'on en pourroit avoir. Mais sur ces entrefaites, les conjurés reprirent courage, & un de leurs capitaines nommé la Mothe, fit une tentative pour surprendre Amboife: on cria aussi-tôt aux armes par toute la ville, on fonna l'allarme: le prince de Condé pour dissiper les foupçons qu'on avoit conçûs contre lui, fortit des premiers hors de sa maison, armé de toutes piéces, & courut à la porte attaquée pour repousser les Calvinistes, qui ne furent pas les seuls étonnés de le voir agir contre eux avec tant de vigueur. Cette action des hérétiques fit changer le chancelier de fentiment, & ne confultant plus le parti de la modération, on prit celui de la rigueur.

LXXX. Les chefs des conjurés sont pu-De Thou. hift. I. 24. H. 8.

Il fut donc ordonné de prendre morts ou vifs tous ceux qu'on pourroit découvrir, quoiqu'ils s'en retournassent chezeux. L'on informa contre ceux qui étoient en prison; les uns furent pendus de nuit aux créneaux du château, les autres furent noyés : l'on en sit mourir beaucoup pendant le jour, mais sans écriteau, & sans les nommer : de sorte que la riviere étoit toute couverte de corps morts, les rues de la ville pleines de sang, & les places remplies de gibets. Les chefs furent réservés les derniers, afin de tirer d'eux par la force des tourmens les noms de leurs

LIVRECENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 455 complices. L'on commença par Raunay & par Mazeres, quitous deux nierent à la question que le roi An. 1560. de Navarre fût entré dans cette conjuration. Castelnau seigneur de Chalosses, & un des plus considérables, ayant été confronté devant eux, récusa le témoignage de l'un & de l'autre : comme les grands seigneurs avoient beaucoup d'estime pour lui, le duc de Longueville, les seigneurs d'Andelot & de Coligny, & même le duc d'Aumale, frere des princes de Guise, demanderent sa grace au roi, mais ce sut inutilement; il fut condamné à perdre la tête, comme coupable du crime de léze-majesté, & lorsqu'on lui prononça sa sentence: « Je suis innocent de ce cri-» me, répondit-il, puisque je n'ai rien entrepris ni » contre le roi, ni contre sa mere, ni contre la reine, » ni contre ses parens, qui sont compris sous le crime » de léze-Majesté. J'ai pris les armes contre les prin-» ces de Guise qui sont étrangers, & qui usurpent » l'administration publique contre les loix du royau-» me. Si c'est là un crime de léze-majesté, il falloit » premierement les déclarer rois. C'est à ceux qui » viendront après moi de prendre garde qu'ils n'af-» fectent de le devenir; car pour moi, la mort me » va délivrer de cette crainte, & la pensée d'une » meilleure vie me rassure.» En achevant ces mots il tendit le cou au bourreau. On trouva dans ses habits un papier qui contenoit l'ordre de la conjuration, contre les princes de Guise, avec cette protestation, par laquelle les conjurés affuroient que le nom du roi étoit pour eux faint & facré. On compte près de douze cens hommes qui furent ou pendus, ou noyés, ou décapités pour cette affaire.

Comme le prince de Condé étoit fort soupçonné

An. 1560. fur la déposition de la Bigne, le roi lui reprocha 1.XXXI. d'avoir été le chef de la conjuration, lui en découconjure de des viri les indices, & lui fit défensés de fortir de la cour
à 6 juintier en faire de la cour se prince de la cour se prince de la cour de la

n le lui accorde. fonne un exemple pour les princes de la maison royale qui perdroient le respect dû à leur souverain. Mais comme les preuves de son crime n'étoient pas claires, qu'on n'employoit contre lui que la confession assez équivoque des condamnés, les soupçons, les présomptions, & la protection secrete qu'il donnoit aux hérétiques; que Nicolas de Brichanteau, seigneur de Beauvais, ayant fouillé par tout dans le logis du prince par ordre du roi, n'y avoit rien trouvé, il demanda à se justifier en plein conseil devant le roi. Ce qui lui ayant été accordé, il le fit avec beaucoup d'éloquence & de hardiesse en présence du roi, des reines, des princes de Guise, & des ambassadeurs des princes étrangers. Il ajouta, que s'il yavoit quelqu'un, qui pût le convaincre d'avoir tenté la fidélité des villes, & d'avoir follicité les François contre le roi, ou d'être l'auteur de la conjuration, il étoit prêt de défendre son innocence par les armes, sans avoir égard à sa dignité, son adversaire fût-il de la plus basse condition. A ces mots le duc de Guise voulant dissimuler, s'écria qu'il étoit évident que le prince de Condé étoit innocent, & qu'il étoit prêt lui-même de combattre aussi contre fes accufateurs. Mais comme il ne se trouva perfonne qui osât accuser le prince de Condé, celuici pria le roi avec toute la foumission la plus respectueuse, de ne plus écouter à l'avenir de semblables calomnies,

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 457 calomnies, mais de le considérer comme fidéle sujet & parent plein de respect. Le duc de Guise tou- An. 1560. tefois n'avoit pas laissé d'être en secret de l'avis de IXXXII. ceux qui vouloient qu'on arrêtat le prince : la reine opine qu'on l'armere ne jugea pas à propos de le faire, soit qu'elle réte, la reine ne resy opposite craignit de rendre par-là les Guises trop puissans, Maxiry abrig. s'il n'y avoit personne qui pût leur tenir tête, soit p. 31. De Thou hist, lib. qu'elle appréhendat que cette détention ne causat 25. init. quelque coup de désespoir, dont les effets auroient des suites plus fâcheuses que la conjuration précédente. Ainsi le prince ne fut point compris dans la déclaration qui fut envoyée dans les provinces, à tous les parlemens, gouverneurs & grandes villes, pour leur donner avis du danger dont le roi s'étoit tiré par une providence particulière, & le signalé service que lui avoit rendu en cela le duc de Guise; à qui se parlement de Paris donna le titre glorieux de conservateur de sa patrie; & pour leur ordonner d'empêcher qu'il ne se tint aucune assemblée de Calvinistes, sous quelque prétexte que ce sût.

En ce tems-là mourut le chancelier Olivier à Mort du chance-Amboise le trentième de Mars 1560. son corps sut lier Olivier. Belcar. in con rapporté à Paris, & enterré à S. Germain l'Auxer-lib. 28. 11. 17. rois auprès de celui de fon pere. Il étoit éloquent ; judicieux & fincère, bon ami, plein de courage, & inviolablement attaché à son roi & à sa patrie. Il avoitété nommé chancelier sous François I.en 1545. par lettres patentes données à Remorentin le dixhuitiéme d'Àvril. Après la mort de ce prince, Henri II. son fils, à la persuasion de la duchesse de Valentinois, lui ôta les sceaux, sous prétexte de le soulager dans ses infirmités. En effet, ce grand homme Tome XXXI. Mm m

An. 1560.

avoit été attaqué de paralysie, & enfuite s'étant remisun peu trop tôt à l'exercice de sa charge, il avoit été extrémement incommodé de la vûe par une descente d'humeurssur les yeux. En quittant sa charge il obtint la réserve des droits & honneurs qui y ont attachés par lettres données à Chambor le deuxième Janvier 1551. Après cela il se retira chez lui, & dans l'année 1559, ayant été rappellé à la cour par le roi François II. il sur tétabli dans l'exercice de sa charge. Les Calvinistes publierent qu'il n'étoit mort que de la douleur qu'il eut de voit tant d'exécutions sanglantes saites contre eux. Jean

flaturelig. & rei in regno Galliaf Fran. II. l. 2. fi

Fran. II. I. 2. fol. de Morvilliers évêque d'Orléans, homme doux & d'une grande prudence, refusa la charge d'Olivier, qui fut donnée à Michel de l'Hôpital, à la recommandation de la duchesse de Montpensier, qui étoit en grande faveur auprès de la reine mere. Michel de l'Hôpital étoit un homme d'une naissance médiocre, mais d'un grand esprit, de beaucoup de scavoir, d'une vertu éminente, & le plus digne qu'on pût choisiralors pour remplir cette charge. Comme il scavoit que le cardinal Bertrandi qui étoit à Rome ne s'étoit démis de la charge de garde des sceaux, qu'à condition que si Olivier mouroit le premier. il lui succéderoit dans la charge de chancelier; il ne voulut point en prendre possession, ni entrer en exercice, qu'auparavant Bertrandi n'eût renoncé au droit qu'il y avoit, & que la cour n'eût rendu sur cela un arrêt.

LXXIV. Dans le mêmetems les Colignys se retirerent de Conde à le Co-la cour, craignant la puissance des Guises à qui l'A-lignys se retirent de la cour, craignant la puissance des Guises à qui l'A-lignys se miral s'étoit montré trop ouvertement contraire

LIVRE CINQUANTE-QUATRIEME. 459

dans les entretiens qu'il avoit eus avec la reine mere. Néanmoins lorsqu'il demanda son congé, il eut or- An. 1560.

dre d'aller en Normandie, & de travailler à appaifer les mouvemens qui étoient en cette province, de découvrir les causes de la sédition, & en faire un rapport exact. Il s'y rendit aussi-tôt; ses deux freres suivirent son exemple, & le prince de Condé ne se fiant point aux démonstrations d'amitié que lui faisoit le duc de Guise, s'en alla en Guyenne qui étoit pour lui une retraite assurée, parce que le roi de Navarre son frere en étoit gouverneur. L'Amiral fe prévalut de l'ordre qu'il avoit reçu d'aller en Normandie. Il écrivit à la reine, que si elle vouloit le bien & la conservation du royaume, elle devoit donner ordre qu'on observat religieusement les édits qui avoient été faits en faveur des Protestans, & faire cesser les peines ausquelles on exposoit des innocens. Il faisoit faire le prêche publiquement dans toutes les villes maritimes où sa charge lui donnoit quelque autorité: & il auroit porté fon zéle pour la réforme jusques dans Rouen même, par le moyen de quelques officiers, malgré les défenses du roi, si les principaux du parlement n'eussent fait exécuter les ordres de la cour, au moins extérieurement & en public, pendant qu'ils favorisoient fous main les rebelles.

Les mêmes désordres regnoient dans le Dauphiné, dans la Provence, & dans d'autres endroits mencées par les du royaume. Charles Dupuis-Montbrun se mit Galvinistes en dif. à la tête des réformés, dans cette premiere pro- ces. vince, comme la plus proche de Genêve, prit des 1.6. Beer, hift. 1.31 places, ravagea le pays, jusqu'à ce que Maugiron 1.347. 6 suiv.

Mmmii

y accourut, au défaut du comte de Clermont lieute. An. 1560. nant duroi, pour s'y opposer avec de vieilles troupes De Thon, hift. 1. revenues de Savoye. Il ne resta alors que quelques Davila, I. 1. 9. mutins de la Vallée de Pragelas, qui fe joignirent aux Vaudois du Piémont contre leur duc: ils l'oblige-Belcar. in cum. L. 28, 1, 60,

rent de composer avec eux, pendant que Montbruns'alla joindre à ceux du comté Venaissin contre le pape, sous le faux prétexte que ses prédécesseurs avoient usurpé autresois cet état sur Raymond comte de Toulouze. Mais le cardinal de Tournon oncle de Montbrun, accommoda son affaire à son retour de Rome, qui n'empêcha pas le neveu de tremper un peu après dans l'entreprise de Maligny sur Lyon même, dont ce cardinal étoit archevêque. Paul de Mouvans fit encore plus de ravage dans la Provence, jusqu'à ce que le comte de Tende gouverneur du pays, & lebaron de la Garde vinssent au secours des catholiques. Jeanne d'Albret reine de Navarre n'agissoit pas avec moins d'ardeur pour la prétendue réforme, non-seulement dans ses états, mais encore dans la Guyenne.

Le cardinal de Lorraine touché de l'excès de Le cardinal de ces maux , en eut l'esprit si troublé , qu'il crut sebiir linguistion rieusement que l'inquisition, telle que le pape Paul IV. & Philippe II. venoient de la confirmer en Italie & en Espagne, étoit l'unique rémede que l'on pût y apporter; mais il n'en étoit pas de la France comme de ces deux états. Outre la différence des humeurs & des caractères, l'hérésie y étoit trop invétérée pour souffrir un remede aussi violent que celui-là. Ce tribunal convenoit encore moins aux Francois, dans la forme qu'il avoit prise au pré-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 461 judice de la jurisdiction des évêques&des parlemens, qui avoient eu d'ailleurs assez de peine à s'accorder An. 1560. entre eux en France, au sujet du procès des hérétiques. Henri II. avoit toujours écarté la Proposition qu'on avoit faite de cette forte d'inquisition, & il s'étoit contenté sur la fin de son regne, de faire joindre quelques docteurs aux juges féculiers, pour informer du crime d'hérésie. Mais ce n'étoit pas encore la forme d'inquisition, que le cardinal de Lorraine demandoit, & que la reine avoit bien de la peine à accorder. Enfin le nouveau chancelier de l'Hôpital trouva un milieu entre les deux édits de Henri II. sur ce sujet. Il représenta qu'à la vérité l'inquisition pouvoit être utile dans le pays où l'hérésie ne commençoit qu'à naître, comme en Espagne, où Philippe II.l'avoit détruite par le supplice de quarante-huit personnes, mais que quand'il y a des milliers d'hommes infectés de l'erreur, comme sela étoit alors en France, on hasardoit l'état en usant d'une extrême sévérité.

Son avis fut suivi & c'est dans cette vue qu'il LXXXVIII dressa le fameux édit de Remorantin ainsi appelle reside de nom de la ville où il sui tait, dans le Blaisions sur retains la Sauldre à huit lieues de Blois. Il su dresse suivie de la romois de Mai 1560; & portoit d'une part que la connoissance du crime d'hérésse ferior attribuée aux seuls évêques & à leurs officiaux, & ôtée aux juges royaux, sans même en excepter les parlemens, à condition que ces évêques résideroientassiduement, sur quoi le roi stunautre édit que le parlement reçut plus volontiers que le premier. Celui-ci nerevenoit pourtant qu'à l'ancienne forme d'inquission toute Mm mi ii.

committee to cook

épiscopale. Mais pour contenter les juges séculiers, An. 1560. à qui l'on renvoyoit autrefois les réfractaires, la seconde partie du premier édit ordonnoit que ceux qui se montreroient tels par leurs discours hérétiques, foit en public, foit en particulier, qui tiendroient des assemblées illicites, qui prêcheroient sans la permission des évêques, qui feroient des libelles en faveur des nouvelles opinions, & ceux qui les imprimeroient, seroient jugés par les juges séculiers fans appel, & punis selon la rigueur des loix, comme criminels de léze-majesté divine & humaine. Cet édit ne plut pas aux Calvinistes, qui l'appellerent l'mquistion d'Espagne: mais ils ne laisserent pas d'agir avec autant de liberté qu'auparavant, sous la protection de l'amiral de Coligny, qui faisoit hautement continuer les prêches & les assemblées dans toutes

les villes de son gouvernement.

On mande en rigueur nécessaire pour l'exécution de l'édit de Reble de Montmo- morantin, & les Calvinistes se dispensant de l'ob-tenir une assemblée des notables à Fontainebleau. où les princes, les officiers de la couronne, le confeil d'état, les chevaliers de l'ordre & les principaux magistrats furent mandés. Le connétable de Montmorency ayant aussi été mandé, s'y trouva; Il étoit accompagné du comte de Villars son beau-frere, des trois Colignys avec leurs amis, & de plus de huit cens cavaliers, pour faire voir aux princes de Guise ses compétiteurs, combien il avoit de crédit, tout disgracié qu'il étoit ; il avoit écrit au roi de Navarre de s'y trouver aussi pour empêcher les desseins des

Ainsi les Catholiques n'agissant pas avec toute la

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 463 Guises & rassurer la noblesse par sa présence. Mais comme ce prince n'aimoit pas les affaires; qu'il avoit An. 1560. beaucoup d'inclination pour le repos, & qu'il prévoyoit de plus qu'on pourroit l'arrêter, il s'excusa d'y venir, de même que le prince de Condé qui avoit la même crainte. Le connétable ne fut pas des mieux reçus, peu de personnes allerent au-devant de lui. & l'on n'eut aucun égard à sa dignité. Cependant on manda aux gouverneurs des provinces, qu'ils assemblassent les levées du royaume pour se trouver au rendez-vous, qu'on leur marqueroit le jour qui

leur seroit aussi indiqué. Le jour de l'assemblée de Fontainebleau ayant été fixé au vingt-uniéme d'Août, le roi vint dans la chambre de la reine régente à une heure après midi. Cette princesse s'y trouva, de même que la reine, femme du roi, & lesfreres de sa majesté. Après eux Pallav. hist. cone, étoient affis felon leur rang les cardinaux de Bour- 1714 1. 14 6. 16 bon, de Lorraine, de Guise, les ducs de Guise & d'Aumale, le connétable de Montmorency, le chancelier de l'Hôpital, Coligny, Saint-André & Briffac, maréchaux de France, André Guillar du Mortier, Jean de Morvilliers évêque d'Orléans, Charles de Marillac archevêque de Vienne, & Jean de Montluc évêque de Valence: & après eux les chevaliers de l'ordre étoient assis dans des siéges plus bas. Le roi dit en peu de paroles le sujet pour lequel on étoit assemblé, exhorta les assistans à dire librement & sans passion ce qu'ils croyoient utile à l'état, & que son chancelier, le duc de Guise, & le cardinal de Lorraine ses oncles leur apprendoient le reste. La reine mere dit à peu près les mêmes choses, & pria

La Pope'iniere, l.

ceux qui étoient présens de conserver la couronne An. 1560. au roi son fils par leurs bons conseils, & de pourvoir en même tems, si cela se pouvoit, au soulagement du peuple, & à la confervation de la noblesse qui s'écartoit de son devoir. Le chancelier parla ensuite des forces affoiblies du royaume, & des mœurs corrompues de tous les ordres. Il dit que l'esprit des peuples étoit aigri contre le roi & les principaux ministres, mais qu'on en ignoroit la cause, & qu'il étoit par conféquent difficile d'y apporter le remede. Après que le chancelier eut parlé, le duc de Guise & le cardinal de Lorraine rendirent compte exactement, le premier de la guerre, & l'autre des finances qui lui avoient été commises, & tous deux, de l'administration publique. Le cardinal ajouta que les charges du royaume en surpassoient les revenus de deux millions cinq cens mille livres, & l'on ne fit rien de plus ce jour-là, l'assemblée avant été remife.

Dans la seconde séance, lorsque Jean de Mont-L'amiral de Co-ligny y présente luc évêque de Valence se préparoit à parler, l'Amiune requete pour ral de Coligny se leva, & après avoir fait deux gion. De Thon, hift. L. génuflexions en s'approchant du roi , il lui présenta une requête au nom des Calvinistes de son gouvernement de Normandie, où pour répondre à la de-Davila , hift. des mande que la reine avoit faite à l'Amiral de la cause . p. 57. Belcarius in com. des mouvemens de cette province, ils disoient que Pallavic. 111 sp. la premiere & la principale venoit de la religion : 6. 16. H. 2. 0 1. auffi supplioient-ils le roi dans cette requête de faire examiner leur doctrine, pour laquelle on les avoit maltraités jusqu'alors, de suspendre cependant la rigueur de ses édits, de permettre les assemblées publiques ;

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 465 publiques, & de leur accorder des temples. Enfin ils appelloient Dieu & la majesté royale à témoins, An. 1560. qu'ils n'avoient rien entrepris jusques-là contre le roi, & qu'ils n'entreprendroient jamais rien contre l'obéiffance qu'ils lui devoient : qu'ils avoient au contraire toujours prié Dieu pour la conservation de sa majesté, & pour la paix du royaume. Quelques députés ayant observé que cette requête n'étoit point signée, & en avant demandé la cause, l'amiral répondit, qu'il falloit l'attribuer à la défense que l'on faisoit aux Calvinistes de s'assembler; que fi l'on vouloit lever cette défense, il n'en compteroit pas moins de cinquante mille dans la seule province de Normandie, sans parler de plus de cent mille ailleurs, qui figneroient cette requête, fi on leur permettoit de s'assembler. Il parla ensuite contre le grand nombre de gardes qu'on avoit mis auprès de la personne du roi, & dit, qu'il ne pouvoit rien arriver de plus pernicieux, que si un prince craignoit ses sujets, au lieu d'être craint d'eux; que l'on avoit tort d'inspirer cette crainte à un jeune roi, qui étoit généralement aimé & respecté dans tout fon royaume.

Le roi ayant loué la piété de l'amiral, & les fervices qu'il avoit rendu à l'état, ordonna aux autres sucéveque de Vade dire leur avis sur ce qu'on avoit proposé. Et Jean lence en cette alde Montluc, évêque de Valence & de Die, dit, qu'il y avoit beaucoup de confusion dans tous les ordres du royaume; ce qui faisoit naître des mouvemens qu'on ne pouvoit appaiser, qu'en rétablissant la tranquillité dans les esprits. Qu'à la vérité la prudence de la reine mere & des princes de Guise avoit prévenu Tome XXXI. Nnn

De Thou , 1. 25 .

le commencement du mal, en punissant les sédi-An. 1560. tieux par des exemples utiles & profitables, mais que la cause demeuroit, & que plus elle auroit pris de profondes racines, plus il seroit difficile de l'arracher. Qu'on avoit fait servir la religion de prétexte aux mouvemens & aux troubles; & que c'étoit ce qui aliénoit les esprits. Que le mal devenoit plus grand, & s'aigrissoit de jour en jour, d'autant plus que ceux qui devoient y remédier, y apportoient plus de négligence. Ensuite il se répandit en invectives contre les papes, qui ne cherchoient qu'à entretenir les partis & les factions contre les évêques, qui sans se soucier de leur troupeau, ne songeoient qu'à augmenter leurs revenus, & qu'à vivre dans la licence; & contre les curés, qui ne faisoient pas mieux leur devoir: il exhorta le roi à ne point souffrir qu'on profanât le saint nom de Dieu, à faire expliquer la pure parole de Dieu, à faire prêcher tous les jours dans sa chapelle. Puis s'adressant aux deux reines, il les pria d'empêcher qu'on chantât des airs impudiques & profanes, comme faisoit toute la cour, qu'elles fissent plûtôt chanter des hymnes sacrées, & des pseaumes traduits en François; & que si la traduction qui en paroissoit, n'étoit pas approuvée, il falloit en remarquer les fautes, & non pas rejetter tout l'ouvrage. Il voulut, sans doute, parler des pseaumes de Marot.

Ensuite Montluc ajoûta, que de tous les remédes le plus efficace étoit un concile général, dont les peres s'étoient toujours servis pour accorder les différends de la religion. Que pour lui, il ne sçavoit pas comment la conscience du pape pouvoit

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 467 être en repos, voyant tous les jours périr tant d'ames, dont il ne falloit point douter que Dieu ne An. 1560. lui demandât compte un jour. Que si l'on ne pouvoit obtenir un concile général, le roi devoit faire alors ce qui étoit de son devoir, & à l'exemple de Charlemagne & de Louis le Débonnaire, assembler un concile national, où affisteroient ceux qui seroient réputés théologiens parmi les Calvinistes, afin qu'on pût disputer contre eux des points de religion controversés. Que Theodose en avoit ainsi usé dans le synode de Constantinople contre les Ariens & les Macédoniens, quoique leurs erreurs eussent été déja légitimement condamnées par le concile de Nicée & par d'autres. Qu'au reste on faisoit de part & d'autre une grande faute; les sectaires, en prenant les armes, sous prétexte de religion, & par-là troublant la paix publique; ce que l'apôtre saint Paul défend, & ce qui est tout-à-sait contraire à la pratique des premiers Chrétiens; les Catholiques en exerçant trop de rigueur envers ceux qui se conduisoient par le seul motifde la religion, & qui s'exposoient pour elle à la mort, & méprisoient la perte de leur vie & de leursbiens. Que les anciens peres y procédoient autrement; que les trois cens dix-huit évêques du concile de Nicée, les six cens trente de celui de Chalcédoine, les cent cinquante de celui de Constantinople, & les deux cens de celui d'Ephese, ne s'étoient point servis d'autres armes que de la parole de Dieu contre les Ariens, les Macédoniens, & les Nestoriens: Que Constantin, Valentinien, Theodose & Marcien, princes pieux, n'avoient rien ordonné de plus rigoureux contre les hérétiques que l'exil. Nan ij

Qu'il falloit donc faire cesser les peines; & que si la An. 1560. nécessité exigeoit qu'on eût besoin du magistrat, on devoit au moins dans les supplices avoir égard au lieu, au tems, aux personnes, & à l'intention.

XCII. Cet évéque sufpect d'etre du parzi des réformés. Addit. aux Mem. de Brantome, à la fin de l'eloge du marquis de Mont-Inc , 1. 2. c. s. San-Marthan, in lib. 3.

Ce discours de l'évêque de Valence le fit regarder comme fort suspect dans la religion. On dit qu'il avoit sait profession dans l'ordre des Dominiquains; & l'on ne voit point d'autre dispense de ses vœux, que la réquisition de la reine Marguerite de Navar-San-Marshan, in re, qui le recommanda au roi son frere. On assure encore, qu'étant ensuite nommé évêque en 1554. il ne se fit jamais sacrer. Il avoit un grand fond d'esprit, beaucoup d'éloquence & de sçavoir, un fin discernement, une merveilleuse délicatesse, & une conduite prudente pour venir à bout de ce qu'il entreprenoit. Il fout diffimuler fon hérésie sous les régnes de François I. & de Henri II. mais depuis il s'accommoda au tems; de sorte que tantôt il prêchoit en Catholique & tantôt en Calviniste, selon les différentes dispositions de la cour, où la reine Catherine balançoit entre les deux religions.

XCIII. Discours de l'archevequedeVienne dans la même affemblée. La Popeliniere , liv. 6. fol. 191. De Thou, hift Las. Beze, hift. ecclef. L. 3. Pag. 184.

Charles de Marillac archevêque de Vienne, parla après Montluc dans l'affemblée de Fontainebleau , mais fon discours fut plus long & plus aigre. Il dit, que deux choses servoient d'appui au royaume de France, & à tous les autres, le vrai culte de Dieu, & l'affection des sujets pour leur prince. Qu'il falloit faire enforte de conferver l'un & l'autre pour la confervation d'un Etat : mais que par la licence & la corruption des mœurs de tous les ordres, l'on en étoit venu à ce point, que l'un & l'autre ne pouvoient plus long - tems subsister. Qu'à la vérité le

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 469 moyen le plus efficace & le plus infaillible pour rétablir la religion dans son premier lustre, étoit un An. 1560. concile univerfel; mais que les intérêts humains qui y étoient mêlés, en ayant rendu la convocation presque impossible, la France devoit se contenter d'un concile national, qui devenoit d'autant plus nécessaire, que si le seu qui étoit allumé dans ce royaume, n'étoit promptement éteint, il dégénéreroit en un embrasement général. Il ajoûta, qu'avant toutes choses, il falloit convenir de quatre points essentiels, fans l'observation desquels le concile ne seroit d'aucune utilité. Le premier, sur lequel il insista, sut que les évêques réfidaffent dans leurs diocèfes, y exerçaffent par eux-mêmes exactement les fonctions épifcopales. Le second, que la simonie & l'avarice sussent entiérement bannies de la maison de Dieu, & que l'ancienne discipline y fût rétablie. Le troisiéme, que les évêques se missent en devoir d'appaiser la colere de Dieu par des jeunes, des aumônes, des larmes, & des prieres publiques. Le quatriéme, que personne ne prît les armes, pour quelque cause que ce fût, fans le commandement & la permission du souverain, qui en est le seul dispensateur, & que l'on n'imitât pas les conjurés d'Amboise, qui étoient venus en grand nombre, & en posture de soldats, présenter leur requête à sa majesté, au lieu de paroître devant elle en petit nombre & défarmés. Ét toutes ces propolitions étoient prouvées au long.

Cet archevêque ne en 1510, avoit été avocat au XCIV. parlement de Paris, où son sçavoir & son éloquence chevequede Vicalui acquirent l'estime du roi François I. mais il sut sur ne, & jugement

dès-lors soupçonné d'avoir du penchant pour les

Nnn iii

opinions nouvelles; & pour ne pas demeurer expo-An. 1560. Lé au péril dont il le voyoit menacé, il fuivit à l'âge D. Tim, lièll. ... de vingt-deux ans Jean de la Forêt (on coufin, qui Sas-Marik Gall. alloit à Constantinople en qualité d'ambassadeur, &

auquel il succéda. A son retour, le roi le pourvût d'une charge de conseiller au parlement de Paris en. 1541. & il fut envoyé dans la fuite ambassadeur en Angleterre, où pendant son séjour il tut nommé à l'abbaye de faint Pierre de Melun, & le roi le gratifia d'une charge de maître des requêtes. Depuis il fut évêque de Vannes en Bretagne, député par le roi pour traiter de la paix avec l'Espagne dans la ville de Gravelines,& enfin élevé à l'archevêché de Vienne, vacant par la mort de Pierre Palmier. La paix de Gravelines ayant été rompue, à la follicitation du cardinal Caraffe, il justifia cette rupture par un manifeste. Il alla ensuite à Rome en qualité d'ambassadeur, & se trouva à la diéte d'Ausbourg en 1559. Le discours qu'il fit à l'assemblée de Fontainebleau, pour persuader la convocation d'un concile national, ne fit pas plaifir aux Guises, qui lui en témoignerent leur chagrin. Ce qu'il y dit contre l'église lui sit plus de tort, que l'attache qu'il eut aux princes de la maison de Bourbon jusqu'à sa mort, qui arriva le deuxiéme. Décembre suivant, dans la cinquantiéme année de fon âge.

XCV. Le duc de Guife parle dans l'aflemble de Fontainebleau. De Thou, 1.25.

Le lendemain du jour où ces prélats avoient parlé, on s'assembla encore à Fontainebleau, & l'amiral Coligny parla à son tour, mais il ne sit que répéter ce qu' on a rapporté plus haut. Le duc de Guise, à qui l'amiral étoit supect, reprit mot-à-mor ce qu'il avoit dir, & ajotta, que le roi avoit été élevé par les

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 477 foins d'une mere très-sage, de sorte que son éducation plûtôt fondée sur les préceptes de la sagesse, que An. 1560.

fur la haine & la crainte, faisoit concevoir de lui de grandes espérances : mais que les mauvaises pratiques de quelques-uns, avoient réduit les choses à un tel point, qu'il avoit été nécessaire d'assurer la vie de ce prince, par les gardes qu'on lui avoit donnés, pour s'opposer aux efforts des rebelles. Ou'on ne pouvoit douter que la derniere conjuration d'Amboise n'en voulût à la majesté royale, & non pas à fes ministres, comme on le publioit malicieusement. Que pour ce qui concernoit la religion, il s'en rapporteroit au jugement des docteurs : qu'au reste, il protestoit que des conciles semblables à ceux qu'avoit demandé l'amiral, ne feroient assurément pas changer la foi qui nous a été transmise par tous les anciens, principalement en ce qui regarde les sacrés mysteres & les sacremens. Qu'à l'égard de la convocation des Etats dont parloit le même amiral, il se foumettoit à la volonté du roi. Il justifia pareillement sa conduite pour les armées, où il avoit mérité de porter le premier le glorieux titre de généralissime & de lieutenant général dans tout le royaume, avec plus d'étendue de puissance qu'on eût encore vûe depuis les maires du palais.

Enfin le cardinal de Lorraine parla le dernier, & fit voir à l'amiral, que s'il y avoit cinquante mille dinal de Lorrane Calvinistes, le roi avoit des millions de bons sujets biée. Catholiques, qu'il pouvoit leur opposer. Il ajoûta, Lis.
parlant de sa requête, qu'encore qu'elle parût composée d'unstile assez modeste, il falloit toute sois la re- Davila, l. 1. p. garder com un ouvrage plein d'orgueil. Que ceux

qui l'avoient faite, n'obéiroient qu'à condition que An. 1560. le roi autoriseroit leurs erreurs : qu'en demandant l'exercice libre de leur religion & des temples, on voyoit affez où tendoient leurs pernicieux desseins; qu'on le reconnoissoit par les libelles qu'ils répandoient de tous côtés, & dont il en avoit quelquesuns, qu'il conservoit soigneusement, comme un témoignage de sa propre gloire; & dans le moment il montra vingt-deux de ces libelles, qu'il regardoit comme des trophées, se faisant honneur d'être déchiré par les calomnies de ces sortes de gens. Il ajoûta, qu'il n'y avoit rien de plus trompeur que la mauvaise religion; que ceux qui la professoient se servoient du nom de l'évangile pour exciter des féditions & des troubles. Qu'il falloit les observer soigneusement, & les punir dans la derniere rigueur. Mais il ajoûta, qu'il étoit d'avis qu'on fût plus indulgent envers ceux qui s'assembloient sans armes. par le seul motif de la religion, parce qu'ils sembloient avoir plus besoin d'être exhortés à rentrer dans leur devoir, que d'y être contraints par la force. Qu'enfin, si l'on étoit résolu d'assembler un concile national, il falloit mander aux évêques & aux curés, qu'après avoir marqué les erreurs qui ont besoin d'être corrigées, ils en donnassent avis au roi dans deux mois : qu'au reste, il consentoit aussi à la convoça-

conseils. En effet, il y eut un édit daté du vingt-sixié-

me d'Août pour la convocation des Etats dans la ville An. 1560. de Meaux, le dixiéme du mois de Décembre suivant, pour disposer les évêques à se trouver au lieu qui leur seroit bien-tôt assigné, asin que si par un trop long retardement, le pape ôtoit l'espérance d'un concile général, ils délibérassent tous ensemble sur la maniere de célébrer un concile national. Que cependant personne ne seroit recherché pour la religion; que les supplices seroient suspendus, sans toutefois ôter aux magistrats la liberté d'agir contre ceux qui auroient pris les armes & sollicité les peuples à la fédition & à la révolte. Cet édit produisit deux effets fort mauvais ; l'un, que les personnes de qualité qui s'étoient contentées de faire en sécret profession du Calvinisme, se déclarerent, & attirerent par leur exemple plusieurs de leurs vassaux & de leurs amis, L'autre, que ceux qui dans la crainte du châtiment n'osoient avouer qu'ils avoient eu part à la conjuration d'Amboise, se découvrirent; & leur grand nombre jetta la maison de Guise dans une telle confternation, qu'elle ne put se rassurer qu'en envoyant des troupes dans les provinces, & les distribuant de telle sorte, que les gouverneurs suspects pouvoient au premier soulevement être opprimés, avant qu'ils eussent le loifir de s'assembler, & d'entreprendre quelque chose.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 473

Ce que l'on avoit dit de la tenue d'un concile na- XCVIII. tional, ayant été porté à Rome, allarma cette cour, pas de concile na-& obligea le pape à convoquer le concile général ; mais on vit bien que ce n'étoit que malgré lui, & qu'il eût bien voulu prendre un autre parti : ce qui

Tome XXXI.

le détermina à le prendre, fut ce que l'ambassadeur An. 1560. de France qui étoit à Rome, lui représenta, que le mal étoit trop grand pour chercher un autre reméde que le concile national qu'il avoit appris que la France vouloit convoquer. Une pareille assemblée l'effrayoit: c'est pourquoi après s'être plaint à l'ambassadeur de ce que le roi avoit pardonné toutes les fautes commises contre la religion, même à des gens qui ne le demandoient pas : « Quel est donc votre » roi, dit-il, lui qui se croit en droit de pardonner » les offenses faites à Dieu? Il ne faut pas être surpris » s'il y a tant de troubles dans son royaume, où les » facrés canons font méprifés, & l'autorité du pape » usurpée : ne sont-ce pas des marques visibles de la » juste colére de Dieu? » Il ajoûta, que cette assemblée, bien loin de produire aucun bon effet, augmenteroit les divisions. Qu'il n'y avoit qu'un reméde souverain, qui étoit le concile général qu'il avoit déja proposé. Que s'il n'étoit pas déja assemblé, c'étoit la faute des évêques de France, qui n'en vouloient point; mais qu'il ne laisseroit pas de le tenir, quand même personne ne le demanderoit. Qu'il ne consentiroit jamais à aucune assemblée de prélats, ni en France ni ailleurs. Qu'il ne pouvoit regarder la demande que le roi faisoit, après avoir de sa propre autorité assemblé ses évêques, que comme un manque de respect envers le chef de l'églife, à qui l'on doit s'adresser pour toutes les affaires ecclésiastiques, non pour rendre compte de ce que l'on a fait, mais pour recevoir l'autorité de le faire. Que les édits publiés introduisoient une apostalie manifelte en France.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 475

Le pape avoit été informé de ce concile national, qu'on vouloit assembler en France, par les lettres du An. 1560. feigneur de la Bourdaissere, qui fut l'année suivante honoré de la pourpre Romaine, & par celles du terbe envoyé par

cardinal de Tournon, qui étoit arrivé en cour; & le pape au roi c'est ce qui obligea Pie IV. à députer au roi l'évêque concile national. de Viterbe, pour remontrer à ce prince, que son concile national feroit une espéce de schisme, donneroit mauvais exemple aux autres nations, & mettroit les évêques de France en état d'augmenter leur puissance aux dépens de la sienne. Qu'on sçavoit combien ils désiroient le rétablissement de la pragmatique fanction, que fans doute ils commenceroient par-là : de sorte que le roi couroit risque de perdre la nomination des évêchés & des abbayes, & conféquemment l'obéissance des prélats, qui ne tiendroient plus leur établissement de sa main; & qu'avec tout cela, on ne remédieroit point aux maux qui pressoient, parce que les hérétiques faisoient profession de mépriser les évêques; & qu'ainsi tout ce que ceux-ci feroient, seroit toujours contredit par les ministres des Protestans. Que le meilleur reméde étoit d'obliger les prélats & les curés à la résidence, pour défendre leur troupeau contre la fureur des loups; de procéder contre ceux qui seroient convaincus d'hérésie, & d'employer la force desarmes dans les lieux où le nombre seroit grand, afin de les ramener tous à leur devoir avant que le mal eût pris racine. Que si l'on employoit ces expédiens, il y avoit lieu d'espérer que le concile général qu'on alloit bien-tôt convoquer, acheveroit le reste, Que fi le roi vouloit réduire les rebelles à l'obéissance,

Oooij

avant que leur nombre & leurs offres s'accrussent An. 1560. davantage, il s'offroit de l'assister de tout son pouvoir, & de lui faire donner de puissans secours par le roi d'Espagne. Le pape proposoit aussi de se rendre maître de Geneve pour couper la racine au mal. Et l'évêque de Viterbe passant par Turin, traita de cette affaire avec le duc de Savoye, suivant sa commission.

> Cependant le pape craignant que ces remontrances ne fissent pas assez d'impression sur l'esprit du roi, que ce prince ne persistat toujours dans le desseinde faire tenir un concile national, & que lorsqu'il seroit une fois convoqué, il ne fût plus possible d'empêcher qu'il ne fût assemblé ; il en écrivit au roi d'Espagne, & le pria avec instance de détourner François II. & ceux qui étoient auprès de lui, d'exécuter un pareil dessein, qui selon lui, ne pouvoit qu'être nuisible à la France, & d'un mauvais exem-

ple pour l'Espagne & les Pays-Bas.

Philippe II. pour répondre aux prieres du pape ; envoya aussi-tôt en France Antoine de Tolede, prieur de Leon, & son grand écuyer, pour repré-De Thou, l. 18: fenter au roi, que la tenue d'un concile national ne concile de Trense, feroit que diviser le royaume, déja tout infecté de av. hift. conc. l'hérésie, & pour le conjurer de n'y pas penser, l'assurant qu'il n'avoit pas en cela d'autre vue que la gloire de Dieu & le service de sa majesté, qu'il aimoit d'une affection sincère & désintéressée. Il lui remontroit encore le pernicieux exemple que cela donneroit aux autres États, & le tort que cela feroit au concile général, que le pape vouloit convoquer, comme étant l'unique reméde des maux qui trou-

LIVRECENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 477 bloient l'église. Qu'on s'imagineroit dans le monde

que l'empereur & les deux rois ne vivoient pas en An. 1560. bonne intelligence, puisque l'on vouloit détruire ce que les autres édifioient : ce qui enfleroit le courage des Protestans, au grand préjudice de la cause publique. Que sa majesté ne manquoit pas de forces pour châtier l'infolence de ses sujets, & que quand elle voudroit employer celles d'Espagne, elle pouvoit en disposer de telle sorte, que lui roi, viendroit le trouver en personne, s'il étoit nécessaire, afin que ses sujets ne pussent pas se vanter de l'avoir fait céder honteusement. Dom Antoine étoit encore chargé d'employer tous fes foins pour obtenir du moins la sufpension de ce concile, en cas que le roi ne voulût pas en accorder la révocation, & d'en communiquer pour cet effet avec le cardinal de Lorraine.

La paroît que les remontrances du roi d'Espagne eurent leur effet, puisque François II. envoyal'abbé consentau concile de Manne à Rome vers le pape, pour se réjouir avec l'abbé de Manne à lui d'une si fainte & aussi louable résolution, & le . Palleviein, his. fupplier de l'exécuter au plûtôt; il lui fit dire qu'il cessil rétalibate ne pouvoit se dispenser de lui remontrer, que pour Mississer par la come, de trispense. faire mieux recevoir ce concile, & en donner une 4.7.41.6/www. meilleure opinion, il ne devoit pas se contenter de lever la suspension du concile de Trente; qu'au contraire, il devoit le faire publier de nouveau dans un lieu qui fût plus commode que la ville de Trente, & ou tous les états de l'empire, tant Catholiques que

Protestans, pûssent librement se rendre : que pour cette raison, il lui sembloit nécessaire d'attendre que l'empereur se fût déterminé pour le choix du lieu,

& qu'il l'eût fait aggréer à tous les membres de l'em-Ooo iii

pire : Que cela étant résolu, il ne devoit point dif-An. 1560. férer d'indiquer & d'ouvrir ce concile, & qu'il chargeoit l'abbé de Manne de lui promettre & de l'assûrer, qu'il avoit dès-lors pour agréable tout ce qui feroit ordonné pour le lieu du concile à ces conditions; & qu'il promettoit d'y envoyer incessamment les évêques de son royaume, en s'obligeant à l'entiere observation de tout ce qui seroit ordonné & arrêté dans ledit concile. L'envoyé devoit ajoûter, qu'on avoit souvent parlé au roi de différens lieux qui lui paroissoient très-convenables pour une pareille assemblée, entr'autres, Spire, Haguenau, Wormes & Tréves; mais qu'il n'en trouvoit point de plus agréable à tous les ordres de l'Empire, que Constance, où sa sainteté pourroit aisément envoyer ses légats, cet endroit n'étant pas éloigné de Milan, d'où le pape pourroit souvent recevoir des nouvelles, & où même il pourroit assister en personne, s'il en étoit besoin. C'est le précis de la lettre que le roi

concile de Trente

lême, depuis cardinal de la Bourdaissere, qu'il avoit renvoyé à Rome en qualité de son ambassadeur auprès du pape. Il lui marque que depuis l'arin-4. p. 44. 0 45. rivée de D. Antoine de Tolede, il peut assurer le pape, qu'une des principales raisons qui lui fait défirer la paix, est le moyen sûr & aisé par lequel on pourra pendant cette paix appaifer tous les différends de la religion qui troublent son royaume; à quoi Pie IV. peut être persuadé qu'il s'employera de tout son pouvoir. Car bien qu'il voye présente-

en écrivit à Bochetel évêque de Rennes, son am-

Il écrivit peu de tems après à l'évêque d'Angou-

bassadeur auprès de Ferdinand.

LIVRE CENT CINQUANTE QUATRIEME. 479 ment ces troubles en état d'être appaifés par rapport aux séditions, & au port d'armes publics, dont par le An. 1560. moyen du bon ordre qu'on y avoit mis, un chacun s'abstient, il ne laisse pas de s'appercevoir tous les jours de plus en plus que les nouvelles opinions demeurent enracinées dans leurs cœurs, & qu'elles y feront plus de progrès, si on n'y apporte un remede propre & conforme au mal. Que le roi fouhaite donc, fuivant ce qu'il a mandé à l'abbé de Manne, que l'évêque d'Angoulême y tienne la main, & fasse toutes les instances nécessaires auprès du saint pere, afin qu'il veuille accorder un concile libre & général, lui remontrant de plus le zéle & l'affection de sa majesté pour le bien & le repos de toute la chrétienté, enforte que si sa sainteté veut y travailler, comme il l'attend d'elle, & que ses bonnes intentions soient secondées de celles des princes chrétiens: il ne doute pas qu'on n'en puisse retirer un très-grand fruit. Cette lettre étoit datée de Fontainebleau le vingt-sixiéme de Juillet.

Le roi avoit écrit de faint Germain en Laye, après l'assemblée de Fontainebleau, aux évêques, a l'évêque de Renprélats & autres ministres de l'église de son obéis- nes ambassadeur auprès de l'empefance, de se trouver à Paris, dans l'assemblée géné-reur. rale qui devoit s'y tenir, pour consulter & résoudre concile de Treme, in-4. p. 49. 0 50. ce qu'ils jugeront devoir être proposé au concile général, & cependant réformer les abus introduits dans l'église; ensorte qu'ils puissent être dans cette ville le vingtiéme de Janvier prochain. Mais pour donner des preuves au pape, qu'il ne pensoit plus au concile national, il y eut un mémoire arrêté au conseil, pour être envoyé de la part du roi à l'évê-

que de Rennes ambassadeur auprès de l'empereur. An. 1560. Le roi disoit dans ce mémoire, qu'ayant sçû que le pape voyant les obstacles qui s'opposoient au dessein où il étoit de leverla suspension du concile à Trente, vouloit indiquer de nouveau ledit concile ou dans la ville de Verceil en Piémont, ou dans celle de Cazal dans le Montferrat ; il avoit envoyé en diligence un courier à l'évêque d'Angoulême à Rome; pour lui ordonner d'aller încessamment trouver Pie IV. & lui faire entendre qu'il approuvoit ce dessein, & qu'il le prioit de le communiquer à l'empereur & au roi d'Espagne, afin que ces deux princes étant d'accord là-dessus, lui-même pape procédat promptement à la publication du concile; mais qu'il eût foin fur-tout, de nommer des légats recommandables parleur mérite, & de rendre le concile si libre, si sûr, & si général, que tout le monde pût connoître la sincérité de ses intentions, & que les Protestans comme les Catholiques pûssent y être attirés avec confiance.

> Le roi ajoutoit qu'à l'égard de l'alfemblée des prélats qu'il avoit indiquée pour le mois de Janvier fuivant, il donneroit ordre qu'elle ne passa plus avant, puisqu'elle n'avoit été entreprise qu'au désaut du concile général: mais qu'aussi il prioit d'user de diligence, pour la convocation & l'ou verture de ce concile:assa qu'elle s'estats généraux du royaume étant assemblés le dixième de Décembre prochain, l'on pût, en apprenant l'ouverture dudit concile, donner statssaction à ceux qui feroient instance, pour exiger qu'on travaillat à régler les disputes sur la religion, & que les sujets du roi ne crussent pas que dans une affaire

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 481 faire si importante & dont on étoit déja convenu, on voulut seulement les repaître de paroles & de An. 1560. vaines espérances, sans leur montrer des effets de la réformation que chacun attendoit avec impatience. Mais, continue le roi, sil'empereur n'accepte aucun des deux endroits qu'on a nommés, & qu'il aime mieux s'arrêter à la ville de Trente, j'y consens, & ne veux refuser aucun endroit qui seroit proposé par le pape, s'il est accepté par l'empereur & le roi d'Espagne; tant je désire voir la fin de cette affaire. L'é-

vêque de Rennes fut encore chargé de communiquer le tout au nonce résident auprès de Ferdinand, asin que de sa part fi travaillat à faire convenir les per-

fonnes intéressées du lieu du concile, & que le tout fût promptement resolu. Il ne s'agissoit donc plus que de sçavoir les sentimens des princes sur le lieu du concile. Le pape les ambassadeurs, pour en être mieux instruit, appella tous les ambas- ausquels il p opo-

sadeurs qui étoient à Rome, à l'exception de celui cile.

Pallavie, us supp

de France, & celui de Pologne : ce dernier étoit malade, & l'autre ne sut pas mandé, pour éviter, dit le pape, quelque dispute sur la préséance. Pie IV leur proposa donc l'affaire du concile, & leur sit sçavoir qu'il vouloit absolument l'assembler; mais qu'il jugeoit à propos de l'indiquer à Trente, parce que cette ville ayant été acceptée deux fois, ne pouvoit être refusée, puisque le concile que les papes Paul III. & Jules III. y avoient tenu, n'étoit pas fini, mais feulement suspendu; en sorte que levant la suspenfion, il seroit ouvert comme auparavant. Que d'ailleurs s'y étant fait plusieurs saints décrets, il ne seroit pas juste de les remettre en dispute, sous

Tome XXXI. Ppp

prétexte que ce feroit un nouveau concile. Qu'il or-An. 1560. donneroit à ses nonces qu'il avoit auprès de l'empereur, des rois de France & d'Espagne, d'en traiter avec ces princes; & qu'il avoit jugé à propos de les assembler tous pour cet effet, asin qu'ils pussent en donner avis eux-mêmes à leurs maîtres.

Le pape envoye 6ap. 14. m, 1. 0 1.

Le dessein du pape sut sort approuvé des ambas-Le pape envoye fadeurs, qui louerent beaucoup son zéle, comme tendant à la conservation de la foi, & à l'avantage cencil. Trid. 1. 14. des princes, qui ne pouvoient pas gouverner leurs états au milieu de tous ces changemens de religion. Pie IV.enécrivit à ses nonces d'Allemagne, de France & d'Espagne; & comme leurs réponsses ne le satisfirent pas, il prit la résolution de députer vers ces princes, pour sçavoir leur derniere resolution. Il envoya auprès du roi d'Espagne Annibal Altemps, qui fut cardinal l'année suivante; un autre Annibal son frere vers l'empereur Ferdinand, & Gabriel Serbellon, un autre de ses neveux au roi de France. Mais comme le premier n'étoit destiné que pour complimenter le roi d'Espagne, & le remercier de la part qu'il avoit prise à son élevation au souverain pontificat, il nomma pour lui fuccéder dans sa nonciature, Reverta évêque de Terracine, prélat recommandable par sa vertu, aimé du pape comme son compatriote, & qui fut chargé de cet emploi à la recommandation du cardinal Caraffe.

CVI. faire creer Colma de Medicis roi de De Thou, hift. fui semporisal, 26. n 5.

Pendant les négociations des nonces dans ces différentes cours, Cosme duc de Florence, sollicité par le pape, envoya à Rome avec un train magnifique Jean son second fils, qui depuis peu avoit été fait cardinal. Il y fut reçu avec beaucoup de distinc-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 483 tion; & le pape pour lui marquer son amitié, lui sit restituer l'archevêché de Pise, qui lui avoit été in- An. 1560. justement ôté par Paul IV. qui en avoit pourvû le cardinal Scipion Rebiba: celui-ci eut en échange l'évêché de Troja dans la Poüille. Mais toutes ces faveurs du pape envers Cosme furent peu de chose, en comparaison de celles dont il vousut le combler dans le même tems, mais qui furent sans succès. Comme François, fils aîné du duc étoit déia dans un âge propre à se marier, & que le pape qui se disoit de cette famille, vouloit l'illustrer par quelque belle alliance, il chargea l'évêque de Terracine son nonce auprès de Philippe II. d'engager ce prince à accorder en mariage sa sœur , veuve du prince de Portugal, & mere de Sebastien, qui regna après son ayeul, à François fils de Cosme. Mais parce qu'il appréhendoit que Philippe ne confentît pas volontiers à cette alliance, où il n'y avoit pas d'égalité,& qu'il paroiffoit contraire à la gloire de la maison d'Autriche, que la fille d'un empereur, fœur d'un grand roi, & veuve d'un autre, épousat un prince qui portoit seulement letitre deduc; Pie IV. fit proposer à Philippe, pour relever la dignité des Medicis, de créer Cosme roi de Toscane, & de lui donner le droit & les armes des rois, si l'on concluoit ce mariage, ce qui déplut tellement à tous les princes d'Italie, que l'affaire échoua entierement.

Pie IV. feignit d'abord de vouloir beaucoup de la médiate la perbien aux Caraffes, qui n'avoient pas peu contribué te det Carafie. id. à le faire monter fur le fiége pontifical; & pour per l'abordine id. mieux couvrir cette feinte, il députa à Philippe II. " find the aux. Fabricio de Sanguine, grand ami de cette famille, " mille, " mi

& le chargea aussi-bien que l'évêque de Terracine, An. 1560. de traiter avec ce prince, & de lui demander pour le comte de Montorio, la récompense que Vargas son ambassadeur lui avoit promise en échange de Palliano dans la Calabre, & pour le cardinal son frere, la pension dont on étoit convenu. Philippe, qui vouloit obliger Pie IV. donna ordre au comte de Tendille de contenter les Caraffes, suivant l'intention de ce pape. Et parce que pendant l'interregne, les places qui leur avoient été enlevées dans la Romagne, & dans le territoire de Perouse, & reprifes par le comte de Bagni, les Vitellis, & Ascagne de la Cornia, leurs feigneurs légitimes, avoient été mises en sequestre, par l'entremise du sacré collège; il voulut qu'on rendît à Antoine Caraffe Montebello, & qu'on procédat contre les Vitellis comme rebelles, malgré les oppositions de Cosme, qui croyoit que sa réputation l'engageoit à ne pas manquer à ses amis dans le besoin.

O 15. 11. 5. 0 feq.

Cette affaire ayant été exécutée, le pape qui croyoit en avoir assez fait, pour ne pas encourir dans le public le reproche d'ingratitude, ne montra concil. Trid. L. 14. plus que de l'aversion pour les Caraffes: & il ne lui fut pas difficile de trouver l'occasion de mortifier des hommes qui avoient si long-tems abusé du pouvoir, dont ils avoient joui sous le gouvernement de Paul IV. leur oncle, & qui s'étoient chargés de plusieurs crimes odieux, dont on a déja parlé. Marc Antoine Colonne, & Julien Césarine, qui avoient été du nombre de ceux qui avoient éprouvé les effets de leurs injustices, pressoient d'ailleurs le pape de faire punir les coupables, & leurs instances se trouLIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 485

vant secondées par l'inclination de Pie IV, on ne tarda pas à agir contre ceux dont on se plaignoit An. 1560. avec tant de vivacité. On prit le tems qu'on tenoit un consistoire, pour mander le cardinal Charles Caraffe, & fon coufin Alphonfe cardinal de Naples. Ces deux cardinaux étant arrivés au Vatican, Gabriël Serbellon se saisit d'eux, & les conduisit dans le château Saint-Ange. Dans le même tems, Jean comte de Montorio, qui étoit venu à Rome la veille. fut aussi fait prisonnier; & l'on arrêta de même le comte Aliffe son beau-frere, & Leonard Cardini. On rapporte que le cardinal Caraffe se voyant conduire en prison, dit, que c'étoit justement qu'on traitoit ainsi les Caraffes, qui avoient élevé Medechino au fouverain pontificat. Antoine de Montebello fut cité, parce qu'averti de la détention de fon frere, il avoit pris la fuite.

Pendant ce tems-là le pape rétablit Cosme de Medicis dans Soana, qu'il enleva à Nicolas Urfin Par les artifices comte de Petigliano. Ce dernier connu par ses vio- de Medicis re lences & par ses mœurs déreglées, retenoit cette ville De Thou, his. qu'il avoit reprise dans les dernieres guerres, comme son ancien patrimoine : & Cosme la redemandoit, comme faisant partie de l'état de Sienne, & dans laquelle par conséquent il devoit rentrer par le traité. Il en avoit fait parler souvent au roi de France par Alphonse Tornabuoni ; mais toute la réponse qu'il en avoit reçue, étoit que le roi ne trouveroit pas mauvais qu'il s'en rendît maître, de quelque maniére qu'il le fit; mais qu'il ne vouloit pas se mêler de cette affaire. Cosme regardant cet aveu du roi comme une permission, commença à machiner

Ppp iii

contre le comte de Petigliano, & ayant gagné Alexandre son fils, il traita avec lui pour lui livrer la citadelle; mais la trahifon ayant été découverte, Alexandre fut arrêté, & Frasquino qui lui avoit donné ce conseil fut pendu. Cosine fâché que son entreprise eût été sans succès, eut recours à la force, & donna ordre à Chiappin Vitelli de mener six mille hommes d'infanterie contre le comte de Petigliano, & de délivrer Alexandre, Aussi-tôt on tira le canon de Montepulciano, quoique les ambassadeurs de Ferdinand & du roi en murmurassent; & le comte avant imploré leur secours, parce que son état dépendoit de l'empire, & qu'il s'étoit mis sous la protection des François; ils agirent auprès du pape pour l'engager à interposer son autorité, & à commander qu'on levât le siège de Soana; qu'autrement on renonceroit au traité, qui dès-lors seroit censé romou. Pie IV. y envoya fur le champ Gabriel Serbellon . qui en qualité d'arbitre, reçut Soana du comte de Petigliano, & la remit auffi-tôt entre les mains de Cofme, fans avoir entendu les raisons de l'autre partie.

Pallavic. in hift. cono Trid. liv. 14. Ce 17 #. 3.

Cosme ainsi maître de cette ville, pressoit encore de Medicis le pape de fonger aux affaires du dehors, de faire De Thou, us sup. fortifier les places maritimes, & de mettre dans l'isle d'Elbe une forte garnison, pour empêcher les courses & les violences des Turcs. Il le pria aussi d'avoir égard aux troubles excités en France & en Ecosse, de ne pas négliger tant d'ames qui étoient en péril pour la religion, de ne pas permettre que les princes tirassent d'ailleurs que du saint siège le remede au mal, & qu'ils eussent recours à un concile national, dans sa persuasion que le pape n'en

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 487 vouloit point de général, quelques démarches qu'il fit pour l'assembler. En effet Pie IV. alléguoit tou- An. 1560. jours qu'il vouloit en conférer avec Cosme avant que de se déterminer, & que pour celail seroit le voyage de Boulogne, & verroit ce prince en passant pour le consulter sur ce qui regardoit la sureté & l'intérêt public d'Italie. Mais Cofme ne comptant pas beaucoup sur ces promesses du pape, prit le parti d'aller lui-même à Rome, & il y arriva dans le mois d'Octobre avec fes deux fils, le cardinal & Garcias. On lui fit une magnifique réception, & dans une conférence particuliere qu'il eut avec Pie IV. il obtint que l'on publieroit incessamment la convocation d'un concile général pour le commencement de l'année fuivante.

Il représenta au pape, qu'il étoit expédient à la religion chrétienne, dont le pontife de Rome est le pape à affembler défenseur & le pere commun, d'appliquer un re- De Thou, hist. us mede général à un mal qui se répandoit par tout, & supra. qui failoit des progrès à l'infini : qu'il ne devoit pas craindre qu'un concile légitimement assemblé, se-Ion la puissance qu'il en avoit, ordonnât rien de trop rigoureux & de trop févère contre les mœurs & les abus de la cour Romaine. Qu'en effet, il ne se pouvoit faire, que celui qui avoit été élu pape légitimement, ne voulût pas la correction des mœurs & de la discipline. Qu'il devoit donc donner ordre que cette affaire se sît avec sincérité & debonne soi, qu'il n'y eût aucune duplicité, & qu'il fit enforte d'attirer à fon concile de tous les endroits de la chrétienté des théologiens choisis, pour y être entendus avec bonté. Que par ce moyen l'on rétabli-

Dans l'audience que Philippe II. avoit donnée à

roit l'union dans l'église, divisée par la licence ou An. 1560. par la diversité des opinions. Mais les réponses que le pape reçut de ses nonces au sujet de ce concile, ne servirent qu'à augmenter ses embarras, & à le rendre plus incertain.

CXII.

concil. Trid, l. 14. g. 13. H. 4.

Philippe II. ac- l'évêquede Terracine, ce nonce lui représenta que corde à l'eveque le pape recevoit des avis fréquens des troubles que Pallavic., hift. les hérétiques causoient en France, en Flandres & en Savoye; des conjurations qu'ils tramoient en Al-1emagne, en Angleterre, en Ecosse, & dans la Suisse; qu'il apprenoit avec douleur qu'ils s'efforçoient de se répandre en Espagne, qu'ils sollicitoient les Maures de Grenade à prendre les armes, & imploroient le secours du Dey d'Alger & des Turcs pour ruiner les Chrétiens ; que dans ces fâcheuses extrémités il se trouvoit en quelque sorte consolé, par l'espérance qu'il avoit d'être secouru du roi catholique, à qui la providence divine n'avoit départi tant de royaumes, & même le gouvernement du nouveau monde, que pour les employer au fecours de la religion. Ce même nonce le pria ensuite de réparer les dommages faits à la jurisdiction eccléssastique sous le pontificat de Paul IV. & de rétablir dans ses états l'autorité du faint siège, à laquelle on avoit donné plusieurs atteintes par différens édits : ce qui faisoit croire aux hérétiques que l'Espagne tendoit par-là à se soustraire de l'obéissance due au vicaire de Jesus-Christ. Qu'il étoit à propos que sa majesté révoquât ces édits, afin qu'il n'en parût aucun vestige, dans un tems où l'on se disposoit à un concile général.

CXIII A l'occasion de ce concile le nonce ajouta, que Ce nonce lui le LIVRE CINQUANTE-QUATRIEME.

le pape avoit établi une congrégation de cardinaux pour convenir des moyens de réformer le clergé, An. 1560. plutôt que d'exposerses déreglemens, s'il y en avoit, parle du concile dans une si célebre assemblée ; qu'en attendant , les dipose. évêques avoient ordre de se retirer dans leurs dio- Pallav.

cèses, & d'y travailler à cette réforme, pour laisser au concile le soin de corriger les désordres ausquels ils n'auroient pû apporter aucun remede; mais que Pie IV. demandoit avec instance au roi des secours puissans, & des avissages, qu'il ne pouvoit attendre des autres princes dont les états étoient infectés de l'hérésie, parce qu'ils craindoient de dire ou faire quelque chose qui déplût à leurs sujets hérétiques. Et parce que ce concile, ajouta-t-il, ne peut s'assembler qu'à grands frais, & que le trésor ecclésiastique n'est pas seulement épuisé, mais encore chargé de beaucoup de dettes, par les guerres précédentes; le pape se flatte que le roi voudra bien favoriser l'imposition qu'il a dessein de faire sur les biens eccléfiastiques de ses états, & qu'il tiendra de la générofité du prince, en reconnoissance de la faveur qu'il lui accorde d'imposer sur les églises les sommes nécessaires pour rétablir & renforcer son armée nayale.

Le roi d'Espagne répondant au nonce, s'excusa d'abord sur ce qu'il avoit tant différé à rendre ses d'Espagneau nonrespects au souverain pontife, & dit, qu'il avoit nom- Pallav. ut sup. ne mé depuis plus de deux mois le comte de Tendille, 5 pour ce sujet; mais que la maladie l'avoit arrêté; qu'il n'avoit jamais été plus joyeux, que quand il avoit appris son élection, & que faisant de son mérite & de sa vertu une estime toute particuliere, il lui

Tome XXXI.

promettoit plus qu'à tout autre obéissance & sidélité. An. 1560. Il accorda au nonce la liberté d'exercer ses pouvoirs. Il reconnut qu'il y avoit eu des édits rendus au préjudice de la jurifdiction ecclésiastique, & promit d'y mettre ordre au plûtôt. Quant au concile il dit, que comme l'affaire étoit importante, il avoit besoin de quelque tems pour y penser : que le roi très-chrétien l'avoit prié de s'unir à lui, pour demander tous deux ensemble au pape la convocation de ce concile, & qu'il avoit consulté plusieurs personnes sçavantes de son royaume, pour sçavoir quel étoit leur avis, mais qu'il n'y avoit rien encore de décidé là-dessus. Ce prince sit attendre plusieurs jours une réponse précise, & la rendit enfin, en assurant le nonce qu'il approuvoit la convocation du concile .. & que le pape levât la fuspension de celui de Trente, promettant d'employer toute son autorité pour favorifer un si pieux dessein, d'ordonner à ses évêques de s'y rendre, & de faire tout ce qu'il pourroit en faveur du synode : mais il ajoûta, qu'il ne falloit néanmoins rien déterminer à ce sujet sans le consentement de

Il n'y avoit que le premier qui eût besoin d'être follicité, le second étoit déja gagné. Pour en-Pallav.loco fup, gager l'empereur dans le même parti, le pape envoya auprès de lui Marc Siticus, des comtes d'Altemps, noble Allemand, qui étoit pour lors évêque de Cassano. Il étoit accompagné de Corneille Musso évêque de Bitonte, pour l'aider dans ce qui concerneroit les affaires de la religion; & il étoit chargé de présens pour les princes de la famille de l'empereur. La principale commission de Musso, étois

l'empereur & du roi de France.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 491 d'exhorter Maximilien, fils de Ferdinand, & roi de

Bohême, à être bon Catholique, parce qu'il sem- An. 1560. bloit avoir du penchant pour les nouvelles erreurs, & sur-tout pour le rétablissement de la communion fous les deux espéces. Et parce qu'on s'étoit persuadé à la cour de Rome que Maximilien ménageoit les Protestans, afin de parvenir plus facilement à l'empire, le nonce s'employa à lui faire connoître qu'il y avoit plus à espérer des princes Catholiques que des autres ; que l'unique moyen pour avancer ses affaires du côté de l'Empire, étoit de s'attacher constamment à la vraye religion, puisqu'outre les électeurs Catholiques qui lui seroient savorables, les rois de France & d'Espagne, & le souverain pontise s'employeroit pour lui avec zéle. Maximilien se contenta de répondre à des offres si gracieuses, qu'il remercioit le pape de son attention; mais qu'il préféroit sa conscience à tous les avantages temporels : & cette réponse fut très-mal interprétée à Rome, où on la regarda comme un acte de révolte contre l'église, & un témoignage du penchant du prince pour le Luthéranisme.

Peu de tems après le pape fit partir Stanislas Ho- Stanislas Hossus sius Polonois, évêque de Warmie, en qualité de son magne auprès du nonce ordinaire auprès de l'empereur, pour parler même empereur. avec lui du rétablissement du concile à Trente. Com-sup. n. 9. me l'empereur trouvoit de grandes difficultés dans hec ann. n. 60, l'exécution de ce dessein, il dit sur la proposition qui lui en fut faite, que l'intention du pape étoit trèslouable, puisque c'étoit là l'unique moyen pour appaiser tous les troubles qui divisoient l'église : qu'il cût été à fouhaiter qu'on eût employé ce remede

plusieurs années plûtôt pour éviter le renversement An. 1560. des choses sacrées & profanes, qui étoit arrivé ; que cependant il valoit mieux l'appliquer aujourd'hui, que de laisser les choses dans l'état où elles étoient: mais que quelque zélé que fût le pape, pour confommer cette affaire, il ne la croyoit pas d'une si facile exécution, & qu'il pensoit qu'il lui falloit plus d'une année seulement pour la commencer.

Inter comment

Burghefiorum,

Venant ensuite aux difficultés qu'il trouvoit dans Difficultés pro-posses par l'empe- cette entreprise, il dit, qu'il falloit auparavant établir une paix solide & constante entre la France & Palles, in hij. l'Angleterre. Que le concile ayant été déja deux men. Tr., lib. 19 fg. fois assemblé à Trente, sans avoir procuré de grands avantages, par la faute des souverains, ou qui ne l'avoient point honoré de leur présence, ou qui n'y avoient point eu d'ambassadeurs, le pape devoit prévenir ces inconvéniens, pour n'y plus retomber; que pour lui, il promettoit de faire son devoir; que le roi d'Espagne son neveu n'y manqueroit pas non plus; mais qu'il ignoroit ce que pensoient les rois de France, d'Angleterre, de Portugal, d'Ecosse, de Suéde, de Pologne, les Vénitiens & les autres: & que c'étoit au pape à s'informer de leurs sentimens. Qu'à l'égard des princes & des états de l'empire, on pouvoit s'assurer de ceux qui suivoient la religion Romaine, tant ecclésiastiques que laïques; mais que l'on ne devoit pas compter sur ceux de la confession d'Ausbourg; & que s'ils consentoient à un concile, ce ne seroit quà des conditions fort dures, qu'on ne voudroit pas leur accorder : qu'il ne pouvoit donc que les y inviter seulement, n'étant pas à propos de penser à les y contraindre par les armes, vû fur-tout, qu'ils

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 493 étoient puissans, fort obstinés dans leur religion, & appuyés d'alliances très-confidérables. Une autre An. 1560. difficulté que faisoit l'empereur, fut que l'absence du pape ayant nui beaucoup au concile déja deux fois assemblé, il falloit faire ensorte qu'il s'y trouvât présent pour donner plus de poids aux décisions, comme il se pratiquoit dans les anciens conciles. Qu'il croyoit aussi que la ville de Trente n'étoit ni affez grande, ni affez commode, ni dans une fituation affez avantageuse pour une si célébre assemblée. Que la ville de Cologne conviendroit mieux , ou si le pape l'agréoit, Constance ou Ratisbonne. Il ajoùtoit, que quelque soumis qu'il fût, & que quoiqu'il ne voulût rien prescrire au pape de ce qu'il devoit faire pour traiter des affaires de la religion, il osoit cependant lui représenter que les protestanss'étoient plaints avec quelque raison de la dureté avec laquelle on les avoit traités, en leur refusant un sauf-conduit semblable à celui que les peres de Basle avoient accordé aux Bohémiens, & en ne voulant pas les entendre. Que s'il ne vouloit que lever la suspension du concile, il s'exposoit à de grands inconvéniens, non qu'on eût dessein de combattre ou d'affoiblir les décrets déja publiés; mais parce que cette continuation ne pouvoit se faire, qu'on n'écoutat les protestans sur les articles déja décidés : Que de plus, la suspension n'étoit que pour deux ans, & qu'il y en avoit près de huit d'écoulés : qu'enfin le pape trouveroit plus de gloire à convoquer un nouveau concile, qu'à en continuer un déja commencé depuis si long-tems.

L'empereur continuant de proposer ses réflexions,

Qqqiij

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. dit encore, que puisque la convocation du concilo

nion du calice & le mariage des pré-Pallav. nt fup. l.

An. 1560. souffroit tant de difficultés, & que le succès en étoit si incertain, il souhaittoit que le pape entrât dans ses L'empereur de-mande la commu. vûes, & approuvât d'autres moyens qui pussent suppléer au défaut d'un concile; d'autant plus, que tous les Catholiques ne sembloient pas l'approuver unarallev. ut jup. 1. toient pas cette réformation qu'on prétendoit y faire. Enfin il proposa d'apporter quelque adoucissement à la févérité des anciens canons, par rapport à la foiblesse des hommes, & cela en deux choses demandées très-fouvent, depuis long-tems; l'une, concernant le peuple, & l'autre le clergé : la premiere d'accorder l'usage du calice aux laïques, selon le pouvoir qu'en avoit l'église, qui l'avoit accordé dans un tems, & défendu dans un autre, selon les différentes conjonctures. La seconde, de permettre le mariage aux prêtres, comme l'avoient demandé dans un fynode l'évêque de Salzbourg & plusieurs autres évêques, pour ceux de leurs diocèses; l'empereur donna au nonce ces difficultés par écrit, afin qu'il pût les communiquer au pape, avec lequel il promit de se conduire toujours en fils obéisfant & en empereur catholique, fans déroger jamais à ces deux qualités.

CXIX. Ecrit du cardinal d'Ausbourg fur le même sujet. Pallav. ut fup. c. 13. H. 19.

Les difficultés & les demandes de ceprince furent envoyées au pape par son nonce, avec un écrit du cardinal d'Ausbourg, qui avoit beaucoup de crédit à la cour. Il proposoit différens conseils, qu'il avoittirés, disoit-il, des instructions de plusieurs grands hommes, pleins de zéle pour les intérêts de la religion. Il ajoûtoit, qu'il falloit remettre au concile le foin de

prononcer fur les deux articles de l'usage du calice, & du mariage des prêtres; & qu'il ne falloit rien préci- An. 1560.

piter dans l'affaire du synode, malgré les empressemens du roi de France, parce qu'il falloit auparavant réunir les princes Allemands, pour les obliger à appuyer le concile, & de leur autorité, & de leur préfence; sans quoi le concile seroit méprisé, & deviendroit le sujet des railleries des ennemis de l'église. Qu'il ne falloit pas tellement s'obstiner à vouloir l'assembler dans la ville de Trente, qu'on ne pût choifir un autre lieu plus commode. Qu'on pouvoit prendre Colmar, ville libre dans l'Alface, peu éloignée de la Flandre, de la Franche-Comté & de la Lorraine, deux fois plus grande que Trente, environnée de pays Catholiques, & presque tous sujets de la maison d'Autriche, & de plus abondante en vivres, à cause de la proximité du Rhin, & des provinces fertiles qui font dans fon voisinage.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 495

Le pape s'apperçut qu'on lui proposoit des conditions capables en apparence d'attirer les héréti- pe sur les difficul ques; mais très-funestes aux Catholiques, puisqu'on tet de l'empereur. demandoit un nouvel examen des decrets que le con- 13. 11. 10. 6 614 cile avoit déja faits, & qu'on pourroit faire éprouver le même fort à ceux qui seroient établis dans la fuite. Il en conféra avec Antoine Amulius, ambaffadeur de la république de Venise, en qui il avoit beaucoup de confiance. Il lui en parla, & en public & en particulier : il lui dit, que les princes vouloient & ne vouloient pas le concile; que les François proposoient des conditions qui sembloient être dictées par les Protestans; que le roi d'Espagne ne le vouloit accepter qu'après le consentement de l'empe-

reur, & que l'empereur ne rendoit que des répon-An. 1560. ses ambigues, dans l'appréhension qu'il avoit des Protestans, Il lui communiqua l'écrit de Ferdinand, fous un grand fecret, & lui demanda fon avis, & celui de la république. Il ajouta, qu'il fouhaitoit sincérement le concile, & qu'il seroit bien-aise qu'on le continuât à Trente, où il avoit été déja deux fois affemblé; que le choix d'une autre ville demandoit beaucoup de tems, avant que tous les princes en fuffent convenus : qu'au reste, il étoit indissérent sur cet article, & qu'il aimoit autant une autre ville que Trente, pourvû qu'on y fût en sûreté; ce qu'on ne pouvoit guére espérer de toutes les villes d'Allemagne. Le pape dit encore, qu'outre la puissance & les forces des Luthériens, Maximilien roi de Bohême étoit plus puissant en Allemagne que son pere Ferdinand, & que la religion de ce prince étoit suspecte. Il demanda à l'ambassadeur, si en cas qu'il fallût absolument renoncer à la ville de Trente, la république voudroit bien accorder quelqu'une de ses villes, comme elle avoit autrefois accordé Vicenze. Il l'entretint encore sur la demande qu'on faisoit d'examiner de nouveau les articles décidés, à quoi il assura qu'il ne consentiroit jamais, dût-il lui en coûter la vie, & qu'il répandroit tout son sang pour maintenir ce qui avoit été fait à Trente, comme étant matière de foi ; qu'il vouloit qu'on jouît dans le concile d'une pleine & entiére liberté; mais fauf la dignité du siège apostolique, & l'intégrité des anciens décrets. Enfin, que pour ce qui regardoit la communion sous les deux espéces, & le mariage des prêtres, il n'ignoroit pas que ces deux choses étant de

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 497 de discipline, il pouvoit les accorder; mais qu'il ne croyoit pas devoir donner atteinte à des loix établies An. 1560. dans des conciles, & qu'il falloit renvoyer cette affaire au futur concile; sur quoi il demanda à Amulius fon avis.

L'ambassadeur lui répondit, qu'il approuvoit fort la tenue du concile à Trente, qu'il ne pouvoit rien l'amballadeur dire fur les sentimens de sa république, qui autrefois Venile. Pallav. 10 supp. c. 6. avoit accordé Vicenze, dans un tems où elle étoit en guerre avec le Turc; mais qu'aujourd'hui qu'elle étoit en paix, elle ne vouloit pas irriter le Sultan, qui peut-ctre s'imagineroit qu'on traiteroit dans ce concile de la guerre qu'on voudroit lui faire, & de quelque alliance contre lui. Quant aux décrets dont on demandoit la révision, Amulius dit, que ces choses étoient fort au-dessus de sa portée; qu'il ne pouvoit rien décider sur des matières si relevées, qu'il se souvenoit seulement de ce que disoit Aristote, que la perpéptuité des loix établies est si avantageuse à la république, qu'il est expédient de n'y rien changer, quandmême au commencement elles n'auroient produit aucun avantage. Enfin, pour les deux adoucissemens que l'empereur demandoit, touchant l'usage du calice, & le mariage des prêtres, Amulius demanda au pape, si en accordant ces deux choses aux hérétiques, ils retourneroient sincérement dans le fein de l'églife. Pie IV. répondit, qu'il prévoyoit bien que quand même on leur accorderoit tout ce qu'ils demandoient, ils ne quitteroient pas pour cela leurs opinions erronnées, & que l'empereur même n'oseroit pas s'en flatter. Eh bien, dit l'ambassadeur, puisqu'il n'y a aucune espérance d'un retour sincère, Tome XXXI.

Comme le pape voyoit que toute la difficulté

il faut laisser les choses dans l'état où elles sont, par-An. 1560. ce qu'il ne convient pas de saire un changement d'une si grande conséquence dans la discipline eccléssastique, sans saire intervenir l'autorité d'un concile.

CXXII.
Lepapeenvoye
Zacharie Delfino
nonce auprès de l'empereur.
Pallavic. ibid, ut
fup. l. 14. 6. 4. n.
S. & feq.

étoit du côté de l'Allemagne, il résolut d'envoyer un autre nonce à l'empereur, afin qu'en se joignant à Hosius, tous deux pussent par leur adresse determiner ce prince, ramener les hérétiques, & confirmer les Catholiques dans la foi. Il choisit pour cette légation Zacharie Delfino évêque de Pharo, qui s'étoit déja acquitté de cet emploi sous Jules III. & Paul IV. & qui étoit fort confidéré de Ferdinand, qui l'avoit chargé de ses affaires auprès du défunt pape. La commission de Delfino portoit qu'il représenteroit à Ferdinand la nécessité de rétablir le concileà Trente; que tous les autres princes y avoient consenti ; qu'il n'y avoit aucune apparence de le mettre en Allemagne où le nombre des hérétiques surpassoit de beaucoup celui des catholiques; que ceux-là pourroient obliger les peres à quelque démarche favorable à l'hérésie; à laquelle, si l'empereur consentoit, il s'attireroit la haine de tous les princes catholiques, & exposeroit son falut, sinon qu'il exciteroit l'indignation des protestans, qui lui porteroient les mêmes coups qu'ils avoient portés à Charles V. sans qu'il pût trouver les mêmes ressources. Qu'on voyoit affez le dessein des hérétiques, qui étoit d'avoir un concile contraire aux usages & à la dignité de l'église; de sorte qu'en leur accordant ce qu'ils demandoient, cette complaisance

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 400 ne serviroit qu'à les entretenir dans le schisme.

Le nonce devoit ajoûter que le concile n'ayant An. 1560. été suspendu qu'à cause des guerres qui regnoient entre les princes, il étoit naturel de lever cette sufpension, ces guerres étant finies; que dans le dessein d'y recevoir les protestans qui viendroient à Trente, avec beaucoup de bonté & de charité, il y avoit lieu despérer que quelques - uns d'entre eux zélés pour la paix, s'y rendroient avec plaisir, & que d'autres touchés des bonnes manières avec lesquelles on auroit reçu les premiers, suivroient leur exemple, & concoureroient à rétablir l'union dans l'église. Oue si l'empereur usoit de délais, il faudroit sui remontrer que les deux rois de France & d'Espagne, ne vouloient souffrir aucun retardement, que le pape en connoissoit le danger, & que les Protestans en deviendroient plus fiers. Que la sûreté seroit entière à Trente, & pour les Catholiques, & pour ceux de la confession d'Ausbourg : ceux-là se voyant appuyés des forces de l'Empire, des ducs de Cléves & de Baviere, & de tous les princes de leur religion: ceuxci se trouvant dans une ville frontière d'Allemagne, & munis d'un bon sauf-conduit, avec lequel ils seroient entendus avec bonté, & pourroient proposer librement toutes les difficultés, ausquelles on satisferoit pleinement.

Quant à la réformation de la discipline que l'empereur demandoit, le nonce étoit chargé de lui faire connoître le zéle avec lequel le pape la désiroit, & qu'il étoit prêt à se résormer lui-même le premier, afin d'animer les autres par son exemple, mais que cette affaire ne pouvoit être mieux terminée que

coo Histoire Ecclesiastique.

dans le concile : & pour dissiper tous les mauvais An. 1560. conseils que des hommes politiques, conduits par des raisons toutes humaines, pourroient donner à l'empereur, Delfino devoit dire encore à ce prince qu'il lui étoit beaucoup plus avantageux pour conferver l'empire dans la maison d'Autriche, de s'attacher aux Catholiques, qu'aux Protestans : que quand même ces derniers éliroient son fils, le pape n'approuveroit jamais son élection, non plus que les princes Catholiques, & les ecclésiastiques d'Allemagne, qui peut-être se détermineroient à élire un autre roi des Romains : que de plus les électeurs hérétiques, quoique plus puissans, ne faisoient pas le plus grand nombre, & que dans une élection on comptoit les suffrages, & l'on ne faisoit aucune attention aux forces de ceux qui élisoient. Que si l'empereur peu touché de ces raisons, resusoit de consentir à ce qu'on tînt le concile à Trente, le nonce devoit lui représenter avec beaucoup de modération, qu'il n'étoit pas permis à un pape de manquer aux besoins & aux vœux des autres nations, qui troublées par les nouvelles erreurs, étoient en danger de périr; que sur son resus, le pape assembleroit le concile en quelque ville d'Italie, & prieroit seulement l'empereur d'y envoyer ses ambassadeurs. Que si ce prince s'obstinoit à tout refuser, & demandoit qu'on lui accordât les deux articles de l'usage du calice & du mariage des prêtres, avec la réformation des mœurs, Pie IV. chargeoit son nonce de lui répondre, qu'il ne convenoit pas au pape d'accorder des permissions de cette nature sans le confentement de toutes les nations, & de tous les princes Chrétiens que ces

LIVRECENT CINQUANTE-QUATRIEME. COT articles regardent. Tels furent les ordres donnés à Delfino.

Ce nonce s'acquitta avec succès de sa commission, & le pape recut le dix-septiéme d'Octobre des au pape & consent lettres de l'empereur, dans lesquelles, après avoir a l'indiction du loué en général le pieux dessein où il étoit d'assem-Pallav. hist. conc. 

An. 1560.

foit maître du choix de la ville, en disposant les apad Burghesies. choses comme il le jugeroit à propos. Ces lettres furent lues par le secretaire Massarel en plein consistoire. La pensée du pape, appuyée de l'avis des cardinaux, étoit qu'aussi-tôt que les rois de France & d'Espagne seroient d'accord avec l'empereur, il falloit fixer le lieu du concile à Trente, sans aucun délai, de peur que la religion n'en souffrît, & ne continuât à faire tous les jours de nouvelles pertes. Il étoit perfuadé qu'en choisissant la ville de Trente, cela contribueroit à affermir l'autorité de l'église, & à confirmer les décrets qu'on y avoit faits, & dont il ne vouloit pas s'éloigner, dans l'appréhension de nuire à la religion. C'est pourquoi ayant reçu le consentement de la France, du Portugal, du sénat de Venise, des Suisses Catholiques, outre ceux de l'empereur & du roi d'Espagne, il tint un consistoire le quinziéme de Novembre, pour informerles cardinaux que les princes étoient convenus de la ville de Trente pour le lieu du concile.

Ce jour-là le pape publia un jubilé universel, afin Le pape ordonne que par-là on se mît en état d'obtenir les graces du un jubilé. ciel pour l'heureux fuccès d'un si faint ouvrage, si Pallac, nr sup.c, nécessaire & s désiré. Les cardinaux Sarazin & du

Rrr iii

Puy avoient été chargés d'en dresser la bulle, qui An. 1560. fut signée & scellée le vingtième de Novembre ; & spond. hoc an n. le vingt-quatriéme du même mois, le pape alla en In diar. magistri procession, les pieds nuds, depuis l'église de saint gercmen. in concil. Pierre, jusqu'à celle de sainte Marie sur la Minerve, accompagné du facré collége, & de toute sa cour. Cosme duc de Florence assista à cette cérémonie, & donna occasion à quelque trouble, au sujet du rang qu'il devoit tenir dans cette assemblée; car les ambassadeurs qui avoient coutume de marcher devant la croix, voyant que les évêques la suivoient immédiatement, & que le duc de Florence marchoit après eux, entre les deux derniers cardinaux diacres, voulurent avoir cette place, prétendant que Cosme ne pouvoit marcher qu'en rang de duc ; ce qui causa quelque dérangement, auquel le pape re-

qui le précédoient.

Les deux cardinaux Sarazin & du Puy, qui avoient On dresse & on dresse à la bulle du jubilé; ayant dresse aussi celleconcile de Trente. ci, elle fut lûe dans un confistoire le vingt-neuvié-Pallavie, us sup.
1. 14. c. 17. n. 5. me de Novembre, & approuvée de tous les car-6. Leure de Mr. de dinaux. On y évita le mot de continuation, qui étoit Pille ambassad de odieux à quelques uns; & l'on mit en sa place des 15. Janvier 1561. termes équivalens, en difant, qu'on avoit fait plufieurs décrets à Trente, d'abord sous Paul III. enfuite dans le rétablissement du concile sous Jules III. d'où s'étoit ensuivie une suspension qu'on levoit à présent : ce qui étoit déclarer assez ouvertement, qu'on laissoit aux décrets déja faits la même vigueur, & la même efficace que pouvoient avoir les décrets d'un concile œcuménique encore subsistant. Voici

média, en plaçant le duc entre lui & les cardinaux

pour mémoire à la postérité. Aussi-tôt que nous « IV. pour la conavons été appellé au gouvernement de l'église « vocation du conpar la pure miséricorde de Dieu, quoiqu'avec des « Labbe collect. conforces peu proportionnées à un si pesant fardeau. « o ses-Portant d'abord les yeux sur toutes les parties de « la république chrétienne, & voyant avec une hor- « reur extrême, combien la contagion du schisme & « des hérésies se seroit répandue de tous côtés, & « combien les mœurs des Chrétiens auroient besoin « de correction; nous avons d'abord commencé, « felon l'engagement & l'obligation de notre minif- « tére à appliquer nos foins & nos penfées aux « moyens d'extirper ces hérésies, d'éteindre un schis-« me si pernicieux & si étendu, & de remédier à « une si grande corruption & dépravation de mœurs. « Et comme nous avons connu que le reméde le « plus convenable pour guérir tous ces maux, & « dont le saint siège se seroit déja souvent servi, « étoit l'assemblée d'un concile œcuménique & gé- « néral; nous avons pris la réfolution de le convo- « quer & de le célébrer avec le fecours de Dieu. Il « est vrai qu'il a été déja ci-devant assemblé par « Paul III. & Jules III. fon fuccesseur, d'heureuse « mémoire, nos prédécesseurs: mais ayant été sou- « vent empêché & interrompu pour diverses causes, « il n'a pû être achevé. Car Paul l'ayant premiére- « ment affigné dans la ville de Mantoue, & puis « dans celle de Vicenze, après l'avoir suspendu «

» pour certaines causes portées dans ses lettres, l'au-An. 1560. » roit enfin transféré à Trente; où le tems de sa cé-» lébration ayant encore été différé pour certaines » raisons; enfin, toute suspension levée, il avoit » été commencé dans ladite ville de Trente. » Mais ce concile après quelques fessions tenues, » & quelques décrets rendus, ayant été transféré à » Boulogne, pour certaines causes, du consente-» ment & autorité du siège apostolique; Jules, qui » fut son successeur, le rappella dans la ville de » Trente, où l'on fit encore quelques autres décrets: » mais s'étant élevé de nouveaux troubles dans les » lieux voisins en Allemagne, & une sanglante » guerre s'étant allumée en Italie & en France, le » concile fut derechef supendu & différé, l'ennemi » du genre humain employant ainsi tous ses efforts, » & faifant naître successivement diverses difficultés, » & différens embarras les uns sur les autres, afin » qu'une chose si avantageuse à l'église, & qu'il ne » pouvoit tout-à-fait empêcher, fût au moins retar-» dée le plus qu'il lui seroit possible. Combien ce-» pendant les hérésies se sont-elles étendues & mul-» tipliées? Combien le schisme a-t-il pris de force & » d'accroissement? C'est une chose à laquelle nous » ne sçaurions penser, & dont nous ne pouvons » parler sans une extrême-douleur. Mais enfin, notre » Dieu, tout bon & tout miféricordieux, qui ne » porte jamais sa colére, jusqu'au point d'oublier tout-à-fait sa miséricorde, a daigné rendre la paix, » & rétablir la concorde & l'union entre les rois & » les princes Chrétiens : & dans une si favorable

» conjoncture, nous avons conçu une très-grande

» espérance,

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 505 efpérance, en nous appuyant toujours sur lamême « An. 1560. même moyen de la convocation d'un concile, tous « les maux qui affligent l'église. C'est pourquoi nous « avons jugé qu'il n'en falloit pas plus long-tems « retarder la célébration, tant pour détruire le schif « me & les héréses, que pour réformer & corriger « les mœurs, & pour affermir la paix & l'union «

entre les princes Chrétiens. «

En ayant donc mûrement délibéré avec nos vé- « nérables freres les cardinaux de la fainte églife « Romaine; & ayant communiqué notre dessein à « nos très-chers fils en Jesus-Christ, Ferdinand em- « péreur, élû des Romains, & aux autres rois & « princes que nous avons trouvés très-disposés à « aider & favoriser la célébration du concile, ainsi « que nous nous l'étions bien promis de leur haute « piété & de leur sagesse. Nous, à l'honneur & à la « gloire du Dieu tout-puissant, pour le bien & uti- « lité de l'église universelle, de l'avis & du consen- « tement de nos susdits freres, fondés & appuyés « fur l'autorité de Dieu même, & des apôtres saint « Pierre & faint Paul, dont nous fommes revêtus « dans la fonction que nous exerçons sur la terre: « Assignons le faint concile œcuménique & général « dans la ville de Trente, au prochain jour de la « résurrection de notre Seigneur : ordonnons & 25- « rêtons que toute suspension levée, il y soit tenu « & célébré. C'est pourquoi nous avertissons & ex- « hortons instamment, au nom de notre Seigneur, « nos vénérables freres de toutes nations, les pa- «: triarches, archevêques, évêques & nos chers fils, a Tome XXXI.

An. 1560. » par privilége, ou de coutume ancienne, ont féan» ce & voix délibérative dans les conciles généraux,
» & leur enjoignons & commandons aufit très-ex» pressement, en vertu de la fainte obéissance & du
» serment qu'ils ont prêté, & sous les peines qu'ils
» sçavent être portées par les saints canons, contre
» ceux qui négligent de se trouver aux conciles gé» néraux; qu'ils ayent à se rendre dans ledit jour
» nommé en la ville de Trente, pour assister au
» concile qui y doit être tenu; s'ils n'ont quelque em» pêchement séglieme, qu'ils seront cependant te» nus de justifier à l'assemblée par les procureurs lé-

» pêchement légitime, qu'ils feront cependant te-» nus de justifier à l'assemblée par les procureurs lé-» gitimes qu'ils y envoyeront. » Nous avertissons de plus tous & chacun de ceux • qui y ont, ou pourront avoir intérêt, qu'ils ne man-» quent pas de se trouver audit concile. Et quant à » nos très-chers fils en Jesus-Christ, l'empereur élà » des Romains, & les autres rois & les princes, il seroit » fort à souhaiter à la vérité, qu'ils y puissent assister » en personnes; mais s'ils ne le peuvent pas, nous les a exhortons & prions d'y envoyer au moins leurs ambaffadeurs, pour y affifter en leurs noms, & de » choisir pour cet emploi des hommes prudens, sa-» ges & vertueux, fur-tout de faire enforte par leur » zéle, chacun dans leur royaume, que leurs prélats » se mettent en devoir, sans excuse & sans retarde-» ment, de rendre leurs services à Dieu & à l'Eglise, a dans un tems si nécessaire; ne doutant pas d'ail- leurs qu'ils ne donnent tous les ordres nécessaires » à la liberté du passage & la sûreté des chemins. » par leurs royaumes & états, pour les prélats, ceux

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 107 de leur compagnie & de leur suite, & pour tous « ceux généralement qui pourront aller au concile, « An. 1560.

& en revenir; & qu'ils ne pourvoyent à ce qu'ils « soient par-tout reçus & traités avec honneur & . amitié, comme de notre côté nous en aurons « foin, en ce qui nous regarde, ayant résolu de ne « rien omettre de tout ce qui sera en notre pouyoir, dans la place que nous tenons, pour l'ac- « complissement d'une œuvre si fainte & si falutaire; car Dieu sçait si nous cherchons & si nous « nous proposons autre chose dans la célébration « de ce concile que sa propre gloire, la réduc- « tion des brebis égarées, & le falut, le repos & «\_ la tranquillité perpétuelle de la chrétienté. Afin « donc que ces présentes lettres & le contenu en « icelles, puisse venir à la connoissance de tous « ceux à qui il appartient, & que personne ne puisse « alléguer pour excuse, qu'il les a ignorées, d'autant « plus que les passages ne sont pas peut-être libres « ou sûrs pour en avertir tous ceux qui le devroient « être : voulons & ordonnons qu'elles soient lûes « & publiées à haute voix par les huissiers de no- « tre cour & par quelques notaires publics dans l'é- « glise du prince des apôtres au Vatican, & dans « celle de faint Jean de Latran, au tems que le « peuple a coutume de s'y assembler pour assister « à la grandemesse, & qu'après que la lecture en aura « été faite, elles soient affichées aux portes desdites « églises, à celles de la chancellerie apostolique, & « au lieu ordinaire du champ de Flore, aufquels lieux « elles seront laissées quelque tems, afin qu'elles « puillent être lûes & fçûes de tous, & quand elles «

» en seront ôtées, qu'il en soit laissé des copies af-An. 1560. » fichées aux mêmes lieux ; voulant & entendant » qu'en vertu des fusdites lectures , publications & » affiches, tous & chacun de ceux qui font com-» pris dans lesdites lettres, après deux mois du jour

» desdites publications & affiches, soient tenus pour » fuffisamment avertis & obligés, tout ainsi & de

» même que si elles leur avoient été lûes & signifiées » parlant à leurs personnes.

» Enjoignons & ordonnons auffi qu'aux copies » d'icelles écrites & signées de la main de quelque » notaire public, & autorifées du sceau & de la » fignature de quelques personnes constituées en » dignité ecclésiastique, il y soit ajouté soi sans au-» cune difficulté. Qu'aucun donc ne foit affez ofé » pour enfraindre ces présentes lettres d'indiction, » d'ordonnance, de decret, de commandement. » d'avis & d'exhortation, ni de contrevenir par » une entreprise téméraire : & si quelqu'un étoit » assez hardi pour l'entreprendre ; qu'il sçache qu'il » encourrera l'indignation d'un Dieu tout - puis-» fant, & de ses bienheureux apôtres faint Pier-» re & faint Paul. Donné à Rome dans faint Pier-» re, l'an mil cinq cent soixante de l'incarnation » du Seigneur, le troisiéme des calendes de Dé-» cembre, c'est-à-dire, le vingt-neuviéme de » Novembre, l'an premier de notre pontificat. » La bulle étoit fignée du pape en tête, & de trenteun cardinaux, Carpi, Tufculum, Cefi, Moron, Madrucce, Thrucschés, la Cueva, & d'autres. Et. le second du mois de Décembre, elle fut lûe, publiée & affichée par deux curseurs apostoliques.

Livre cent cinquante-quatrieme. 509

Le trentiéme de Novembre le pape expédia des brefs aux archevêques & évêques de France pour An. 1560. les inviter à se rendre au concile. Et aussi-tôt après la publication de la bulle, il envoya en France Le pape envoye

un nonce qu'il chargea de cette bulle pour la pré- ce pour y ponter la & sécretaire du cardinal de Ferrare, qui ne put arriver en France que douze jours après la mort du roi François II. c'est-à-dire, le dix-septiéme de Décembre, quelque diligence qu'il eût pû faire. La mort de ce prince avoit été précédée de plusieurs troubles dans ce royaume. On arrêta à Etampes un nommé la Sague dont se servoient le roi de Navarre & le prince de Condé, & on lui trouva des lettres du connétable de Montmorency & de François de Vendôme vidame de Chartres. Celles du premier ne découvroient rien, & n'étoient que des lettres de civilités, mais celles du vidame firent connoître une partie de ce qui se tramoit, & l'on y vit que François de Vendôme promettoit de se livrer au prince de Condé, & de lui rendre tous les services qui seroient en son pouvoir, au cas qu'il entreprît quelque chose pour le service du roi. Cette lettre étoit écrite en chiffre, & ce fut la Sague lui-même qui, intimidé par la crainte des tourmens, découvrit le moyen de la déchiffrer; sur ces indices le sénéchal d'Agenois capitaine aux gardes arrêta le vidame dans fa maison, & il fut conduit dans la bastille le vingt-septiéme du mois d'Août.

La Sague découvrit tout ce qu'il avoit sçû, & Sff iii

CXXVIII.

ce qu'il pensoit des desseins du roi de Navarre &

Chartres est mis à la baftille. De Theu, us fup. Mezeray, abrégé

du prince de Condé, & dit qu'ils se disposoient à venir en cour avec un grand nombre de gens de guerre pour voir le roi, & que sous prétexte clum. 1. 5. 9. 41. de passer par Poitiers, par Tours & par Orleans, villes qui leur étoient affectionnées, & qui étoient fortes par leur situation, ils devoient s'en rendre maîtres, Que le connétable de Montmorency des voit s'assurer de Paris, où son fils commandoit; de la Picardie par Senerpont : de la Bretagne. par Jean de Brosse duc d'Etampes ; de la Provence, par le comte de Tende son beau-frere; & d'autres provinces & villes de France par ses créatures & ses amis; que l'intention du roi de Navarre & du prince de Condé étoit d'affermir le royaume ; de rendre la liberté publique, en ôtant aux princes de Guise le rang & la place qu'ils occupoient; & que s'ils ne vouloient pas céder, la noblesse les y contraindroit par la force & par les armes. Il ajouta qu'on avoît choisi Orleans pour être le fort de la guerre. Quatre jours après que la Sague eut été arrêté, l'on apprit un dessein formé de surprendre la ville de Lyon. C'étoit François Maligni le jeune de la maison de Ferriere, qui étoit au roi de Navarre, que l'on avoit chargé de l'entreprise, & il en seroit venu à bout, si d'Apchon abbé de Savigny qui commandoit dans cette ville en l'absence du maréchal de Saint-André son oncle, n'eût découvert le dessein & fait prendre les armes aux bourgeois. Dans le même tems Gondrin &

Maugiron y étant venus, Maligni fut obligé de se retirer. Le maréchal de Saint-André que la cour

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 511 y envoya pour approfondir le fecret de cette conspiration, ne put rien découvrir, quoiqu'il eût fait An. 1560. exécuter plus de cinquante personnes de ceux qui étoient entrés dans la conspiration, & que l'on sçavoit être fort attachés au roi de Navarre ou au prince de Condé, entr'autres la Borde que ce dernier estimoit beaucoup à cause de sa sidélité. D'Apchonpour récompense eut l'archevêché d'Arles.

Le bruit s'étant répandu de tous côtés de quelques nouveaux mouvemens, la reine mere qui voucourle nide Naloit pourvoir à la sûreté du roi son fils, & à la de Gondé. sienne, vint de Fontainebleau à saint Germain en Laye, où le cardinal de Châtillon & l'amiral son frere obtinrent la permission d'avertir la douairiere de Roye leur fœur, & belle-mere du prince de Condé, des crimes qu'on imputoit à son gendre, & c'étoit pour cela que le roi avoit envoyé le comte de Crussol au roi de Navarre, pour l'a-

vertir de venir en cour & d'amener avec lui son frere, avec affurance qu'il ne lui en arriveroit aueun mal; qu'à la vérité l'on croyoit fausses les chofes dont on l'accusoit, mais qu'il étoit de son intérêt & de la réputation du prince de Condé d'en faire encore mieux connoître la fausseté par leur présence. La douairiere de Roye répondit, qu'elle ne doutoit pas de l'innocence du prince de Condé; mais qu'il lui feroit bien dur de paroître fans secours dans un lieu où les princes de Guise ses ennemis mortels étoient les maîtres. Ces lettres ayant été montrées à la reine Catherine, elle en fut trèsoffensée, & dit que personne ne devoit venir trouver le roi qu'avec son train ordinaire, & que si

fe prince de Condé venoit avec plus de monde qu'il
An. 1560. ne devoit, il trouveroit le roi encore mieux accompagné. Dans le même tems l'on arrêta François Barbançon de Cani dans fon château de Varanes fur Oyfe auprès de Noyon, & Robert de la
Haye confeiller au parlement, comme ayant connoissance des affaires du prince de Condé; ce dernier fur mené à saint Germain. Le comte de Crussol
n'ayant pù rien gagner fur l'esprit du roi de Navarre & de son frere, le roi leur envoya le cardinal de
Bourbon leur frere, comme plus propre à les
gagner.

CXXXI.
Troubles excités
par les hérétiques
dans le Dauphiné
& ailleurs.
De Thon, sbid.

L'assemblée des états qu'on devoit tenir à Meaux, fut transférée à Orleans; & pendant ce tems-là on traitoit le vidame de Chartres avec beaucoup de févérité : on refusa même à sa femme la permission de le voir. Quelque tems après il fut transféré de la Bastille, & enfermé dans sa maison sous bonne garde, où il mourut. Le nombre des protestans augmentoit tous les jours, & ils faisoient publiquement leurs assemblées. A Valence ils s'emparerent par force de l'église des Cordeliers pour faire leurs prêches, ayant pour chefs Mirabel & Quintel. Ils userent de la même licence à Montlimar, à Romans, & ailleurs, dans le Dauphiné. La ville de Valence fut prife & pillée par Louis de Maugiron. Charles de Montbruh prit les armes, excita des troubles dans le comtat Venaissin, fit soulever les peuples contre le pape, qui en étoit Seigneur souverain, prétendant qu'il étoit usurpateur d'Avignon. Mais Montbrun se voyant abandonné de ses gens , se sauva par une senêtre d'une hôtellerie, & changea fes.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 513 fes habits avec ceux d'un payfan, pour tromper plus facilement ceux qui le poursuivoient. Ainsi dépouil- An. 1560. lé de tout, il arriva à Geneve avec sa semme, & delà il se retira à Berne en Suisse.

Il y avoit aussi des troubles en Provence, qui y étoient excités par Antoine & Paul Richend freres, en Provence cau-dits de Mouvans. Ils demeuroient à Castellane, & és Mouvans. montroient beaucoup de zéle pour la prétendue ré-versus finem forme ; & afin de l'introduire plus facilement dans l'héréfie , rom. 5. la ville & de l'y faire dominer, ils firent venir de mat. 1.31. p. 111. Geneve un ministre, qui faisoit de nuit le prêche Bekar. inco dans leur maison, où beaucoup de personnes se rendoient de tous côtés. Un cordelier qui prêchoit le Carême dans cette ville, anima les habitans contre ces freres; & le parlement d'Aix ordonna qu'il seroit informé contre eux, comme contre des sectaires. Ceux-ci s'étant plaints à la cour, l'affaire fut renvoyée au parlement de Grenoble; mais les preuves avant été retenues, suivant les ordres du cardinal de Lorraine, par les juges contraires à ces deux freres, la procédure fut arrêtée. Antoine ayant été sollicité de se réconcilier avec les habitans, vint à Draguignan sur le soir, où il ne put éviter la sureur de la populace, qui l'arracha d'entre les mains du gouverneur, sous la protection duquel il s'étoit mis, & le tua. Paul son frere s'étant plaint de cette violence au parlement d'Aix, il ne put avoir aucune justice : ce qui l'engagea de lever plus de deux mille

DeThou, hift. 1. 15:

hommes pour venger l'injure qui lui avoit été faite. Il

Mais Claude de Savoye comte de Tende, & gou-An. 1560. verneur de Provence, étant venu en diligence dans la ville, obligea Paul de se retirer. Il se jetta dans la campagne, abattit de tous côtés les images & les statues des églises, fit fondre tous les vases sacrés qu'il y trouva, & commit toutes les violences que sa fureur & le désir de se venger lui suggéroient. Au bruit de ce désordre, le gouverneur sit des levées, & avec sa compagnie de gensdarmes, alla droit contre Mouvans, qui ne se sentant pas assez fort, se retira dans le monastére de faint-André proche Sisteron, résolu d'y soutenir un siège : mais le comte de Tende qui sçut qu'il auroit à faire à des gens préparés à se bien défendre, ne voulut pas risquer un siége en forme, il demanda à conféreravec Paul, qui vint aussi - tôt le trouver sur sa bonne soi. Le gouverneur lui ayant demandé le fujet des troubles qu'il causoit dans le pays; Paul lui répondit, qu'il n'y en avoit point d'autre que l'outrage qu'on luiavoit fait en massacrant inhumainement son frere; & qu'après en avoir inutilement demandé justice au parlement, il avoit été contraint, afin de pourvoir à sa sûreté, d'avoit avec lui des gens de guerre : qu'il ne cherchoit qu'à venger le meurtre de son frere par l'autorité des loix, & qu'on réprimât l'infolence de ceux de Castellane, qui lui dressoient tous les jours des embûches. Que cependant on lui permît & à ses gens de faire librement profession de la religion protestante : qu'au reste, il seroit toujours à l'avenir obéissant au roi, comme il l'avoit été jusqu'alors ; & que n'ayant jamais manqué de fidélité envers Henri II. il se conduiroit de même à l'égard de François son fils.

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. SIS

L'on demeura donc d'accord que Paul congédieroit ses troupes, à qui le gouverneur promit la vie, An. 1560. & qu'il ne retiendroit de soldats auprès de lui, qu'autant qu'il lui en faudroit pour sa garde particuliere. On lui permit, aussi-bien qu'à ses gens, la liberté qu'il demandoit touchant la religion; & on lui donna parole qu'il seroit satisfait, & qu'on lui rendroit justice de l'assassinat de son frere. Le roi & la reine mere lui avoient aussi fait écrire des lettres, dans lefquelles ils le louoient beaucoup, & lui marquoient que sa fidélité leur étoit connue. Mais l'on avoit en fécret mandé au parlement, que si on pouvoit le prendre, avec un nommé Châteauneuf, qui avoit assisté à l'assemblée que la Renaudie avoit tenue à Nantes, & qui enfuite s'étoit réfugié en Provence, on les punit tous deux du dernier supplice. Cependant Paul qui ne pouvoit demeurer sûrement dans fon pays, où il étoit extrêmement haï des peuples, pour avoir abattu de tous côtés les images & les statues des Saints dans les églifes, se retira de son propre mouvement à Geneve, & ne voulut plus revenir en France.

Le nombre des Protestans s'augmenta aussi beaucoup en Normandie, où l'on faisoit deja les prêches vinime en Noren public, principalement à Caen, à Saint Lo, & à mandie. Dieppe: & à leur exemple, l'exercice du Calvinisme fine, l. 25. fut rendu public à Rouen, où quelques-uns, même du parlement, favorisoient la nouvelle doctrine, & avertissoient les autres d'en faire profession en secret & fans éclat. Un de ceux qui avoient été élevés dans l'école des Anabaptistes se fit un nom en cette province, parce qu'il sçavoit trois ou quatre langues,

Ttt ii

qu'il enseignoit en perfection, & parce qu'il prêchoit An. 1560. d'une maniere tout-à-fait fanatique. Chasse de Geneve, & interdit de toutes fonctions, il vint en Normandie débiter ses visions, & se fit suivre par beaucoup de personnes. En prêchant il s'arrêtoit fouvent au milieu de son discours, puis il tournoit la bouche à chaque parole, comme s'il eut été animé de quelque transport divin : il fermoit les veux. faisant la roue de sa tête, se laissant tomber sur le visage, & se roulant par terre en écumant, comme s'il eût été possédé. Il se vantoit ensuite d'avoir eu révélation, que l'antechrist, c'est ainsi qu'il nommoit le pape, seroit bien-tôt chassé de son trône par la force des armes : que quant à lui, Dieu l'avoit choisi pour être le chef de l'armée, & pour exterminer de la terre tous les méchans; qu'il avoit ordre de tuer tous les mauvais princes, & les mauvais magistrats. De plus, qu'il lui avoit été accordé par une grace particuliere de Dieu; qu'il ne mourroit point qu'il n'eût établi un nouveau monde, exempt de tout péché : qu'ainsi il les exhortoit de prendre les armes avec lui & fous fa conduite. Que si la conspiration d'Amboise n'avoit point eu de succès, c'étoit parce qu'il n'y avoit eu aucune part. Enfin, comme il tendoit ouvertement à la fédition, ayant maltraité de paroles même le cardinal de Bourbon, lorsque venant de Gaillon pour se rendre à Rouen, il passoit par un lieu où ce visionnaire prêchoit; il fur pris, & condamné au feu quatre jours après. Deux freres qui étoient ses cousins, & qu'il avoit séduits, furent pendus, pour l'avoir reçu chez eux, & ne se désabuserent de la fausse opinion qu'il ne devoit LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 517
jamais mourly, que quand ils virent fon corps réduit en cendres, & que le feu ne l'avoit pas épar- An. 1560.
gné.

Ces révolutions & les suites fâcheuses qu'elles pouvoient avoir, obligerent les princes de Guise, à Le roi de Navarre faire presser par la reine régente le roi de Navarre Condé viennent & le prince de Condé de venir à la cour. Les Calvi- De Thou, bifl. infnistes avoient intérêt qu'ils y allassent, parce que La saudimer, is, leur présence aux états généraux qui devoient bienment, l. 2.6. 10. tôt se tenir à Orleans, pouvoit beaucoup contribuer à la liberté de conscience qu'on prétendoit y obtenir pour la nouvelle religion. De Crussol & le cardinal de Bourbon étoient revenus à la cour, & avoient assuré sa majesté que les princes se rendroient à ses ordres. Mais leurs partisans ne pensoient pas tous de même sur ce voyage. Les uns prétendoient qu'ils ne devoient pas se commettre témérairement à la foi des Guises; & les autres jugeoient qu'ils devoient obéir; que par-là ils donneroient un témoignage de leur soumission, & fermeroient la bouche à leurs ennemis, qui les accusoient d'avoir de mauvais desseins. Il y eut beaucoup de négociations de part & d'autre, les unes pour empêcher les deux princes d'aller en cour; les autres, pour les engager d'y aller. La duchesse de Montpensier ne conseilloit pas à ces princes de se rendre à ces sollicitations, & l'on dit que Calvin, qui étoit de même avis, envoya Beze au roi de Navarre pour le dissuader de faire ce voyage, & lui offrit six à sept mille soldats de Gascogne & de Poitou, déja enrôlés sous de bons capitaines, & prêts à marcher au premier commandement : mais les deux princes suivans d'autres con-

Ttt iii

feils, se déterminerent à se rendre aux désirs de ceux An. 1560. qui les follicitoient d'aller en cour. Ils partirent donc de Nerac, & licentierent en chemin les huit cens gentilshommes qui les avoient accompagnés jufqu'aux frontieres de Poitou, où ils entrerent avec peu de train.

Pendant ce tems-là, le roi François II. se mit en chemin avec Catherine sa mere, & les princes de De Ton, ibidem. Guife, accompagnés de mille gensdarmes, ayant laissé au bois de Vincennes Henri son frere duc d'Anjou, & Marguerite sa sœur. Il vint à Artenay, & ensuite à Orleans, où il entra en armes le dixhuitiéme d'Octobre. L'on y avoit envoyé avant son arrivée Philibert de Marsilly seigneur de Sipierre, attaché aux princes de Guise, pour sortifier la ville d'une bonne garnison. La plûpart prirent l'épouvante, en voyant un si grand nombre de gens de guerre, & particulierement les députés des provinces qui étoient venus pour l'assemblée. Et comme l'on voyoit de tous côtés dans les rues & dans les places des compagnies de soldats, comme si l'on ent voulu foutenir un siège, l'on étoit surpris qu'un jeune roi plein de douceur, qui n'avoit recu aucune injure, fût environné de tant de troupes. L'on ordonna ensuite que chacun donneroit sa profession de foi, suivant la forme prescrite, il y avoit plus de dix-huit ans, par la Faculté de théologie de Paris; & que ceux qui refuseroient, seroient punis de mort, & leurs biens confifqués. L'on croyoit que les maréchaux de Saint-André & de Brissac avoient beaucoup de part aux conseils sécrets, & sur-tout le cardinal de Tournon, revenu depuis peu de Rome,

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 519 que les Guises combloient de toutes sortes d'honneurs, pour effacer la mémoire d'une ancienne in- An. 1560. jure.

Le roi de Navarre & le prince de Condé son CXXXVI. frere recevoient cependant de toutes parts des avis, vent à Pointer de ne pas passer plus avant, & de s'en retourner, meles portes mais le cardinal Georges d'Armagnac étant venu fuprà. au-devant d'eux jusqu'à Verteuil dans l'Angoumois, sout si bien les rassurer, qu'ils continuerent leur voyage. Ils arriverent à Poitiers, dont Montpesar gouverneur de la province, & lieutenant de la cornette du duc de Guise, leur sit fermer les portes, pour les empêcher d'y entrer. Le roi de Navarre fut justement irrité de cette injure ; & parce qu'on répondit que cela s'étoit fait par les ordres du roi & de la reine mere, il se retira à Lusignan, d'où il écrivit en cour. Il y tint un conseil avec ses amis, & plusieurs furent d'avis qu'il devoit retourner sur ses pas & profiter de cet événement, plûtôt que d'aller fe livrer entre les mains des princes de Guise ses ennemis capitaux, qui avoient fait de leur cause la cause du roi, & ausquels on s'opposeroit plus sûrement de loin. Mais le roi de Navarre ne se sentant coupable d'aucun crime, ne déféra point à ces avis. Il crut qu'en se retirant, il contenteroit des ennemis qui ne cherchoient qu'à être seuls les maîtres de toutes chofes'; qu'il devoit fe fier à son innocence, & aux promesses du roi; & le prince de Condé n'eut pas de peine à entrer dans ces mêmes sentimens, par la confiance qu'il avoit en lui-même: Ainsi ils retournerent tous deux à Poitiers, où par les ordres de la reine mere, ils furent honorablement reçus par le maréchal de Termes.

Ils entrerent donc dans Poitiers & continuerent

CXXXVIL Orleans & y en-De Thos , 1. 26. Davila , 1. s.

An. 1560. ensuite leur chemin jusqu'à Loches, où le même de Termes les accompagna avec des troupes qui marchoient à côté d'eux, mais d'affez loin, afin qu'il ne parût pas qu'ils fussent déja prisonniers. En-La Popeliniere, fin ils arriverent à Orleans le trentième d'Octobre. Le duc de Montpensier & le prince de la Rochefur-Yon, furent les feuls qui vinrent au-devant d'eux avec une suite fort médiocre. Lorsque le roi de Navarre, suivant la prérogative de son rang, voulut entrer à cheval dans la cour du logis du roi, qui avoit pris la maison de Grolot, Bailli d'Orleans, les gardes refuserent d'ouvrir la porte, & les deux princes furent obligés de descendre de cheval, & d'entrer à pied par le guichet. Ils furent conduits devant le roi, sans que les Guises qui leur montrerent beaucoup de froideur, quittassent leurs places pour venir au-devant d'eux suivant la coûtume, Le roi les mena dans la chambre de la reine sa mere; où les Guises ne les suivirent point. Catherine les recutavec beaucoup d'honnêteté en apparence, affectant toutefois un visage trifte, & laissant couler quelques larmes : le roi leur parla & toucha en passant les crimes dont on chargeoit le prince de Condé, & pour la justification desquels on les avoit fait tous deux venir en cour.

CXXXVIII. Le prince de Con-Memoire de Caftelnan. l. 2, c. 10. Belcar. in comm Hb. 19, 11. 8,

Le prince, sans s'étonner, lui répondit d'un ton ferme & avec beaucoup de confiance, que tous ces De Thou, me sup. prétendus crimes dont on l'accusoit, étoient de pures calomnies inventées par les princes de Guise, & que sûr de son innocence, il avoit obéi aux ordres

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 521 ordres du roi devant lequel il pouvoit aisément se justifier. Hé bien, repartit le roi, pour en mieux An. 1560. connoître la vérité, il la faut chercher par les voyes ordinaires de la justice. Puis se retirant, il donna ordre à Philippe de Maillé-Brézé, & au sieur de Chavigny capitaine des gardes, d'arrêter le prince. Il fut conduit dans une maison voisine, défendue par un bastion de briques, que l'on avoit construit à une des encognures qui regardoit sur trois rues, & sur lequel on avoit mis quelques petites piéces de canon. En même tems l'on fit griller les fenêtres de cette maison, & l'on en fit boucher plusieurs portes. Pendant qu'on le menoit en prison, il appella souvent à témoin la foi du roi & du cardinal fon frere, qui l'avoit livré, lui, & toute sa maison à ses ennemis. Le roi, tous les grands, & même le chancelier de l'Hôpital, quoique malgré lui, avoient fouscrit à cette résolution, prise, dit-on, par le conseil du maréchal de Brissac, qui remontra qu'en semblable occasion il ne falloit avoir égard ni à la dignité ni à la personne, & punir les coupables de quelque rang qu'ils fuffent.

Quoique le roi de Navarre fût plus libre en apparence, il étoit néanmoins secrettement gardé; un car outre qu'on lui ôta tous ceux de sa suite, on arrier pluseurs de narret pur outre qu'on lui ôta tous ceux de sa suite, on arrier pluseurs de narret plus europe de narret plus europe na carret plus europ ne mit autour de lui que des personnes qui obser- les gents. voient toutes ses paroles & toutes ses actions, en Belcar. un fun. lui laissant toutesois la liberté de parler à ceux qui venoient le voir. Aimery Bouchard chancelier de ce prince, fut aussi arrêté par Guy de Chabot seigneur de Jarnac, avec tous ses papiers, & conduit à saint Jean d'Angely, où il sut veillé de fort près, Tome XXXI. V v v

de peur que s'il venoit à mourir par le poison ou au-An. 1560. trement, on ne perdit par sa mort, les preuves des crimes dont on vouloit charger fon maître. Le comte de Carouges fut envoyé à Anify proche Laon, pour prendre Magdeleine de Mailly douairiere de Roye, belle-mere du prince de Condé, femme d'un grand esprit, mais très-opiniatre dans la prétendue résorme. Elle fut arrêtée avec toutes les lettres qu'elle avoit, & on l'enferma dans le château de faint Germain-en-Laye, comme criminelle de lèze-majesté. Renée de Ferrare, belle-mere du duc de Guise, qui étoit venue d'Italie en France, à cause de la religion, vint à Orleans pour faluer le roi, & après avoir fort déploré l'état présent des affaires, elle blâma fort son gendre, & lui témoigna que si elle fût arrivée avant la prise du prince de Condé, elle l'eût empêché. Elle lui conseilla de ménager davantage les princes du sang; elle ne put même s'empêcher de dire, que cette plaie saigneroit longtems, & qu'on ne s'étoit jamais bien trouvé d'avoir attaqué le premier les princes de la maison du roi ; mais la chose étoit trop avancée, & l'on n'en étoit plus maître.

Le prince de Conde récute fes Mein, de Caftel. L. 2. c. 10.

En effet, le roi avoit fait venir du parlement le président Christophle de Thou, Barthelemy & Jacques Viole conseillers, Etienne Bourdin, procureur du roi, & Jean du Tillet greffier, qui avec le chancelier de l'Hôpital, allerent le treiziéme de Novembre trouver le prince de Condé. Ce prince refusa de répondre devant eux, disant qu'il ne pouvoit être jugé que par le parlement, toutes les chambres assemblées, le roi y présidant, accompagné des

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 723 pairs de France. Sur ce refus le conseil du roi déclara que s'il ne répondoit devant les juges nommés An. 1560. par le-roi, il feroit réputé convaincu du crime de lèze-majesté, & que cependant les témoins seroient ouis, recolés & confrontés. La princesse de Condé voyant qu'à la poursuite des princes de Guise on vouloit juger son mari, présenta une requête au roi, & obtint qu'on lui donneroit deux avocats, que sa majesté nomma, Pierre Robert, & François de Marillac, qui étoient les plus célébres du parlement. Et comme le prince de Condé, qui ne cherchoit qu'à tirer l'affaire en longueur, demanda qu'avant que de répondre, il lui fût permis de conférer avec la princesse sa femme, le roi de Navarre & le cardinal de Bourbon ses freres, devant telle personne qu'il plairoit au roi; on lui refusa cette grace, l'on obtint seulement qu'il pourroit leur écrire; on lui ôta tous ses gens, & l'on ne permit à personne de le voir. Le duc de Guise & le cardinal son frere étoient résolus de le perdre. fans examiner s'ils suivroient dans cette action les régles de la justice, ou s'ils les violeroient. Ils vouloient aussi envelopper dans la même perte le roi affassirer le roi on Navarre en prede Navarre; mais il leur paroissoit plus difficile tence du roi, d'y réuffir, quoiqu'ils sentifient bien que leurs interêts demandoient sa perte : car ils vovoient bien que s'ils l'épargnoient, il vengeroit sur eux la mort de son frere. Le maréchal de Saint-André qui avoit les mêmes idées, trouva un expédient qu'il crut fort propre à tirer les Guises de leur

embarras, & à avancer la perte du roi de Navarre. Il proposa de faire venir ce prince dans la

V v v ii

chambre du roi, & que lorsqu'il y seroit entré, An. 1560. François II. lui reprocheroit d'avoir eu part à la

conjuration, & de s'être rendu aussi coupable que son frere, pour avoir eu l'un & l'autre de pernicieux desseins, funestes à l'état & à la personne du roi. Il entreprendra de se justifier, ajoûta le maréchal de Saint-André, il répondra même, felon toutes les apparences, avec autant de hardiesse que de confiance; on lui fera fur cela une querelle, & des gens apostés exprès, se jetteront sur lui & le poignarderont. Le roi de Navarre fut instruit de ce dessein : des amis même des Guises l'en informerent. Il en fut d'abord inquiet ; mais comme il lui étoit fort difficile de l'éviter, il se rendit en la chambre du roi lorsqu'il y fut mandé, résolu de mettre la main à l'épée, & de défendre sa vie si on l'attaquoit. Il parut en effet devant François II. avec un air plein d'assurance, & en même tems avec beaucoup de respect pour le roi; il baisa la main de ce prince en l'abordant, & se mit en devoir de l'écouter paisiblement sur ce qu'il avoit à lui dire; mais soit timidité ou repentir, François II. ne donna point le signal dont on étoit convenu, & le roi de Navarre s'en retourna fain & fauf. Le célébre historien de Thou, après avoir rapporté ces faits, ajoute : Ceux qui ont laissé ces choses par écrit; ( car pour moi je ne voudrois pas les assurer comme vraies,) disent, que quand le roi sortit de sa chambre, le duc de Guise s'écria en colére : O prince timide & lâche!

La reine mere appréhendant le trop grand pouenche de monte penfier à la reine voir des Guises, se trouvoit dans de grandes inquié-

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. \$25 tudes, lorsque la duchesse de Montpensier voulant profiter de ces conjonctures, l'avertit d'arrêter An. 1560. de bonne heure le crédit de ces princes, sans atten- De Thou, l. 26. dre qu'ils fussent devenus plus puissans, par la mort du roi de Navarre & du prince de Condé leurs compétiteurs. Que l'autorité du fils seroit inutile à la mere, si étant une fois réduit sous le pouvoir des Guises, ils avoient seuls le maniement & l'administration des affaires. Qu'elle devoit donc penser à disposer la noblesse à secourir le royaume, à défendre la liberté, & à maintenir un bon gouvernement contre les factions pernicieuses. Qu'elle devoit attirer dans son parti le connétable de Montmorency, & tous ceux qui avoient part à l'injure, afin qu'ils prissent les armes contre les princes de Guise, s'ils osoient faire quelque entreprise, & que, ce qui étoit sa derniere ressource, elle ne balançat point à appeller au secours de la France les princes d'Allemagne. La régente animée par ces discours, eut beaucoup d'entretiens avec ses amis, & commenca à s'attacher au chancelier de l'Hôpital, dont elle suivoit déja les conseils, & à l'exhorter à s'opposer aux efforts des princes de Guise, à conserver l'autorité du jeune roi, & la dignité de sa mere.

Cependant on continuoit le procès du prince de Condé, qui ayant été tout-à-fait instruit, fut porté Condé au conseil du roi , où l'on avoit appellé dix - huit damné à mort. chevaliers de l'ordre, quelques pairs, quelques présidens, des maîtres des requêtes, & des conseillers du parlement. A la pluralité desvoix il fut condamné à mort, & l'arrêt, fut, dit-on, signé de tous, V v v iii

excepté du chancelier, du sieur du Mortier, qui An. 1560. demanda quelque délai, & de Louis du Beuil comte de Sancerre, qui refusa absolument. Monsieur de Thou néanmoins croit que cet arrêt ne fut pas signé, quoique le bruit public l'assurât, que véritablement il fut proposé, mais qu'on n'alla pas plus loin; qu'il fe souvenoit de l'avoir oui dire long-tems après à son pere, homme sincére & véritable, à qui cette procédure avoit toujours déplû, & qui ajoûtoit qu'il avoit conseillé à ceux qui agissoient pour le prince de Condé, de l'engagerà en appeller devant le roi & le parlement, c'est-à-dire devant la cour des pairs. Quoi qu'il en foit, l'arrêt étoit dressé; mais on attendoit pour le publier & pour le faire exécuter par l'autorité du conseil secret, que le connétable de Montmorency, que l'on avoit mandé, & qui étoit parti de Chantilli pour se mettre en chemin, sût arrivé, parce qu'on vouloit se saisir de sa personne, & l'envelopper dans la perte du prince; mais le connétable ayant été informé de ce dessein, s'ar-

CXLIV. Le roi tombe malade, & les médecins descipérent de la vie.

affaire.

La cour qui appréhendoit plus sa préfence aux états qu'elle ne la souhaitoit, ne le pressoit pas d'arriver. Cependant le roi de France tomba malade la veille, dit-on, du jour que l'on avoit pris pour prononcer l'arrêt de mort du prince, & pour le faire exécuter. Etant sorti le sixiéme de Novembre pour aller à la chasse, il su tataqué subitement de violentes douleurs. On reconnut d'abord qu'il avoit un abcès dans la tête qui se

rêta en chemin, & prit la résolution de ne point venir, qu'il n'eût vû quelle seroit l'issue de cette

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIE'ME. 527 vuidoit par l'oreille, & l'on douta de sa vie.

Cette nouvelle consterna les Guises, qui, crai- An. 1560. gnant de perdre leur crédit, prirent le parti de flatter beaucoup la reine mere, & de lui représen- des princes de ter le danger où elle étoit. Il n'y a pas de doute, lui leroidans cerétat. dirent-ils, que le roi de Navarre & le prince de Condé ne mettent tout en œuvre pour nous per- 1.6. dre, si vous ne les prévenez; l'unique moyen d'éviter ces malheurs, c'est de hâter leur propre perte, pendant que le roi vit encore; ils lui promirent en même tems tout ce qui dépendoit d'eux, pour affermir son autorité, & lui conserver le gouvernement, qu'elle ne pouvoit manquer de perdre, felon eux, aufli-tôt que le roi auroit les yeux fermés. La reine fort troublée de ce discours, ne répondit que par des larmes. & fentant bien que tout étoit à craindre pour elle, dans la fâcheuse situation où les affaires étoient, elle ne voulut prendre aucun parti, fans avoir auparavant confulté le chancelier de l'Hôpital, qu'elle envoya chercher.

Le chancelier après avoir sçû ce que les princes de Guise conseilloient à cette princesse, la rassura, la Phopital rassure détourna du mauvais dessein qu'on lui avoit suggé- la reine par ses ré, & l'exhorta à n'être pas cause, par une politique hors de faison, des guerres civiles, ausquelles la conduite qu'on lui conseilloit de tenir, réduiroient infailliblement les François : il ajoûta, qu'elle devoit suspendre sa résolution, & ne pas perdre son propre sang par les avis violens de conseillers sanguinaires, qui ne confultoient que leur passion. Qu'il étoit vrai qu'on pouvoit craindre que celui qu'on avoit offense ne se vengeat; mais qu'il étoit assez ordinaire de

De Then , 1. 160

voir les princes sages se réconcilier avec ceux qui les An. 1560. avoient offensés sans sujet. Qu'il falloit que chacun mettant à part toutes ses inimitiés, s'excitât plûtôt à qui montreroit plus de zéle & d'affection pour le roi & pour ses sujets. Que les choses étoient arrivées à un point, que toutes les espérances étoient fondées sur la mere du roi, qui avoit de l'expérience, qui aimoit ses enfans, & à qui sa maison pleine de rois, devoit faire sûrement espérer de voir le royaume tranquille. Quelle prît garde de ne pas réveiller par des remédes violens & hors de saison des mouvemens qui commençoient à s'appaiser. La duchesse de Montpensier acheva de relever l'esprit de la reine, que ce discours avoit déja beaucous rassuré, & lui perfuada qu'elle devoit conferver les princes & le connétable, pour les opposer à l'ambition & à la puissance des Guises, qui lui avoient déja ôté presque toute l'autorité.

CXLVII, La reine s'acgommode avec le roi de Navarre. De Thon, l. 26. Davila, l. 2.

Cesremontrances qui s'accordoient parfaitement a vec les vûes de la reine, firent beaucoup d'impreffion fûr fon esprit, & sauverent la vie au prince de Condé, qui eût infailliblement perdu la tête, si le roi eût vécu. Elle déclara aux Guises qu'il falloit fuséoir els procédures contre les deux fireres. Et comme elle souhaittoit avec beaucoup d'ardeur de conserver le gouvernement, sans attendre la mort de François II. elle envoya la duchesse de Montpenfier, & son fils le prince dauphin d'Auvergne trouver le roi de Navarre, & l'affurer qu'elle consentoit à ce qu'il stêt déclaré innocent, & que le procès du prince de Condé son frere sût jetté au seu, pour que l'un & l'autre promissent de lui laisser la tutelle

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 529 tutelle du successeur de François II. & la régence, & qu'ils l'assurâssent de ne la point accepter, en cas An. 1560. qu'elle leur fût déférée par les Etats. Le roi de Na- Mezeray abrig. varre qui avoit eu toute sa vie un grand éloigne- p. 50; ment des affaires, fit dire à la reine, qu'il suivroit ses volontés en toutes choses : on dit même, qu'il promit par écrit de lui céder la régence qui lui appartenoit, comme au premier prince du sang, & qu'il se retint seulement le titre de lieutenant général du royaume. Les Guises de leur côté ne pouvant pas faire autrement, promirent aussi de se soumettre à tous les ordres de la reine mere, & lui jurerent de la servir envers, & contre tous. Elle les réconcilia avec le roi de Navarre, en l'assurant qu'ils n'avoient aucune part dans la détention ni dans le procès du prince de Condé; & le roi de France, tout malade qu'il étoit, assura que la chose avoit été faite par ses ordres; & que les princes de Guise n'en avoient été que les exécuteurs. Il ne survéquit pas long-tems à cette réconciliation, étant mort à Orleans le cin-

quiéme Décembre 1 560. Il étoit âgé de dix-sept ans, étant né à Fontainebleaule dix-neuvième de Janvier 1544. son pere coi II. n'étant encore que dauphin. Son regne ne fut que Mémoires de Cafde dix-sept mois, dix-sept jours, dix-sept heures. "Dat Son âge peu avancé, & la briéveté de son regne ne donnerent pas lieu de juger, s'il eût été bon ou mauvais prince. Et l'on remarqua qu'il n'avoit point d'autre passion violente qu'un grand amour pour la reine sa femme.

Davila l. 1.

Sa mort fut regardée comme une perte pour la France, & fur-tout pour les Catholiques, dans les Tome XXXI. Xxx

circonstances fâcheuses où l'on se trouvoit alors. An. 1560. Ce prince devoit obliger de signer le formulaire de doctrine, dressé par la faculté de théologie, qui auroit pû faire connoître ceux qui étoient suspects des nouvelles opinions, & arrêter peut-être le progrès de l'hérésie, & l'on espéroit qu'il auroit poursuivi le dessein qu'il avoit de ruiner entierement le parti Protestant. Quoi qu'il en soit, la mort de ce prince sit échouer ce projet. Son corps sut conduit à faint Denis en France par les feigneurs de Sanfac &

prince à faint De- eux étoit Louis Guillart évêque de Senlis, qui quoi-Belcar. in com. 1. 19. R. 9.

pendant qu'un grand nombre d'autres prélats demeurerent à la cour afin de tirer quelque avantage des mouvemens qui alloient éclore. Ainsi les obséques du roi se firent avec très-peu de cérémonies.Lon enaccusa les princes de Guise, qui avoient joui des plus grands honneurs du royaume: & ce qui augmenta encore la haine qu'on leur portoit, fut que dans le moment que le roi expira, ils avoient fait transporter chez eux trente mille écus des finanees du prince, ce qui fut cause qu'on mit cette inscription sur le drap mortuaire dont le cercueil étoit couvert, sans qu'on en eût pû découvrir l'au-

de la Brosse, qui avoient été ses gouverneurs. Avec

qu'aveugle, accompagna le corps jusqu'au tombeau,

Voyez 1. 23. 1. teur : Où est maintenant Tanneguy du Chatel ? Ce Tan-#11. n. 31. neguy, comme on a dit ailleurs, étoit d'une trèsbonne famille de Bretagne, & avoit été premier gentilhomme de la chambre fous le roi Charles VII. Ayant été relegué chez lui fous le même regne, à peine eut-il appris que son maître étoit mort, qu'il vint aussi-tôt à la cour, & fit faire les funérailles de

LIVRE CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 531ce prince, que tous les courtifans avoient abandonné, par la lâche crainte qu'ils avoient de Louis An. 1560

XI. fon fuccesseur. Il y dépensa trente mille écus de son bien. Comme François II. ne laissa point d'enfans, Charles son frere lui succéda à la couronne. Aussi-tôt après la mort du premier, la reine Catherine de Médicis dépêcha Saint-Gelais feigneur de Lansac, au connétable de Montmorency, avec des lettres, par lesquelles elle le prioit de venir saluer le nouveau roi; & ajoutoit, qu'elle souhaittoit de se fervir de son conseil, & que les choses étoient aujour- Montmorency ard'hui en tel état, qu'en conservant à chacun son rang five à la couravec & sa dignité, tous pourroient à l'avenir faire libre- De Thou lib. 16. ment leur charge. Sur cette lettre le connétable lib. 19. 71. 11. manda François de Montmorency, son fils, qui

étoit resté à Chantilly, à cause de la maladie de sa femme, & vint austi-tôt à Orleans. Comme il trouva des gardes aux portes de la ville, il leur demanda pour quel usage ils y étoient, & sur ce qu'ils répondirent que c'étoit pour la garde du roi, il dit, que le roi étant en sureté par l'affection de ses sujets, il n'avoit pas besoin d'une garnison de gens de guerre, dans le milieu de son royaume;

il leur odonna de se retirer, & leur dit que s'ils n'obéissoient pas, il les feroit pendre. Ils obéirent, & le connétable continua ce qu'il avoit dessein de faire. La liberté fut rendue au prince de Condé; mais il ne voulut pas en profiter d'abord : il dit, qu'il ne sortiroit point de prison, qu'il n'eût sçu qui étoit le délateur & l'accufateur, fur le témoignage du-

quel il avoit été arrêté. Comme c'étoit principale-

ment à messieurs de Guise qu'il demandoit cet éclair, Xxx ii

An. 1560. les ordres du roi, & qu'ils n'en (çavoient pas davantage. Douze jours s'étant paffés fans qu'il en pût tirer de plus grandes lumiéres, il fortit enfin de prifon, & alla en Picardie, où le roi de Navarre fon firere avoit de grandes terres. Les principaux officiers du royaume fe trouvant assemblés, donnerent d'une commune voix le gouvernement de l'état au roi de Navarre, qui prit le titre de régent. Cependant ce fut la reine qui gouverna, & le régent n'ordonnoit que ce qui avoit été auparavant arrêté dans le conseil fecret.



## LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE ME.

HARLES IX. qui succéda à son frere François II. n'avoit encore que dix ans & demi , AN. 1560. lorfqu'il monta sur le trône. Il étoit né à faint Germain en Layele vingt-septiéme de Juin de l'an 1550. Avénement de La premiere action publique qui se passa sous son couronneder ranregne, & qui mérite d'être rapportée, est la tenue con Davila hist. des des Etats généraux, qui avoit été indiquée sur la guera civile 1.3.

fin du régne précédent. Ils se tinrent à Orleans. Le district le chancelier en si l'auverture la resissione de DA.

chancelier en st l'auverture la resissione de DA. chancelier en fit l'ouverture le treizième de Dé- g. 178. cembre par un discours qu'il prononça en présence du roi, de la reine mere, du duc d'Orléans, de Marguerite sa sœur, d'Antoine de Bourbon roi de Navarre, de Renée de Ferrare, des cardinaux de Bourbon, de Tournon, de Lorraine, de Châtillon & de Guise, de Charles de Bourbon prince de la Roche-sur-Yon, de François de Lorraine duc de Guise, d'Anne de Montmorency connétable de France, de Charles de Brissac maréchal de France, de Gaspard de Coligny amiral, & de la plûpart des chevaliers de l'ordre, & des conseillers d'état. Il dit d'abord, que Dieu avoit conservé dans l'esprit du roi & de la reine sa mere la même intention qu'il avoit donné au feu roi, de faire assembler les Etats du royaume. Qu'il étoit aussi arrivé par une grace particuliere du Seigneur, que les troubles excités depuis peu par la perte qu'on venoit de faire de François II. avoient été assoupis plûtôt qu'augmentés, contre le sentiment de tout le monde; & que comme au Xxx iii

fever du foleil le brouillard fedifipe & lejour paroît,
An. 1560. de même les haines, les inimitiés & les foupçons
des princes & des grands, ayant été diffipés par la
lumiere extraordinaire de l'avénement du roi à la
couronne, le repos avoit été rendu au royaume.
Qu'il en falloit donner la premiere loüange au roi
de Navarre, qui comme il convenoit au premier
prince du fang, avoit appris aux autres à onblier
les injures, en les oubliant lui-même en faveur de
l'Etat. Que la paix ayant été établie par ce moyen
au-dehors, & l'union au-dedans, rien n'étoit à craindre, & tout à espérer de l'esprit de paix qui animoit
un chacun.

Ouverture des Etats d'Orleans. De Thou hift, I.

Il ajoûta, que jusqu'à ce que le roi fêt en état de gouverner par lui-même, il avoit jugé à propos de convoquer les Etats de son royaume, & de pourvoir par leurs avis & leur autorité à l'administration publique: que dans ces Etats le roi s'y voyoit converfant familierement avec ses sujets, les consultant touchant les affaires, écoutant les plaintes des particuliers, & confidérant les choses sans déguisement & comme elles étoient; ce qu'on ne pouvoit faire aisément ailleurs. Qu'il ne falloit pas écouter ceux qui. prétendoient que la convocation des Etats étoit audessous de la dignité royale; rien n'étant plus digne d'un roi, que de rendre la justice à un chacun; ce. qu'on ne peut faire avec plus d'avantage, qu'en donnant à tout le monde le moyen de faire voir ses maux, de faire entendre librement ses plaintes, sans que la fraude & l'artifice puissent y trouver place. Qu'il arrivoit de-là que les rois étoient instruits de leur devoir, qu'ils foulageoient les peuples, en n'im-

LIVER CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 535 posant point de nouveaux tributs: qu'on s'abstenoit de faire des dépenses excessives & ruineuses : que An. 1560. les charges publiques ni les magistratures n'étoient plus vénales : que les évêchés & autres bénéfices n'étoient donnés qu'aux plus dignes; ce qu'on néglige aujourd'hui par un usage pernicieux : que pour ne point remonter à une antiquité fort éloignée, on n'avoit qu'à rappeller le souvenir des Etats qui avoient été tenus sous Charles VIII. dans lesquels on établit une administration légitime, & on alla au-devant des troubles funestes dont le royaume étoit menacé.

Il dit encore, que l'intention qu'on se proposoit dans ces Etats, étoit de chercher des remédes contre les troubles excités à cause de la religion : que cependant on observeroit les édits qui désendoient les affemblées illicites, & qui établiffoient des peines féveres contre ceux qui donneroient lieu aux féditions. De plus, qu'il avoit été ordonné par ces édits, que les évêques & les curés résideroient parmi leur troupeau; qu'ils nourriroient les ames de la parole de Dieu, & qu'ils les fortifieroient par leur présence. Que les gouverneurs seroient attentifs à empêcher les révoltes. Qu'enfin, le but de cette assemblée étoit d'appliquer un reméde aux maux dont on devoit fur tout chercher la cause. Que ce n'étoit pas assez que les féditieux fussent châtiés, que les loix qui punissoient les crimes commis ne suffisoient pas, qu'il en falloit établir d'autres qui empêchassent de commettre le crime à l'avenir. Que le meilleur reméde étoit que chacun rentrât en soi-même, & se contentât de la condition dans laquelle Dieu l'avoit établi:

que les princes ne se rendissent point intraitables par An. 1560. une trop grande ambition : que le clergé exerçât saintement & avec modération le pouvoir qu'il a sur les ames, & qu'il employat tous ses grands biens qu'il tient de la libéralité de nos rois, non à la pompe & au faste, mais au secours des pauvres : que les ecclésialtiques ne fissent point un commerce des . choses saintes, & donnassent gratuitement, ce qu'ils ont reçu gratuitement. Que les nobles jouissent paisiblement de leurs priviléges & de leurs honneurs, fans s'élever contre les loix au-dessus des autres, par le vain éclat de leur naissance, & se souvenant qu'ils peuvent porter les armes, pour s'en fervir, non felon leur caprice, mais pour leur prince & leur patrie, felon le précepte du Seigneur. Qu'enfin le peuple exerçât innocemment son commerce & sa profeffion.

> Mais entre toutes ces causes de séditions & de troubles, continue le chancelier, il y en a encore une nouvelle, scavoir la différence de religion, comme fi la religion excitoit, ou dût exciter les guerres civiles, le plus grand des maux dont un état puisse être affligé, & qui renferme tous les autres. Dieu cependant n'est pas l'auteur de la dissension, mais de la paix; & si les autres religions comme fausses ont été établies par la violence ou par l'artifice, la Chrétienne, comme la véritable & l'unique, a été confirmée par la patience, par la justice, par les larmes & les Ipriéres. Aussi les anciens Chrétiens aimoient mieux être tués que de tuer, & s'ils sont appellés Martyrs, c'est-à-dire témoins, c'est parce qu'ils ont rendu témoignage de leur foi par leur propre fang.

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 537 Le chancelier fait voir ensuite les effets funestes que la prévention en matiere de fausse religion peut pro- An. 1560. duire : il dit, que de-là naissent les dissensions & les révoltes. Que dans la même maison un pere est en guerre avec ses enfans, un époux avec sa femme, le frere contre le frere, s'ils ne s'accordent pas fur le fait de la religion. Que pour aller au-devant de ces discordes, il étoit nécessaire d'assembler un concile, comme on l'avoit résolu depuis peu à Fontainebleau; & que le pape le faisant espérer, il ne falloit pas fouffrir que chacun se fit une religion à sa fantaisse, & introduisît felon son caprice de nouvelles cérémonies. Que non-seulement on troubloit par-là la tranquillité publique, mais on exposoit encore les ames au danger de se perdre pour l'éternité. Que si

fe font fervis. Il dit encore, qu'on espéroit que les prélats seroient leur devoir à l'avenir avec plus de foin & d'exactitude, & que l'on tireroit le reméde de l'endroit même où le mal avoit pris naissance. Que l'on avoit fait jusqu'alors ce que les capitaines sans expérience ont coûtume de faire, lorsque laissant les places dégarnies de tout fecours, ils menent toutes leurs troupes contre l'ennemi. Qu'au contraire, on devoit premierement se fortifier au-dedans par les vertus, les bonnes mœurs, & la parole de Dieu, qui sont les armes qu'on doit employer dans ce combat, enfuite paroître au-dehors, & aller contre l'ennemi. Qu'en effet, le discours de celui qui vit bien, a la force de persuader : mais que l'épée ne sert de rien . Tome XXXI.

le reméde manque du côté du pape & du concile, le roi y pourvoira par les remédes dont ses ancêtres

contre les ames, finon pour les perdre avec le corps. An. 1560. Que les anciens avoient vaincus les sectaires avec ces fortes d'armes, & que nous devions marcher sur leurs traces, pour ne pas tomber dans un défaut trèséloigné de la charité chrétienne ; à sçavoir , de haïr plûtôt les hommes que les vices & les erreurs. Qu'il faut donc continuellement prier pour eux, afin qu'ils rentrent dans le bon chemin ; mais qu'on doit cependant retrancher tous ces noms odieux inventés par l'ennemi du genre humain, de Luthériens, de Huguenots, de Papistes, qui tiennent quelque chose des anciennes factions des Guelfes & des Gibelins. & retenir seulement le nom de Chrétien. Et parce que la plûpart se servent du prétexte de la religion, pour satisfaire leur ambition, leur avarice, & exciter des nouveautés; il femble qu'il conviendroit de mettre tout en usage pour réprimer ces pernicieux esprits, avant qu'ils ayent rassemblé leurs forces :

Il conclut, qu'après avoir par ce moyen rétabli la tranquillité dans le royaume, il falloit enfuire metre quelque ordre dans les finances, que le roi avoit trouvées fi épuisées par dix ans de guerre, & par d'autres besoins, qu'il sembloit qu'Henri II. son pere & François II. son firere, ne lui avoient laissé autre chose que des sujets de gémir & de pleurer. Mais qu'il étoit prêt pour réparer ce désordre, de suivre la régle que les Etats lui prescriroient, en prenant garde toutes ois à ne donner aucune atteinte à la majesté royale. Que c'étoit pour ces raissons que le

c'est contre eux qu'il faut employer les armes; & guand la clémence devient inutile, on doit appel-

ler au secours la sévérité des loix.

Livre cent cinquante-ginquie'me. 539 roi & la reine sa mere avoient convoqué les Etats du royaume, pour les consulter & suivre leurs avis ; An. 1560. & que sa majesté exhortoit maintenant par la bouche de son chancelier, & en général & en particulier, tous ceux qui étoient présens, de se désaire de toute passion particuliere, & de dire librement tout ce qu'ils croiroient de plus avantageux à l'état : que c'étoit l'intention du roi & de la reine, qu'on jouit pleinement de cette liberté, & qu'on s'arrêtât en-

suite à ce qui seroit résolu de l'avis des Etats. Ce discours fini, l'assemblée se sépara; mais le lendemain quatorziéme de Décembre, le clergé peuple de mandent s'étant réuni dans le couvent des Cordeliers, la No-vocation des éblesse aux Dominicains, & le Tiers Etat aux Car-tats, mes, pour délibérer suivant leurs ordres, plusieurs 1. 27. Mezeray, hist. de députés de la Noblesse & du Tiers Etat représente- France, tom. 11. rent que leurs commissions étant finies par la mort du roi, ils ne pouvoient passer outre, & qu'il falloit procéder dans les provinces à une nouvelle élection de députés. Ils exposerent leur demande par écrit, & la mirent entre les mains du roi de Navarre, qui la présenta au conseil d'état, où il sut décidé par un arrêt du vingtiéme de Décembre, que les commifsions apportées par les députés étoient suffisantes, d'autant que par la loi du royaume, le mort saisit le vif; que la premiere députation s'étoit faite au nom du roi, qui ne meurt point en France, & que la cou-

De Thou, ibid.

ronne passe sans aucune interruption du prédécesfeur au fuccesseur. Le cardinal de Lorraine avant la mort du roi, avoit eu intention de faire contre la coutume, un que reçoit le cardiscours dans l'assemblée au nom des trois Etats; & dinal de Lorraine,

quoique cela parût extraordinaire, néanmoins eu An. 1560. égard au tems, on ne s'y étoit point opposé, & le clergé qu'il conduisoit selon sa volonté, y avoit ai-De Thou, 1. 27. Daniel , to. 6. i. fément confenti. On dit que sa harangue n'étoit Varillas, hist. de presque qu'une apologie de sa maison, & une sanglante invective contre les Calvinistes. Mais on ne lui permit pas de la prononcer. Grineau, chântre de la fainte Chapelle de Paris, son émissaire, sollicita en vain pour lui obtenir cette permission; la Noblesse ni le Tiers Etat ne voulurent point y consentir. La premiere s'excusa sur ce qu'elle ne vouloit rien innover, chaque corps ayant accoutumé d'avoir son orateur; & le Tiers Etat répondit, qu'il se garderoit bien de choisir pour son avocat un homme dont il avoit raison de se plaindre. Il eut encore le chagrin de n'être point nommé orateur de l'ordre eccléfiaftique. Ce fut Jean Quintin, né à Autun, & professeur en droit canon dans l'université de Paris, qui fut choisi pour cet emploi ; Jacques de Silly baron de Rochefort, fut nommé orateur pour la Noblesse, & Jean l'Ange, avocat au parlement de Bourdeaux,

V. Discours de Jean l'Ange pour le Tiers-Etat. pour le Tiers Etat.

L'on s'assembla le deuxième de Janvier au lieu d'actiné, & dans le même ordre qu'on avoit observé dans la premiere séance; & aussili-tôt que les trois députés qui devoient parler au roi au nom des trois Etats, eurent pris leurs places, séparés des autres, Jean l'Ange parla le premier pour le Tiers Etat, & strum discours rempli d'invectives contre l'ignorance, le luxe & l'avarice des ecclésastiques, & contre les mœurs corrompues du clergé. Il dit, qu'il y avoit trois vices qui regnoient principalement chez eux,

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 541 & qui donnoient occasion aux erreurs qui se répan-

doient de tous côtés; l'ignorance, l'avarice, & le An. 1560.

trop grand luxe; que l'ignorance étoit non-seulement la mere, mais la matiere des erreurs; & que pour y remédier, il avoit été sagement ordonné par les décrets & les constitutions des anciens peres, qu'on établiroit des maîtres d'écoles : que même depuis peu par un décret de l'église Gallicane, la troisième partie des bénéfices avoit été donnée à des hommes de lettres, qui avoient pris leurs dégrés dans quelque université, & avoient donné des preuves de leur science: Que de plus, il avoit été ordonné, qu'en chaque cathédrale, il y auroit un docteur en théologie pour enseigner : que néanmoins depuis ce tems-là l'ignorance avoit toujours jetté de plus profondes racines: de sorte que la prédication de la parole de Dieu, pour laquelle les évêques sont particulierement établis, étoit entiérement abandonnée, & qu'ils croyoient que c'étoit une chose honteuse & au-dessous de leur dignité, que de s'acquitter eux-mêmes des fonctions de leur charge.

Il continua fon discours, en remontrant que les curés, à l'exemple des évêques, négligeoient leur devoir, & chargeoient de leur emploi des vicaires indignes, qui n'avoient qu'une certaine routine ; qu'on ne péchoit pas avec moins de scandale, par l'infâme passion du gain que le luxe accompagne presque toujours. En effet, dit-il, les prélats se plaisent aujourd'hui de telle sorte dans la magnificence & dans la pompe, qu'ils croyent par ce moyen conserver la majesté de Dieu & la mieux représenter en terre, ce qu'ils feroient

beaucoup mieux par la simplicité de leur vie, & An. 1560. l'innocence de leurs mœurs. En quoi ils dégénerent insiniment de cette simplicité des anciens, qui ordonnerent dans le concile de Carthage, tenu sous le pape Innocent I. que les évêques auroient de petites maisons auprès des églises, & qu'elles ne seroient garnies que de simples meubles. Qu'au contraire aujourd'hui avec une pompe pleine d'ambition, ils semblent vouloir affecter la magnisieence des rois; aussi ne doit-on point s'étonner, si par l'indignation qu'on conçoit des mœurs corrompues des eccléssafiques, l'on a de jour en jour plus d'éloignement pour la vraie religion. Que le Tiers Etat demandoit donc que sous l'autorité du roi, on

concile légitime.

VI. Autre discours du Baron de Rochefort pour la No-

Après que l'Ange eut parlé, Jacques de Silly Baron de Rochefort s'expliqua pour la Noblesse, par un discours qui ne fut pas moins vif. Il loua d'abord le roi, sur ce qu'il avoit donné à sa mere l'administration des affaires, comme Alexandre Sévere l'avoit autrefois donnée à Mammea, & dans le siécle passé Charles VIII. à Anne de France sa fœur. Il le félicita d'avoir appellé à fon confeil le roi de Navarre, les princes du fang, & les grands du royaume. Il dit beaucoup de choses à l'avantage de la Noblesse, sans toutesois oublier les abus qui s'y étoient glissés. Ensuite il tomba sur le clergé, & fur la jurisdiction ecclésiastique, qu'il vouloit qu'on réformat. Il dit que la Noblesse s'étoit elle-même affoiblie, par ses libéralités envers les églises, & que non contente de les avoir en-

pourvût à tant de maux par la célébration d'un

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 543
richies du plus liquide de se biens, elle leur avoit
encore cédé la justice, par un aveuglement d'au- An. 1560.
tant plus préjudiciable, que la profession ecclésaltique n'étoit point de se mèler des affaires séculieres, mais de vivre dans la solitude, de prier,
de prêcher, d'administrer les sacremens, & non
pas de juger de la vie & des biens des sujets du roi.
Qu'il falloit donc que le prince s'appliquât sut routes choses à corriger l'ordre eccléssastique, à l'exemple d'Ezéchias, qui rétablit la discipline des
ministres, en assignant une penssion suffissante à
ceux qui vacqueroient aux fonctions saintes. Que
Charles VII. en avoit use de même en France,
& avant lui Louis IX. par leur Pragmatique San-

ction.

Il ajoûta, qu'on ne devoit pas plus estimer Philippe-Auguste d'avoir chassé les Juiss du royaume, & dompté les Albigeois, ni Louis XI. d'avoir protégé les papes Gelase & Pascal contre l'empereur Henri, que d'avoir travaillé à la correction de la discipline ecclésiastique; qu'on ne louoit pas tant aussi Charlemagne, ni Louis son fils, ni Guillaume duc de Normandie, d'avoir bâti des églises avec de grands frais, & de leur avoir donné de grands biens, que d'avoir rétabli dans l'église la discipline, les mœurs & la concorde. Qu'on pouvoit faire aisément la même chose, si les prélats veilloient, chacun à fon diocèfe, & qu'ils s'acquittassent eux - mêmes de leurs fonctions, fans en laisser le soin à d'autres, prêchant la parole de Dieu, se servant avec simplicité des biens de l'églife, faisant avec libéralité l'aumône

aux pauvres, enfin éclairant les autres par leur vie An. 1560. réglée & leurs bons exemples. Que le roi devoit aussi apporter beaucoup d'attention à n'élever aux dignités de l'église que des personnes distinguées par leur piété, leur prudence & l'intégrité de leurs mœurs, comme c'est le devoir des rois; qu'autrement Dieu leur demandera raison d'une conduite si pernicieuse, & qui lui fait injure; & que comme autrefois il avoit puni Théodoric & Théodebert, pour avoir donné des bénéfices par avarice & par faveur, il le châtiroit lui-même, comme déserteur

de la justice & de l'équité.

Il représenta encore qu'un roi devoit sur-tout travailler à établir des juges qui fussent gens de bien, qui craignissent Dieu, & qui non-seulement eussent de l'aversion pour tout gain honteux, mais qui détestassent l'avarice. Qu'il falloit observer deux choses en cela, de donner les charges gratuitement, & de diminuer le nombre des juges qui étoit trop grand. Que cet ordre si considérable perdoit de son lustre & de son éclat par le nombre, & qu'il étoit à charge & au prince & au peuple. Que de plus il avoit été toujours de mauvais présage & dans l'empire Romain, & dans les autres royaumes & dans les républiques , qu'il y eût un nombre si prodigieux de juges, & de magistrats. Qu'enfin pour abréger les procès & accommoder les affaires fuivant la coûtume des lieux par l'arbitrage des gens de bien, il seroit avantageux au royaume, que conformément au deffein de François I. on reçût au nombre des juges les gentilshommes qui considérent plus leur gloire & leur réputation que

LIVE CENT CINQUANTE-CINQUIERE. \$45 tout autre motif, & qui par conféquent ne se laisse, roient pas si-tôt corrompre par la faveur ou par l'ar- An. 1560.

gent. Qu'on pourroit mettre un frein à l'avarice des gens de cour, en ordonnant qu'aucun ne demanderoit au prince les biens des accusés avant leur condamnation, & que ce qui reviendroit de ces biens, feroit employé en œuvres pieuses. Que ce seroit le moyen, de rassurer la religion, rétablir la discipline, soulager les peuples, & rendre le royaume plus florissant. Que c'est ce qu'on demandoit avec beaucoup de soumission pour démentir par l'action ce qu'on disoit d'ordinaire, qu'on fait souvent des affemblées, sans y prendre aucune résolution. Quand de Silly eut achevé son discours, il présenta une requête au roi pour lui demander des temples au nom de la noblesse qui suivoit la nouvelle résorme, & pria qu'on lût sa requête.

Ensuite Jean Quintin parla pour le clergé. Il étoit né à Autun, où, selon quelques-uns, il étoit parle au nom du chanoine. Il avoit été à Malthe en qualité de do- affemblée. mestique du grand maître, & sut pour lors auteur Micros, isi, in d'une description de cette isle en langue Latine. A Bleer, in comm. fon retour, il fut pourvû d'un bénéfice eccléfiaîti-la salidati, l. s. que dans l'ordre des chevaliers, & fut installé pro-gue , siji, des que dans l'ordre des chevaliers, & fut installé pro-gue, siji, de figure, l. s. fesseur en droit canon à Paris en 1536. On l'accu-p. 407. O suiv. soit d'avoir été autresois soupçonné d'hérésie, dans le tems qu'il étudioit à Poitiers, à cause d'un difcours public dans lequel il avoit inséré des senti-

dit qu'il n'avoit évité la prison que par une prompte retraite. Le discours qu'il fit aux états d'Orleans fut assez applaudi des gens raisonnables; mais ceux Tome XXXI. Zzz

mens presque semblables à ceux de Calvin, & l'on

Après avoir loué le roi, la reine & les princes, il dit que l'assemblée des états avoit été établie en France pour trois motifs, afin de pourvoir à la discipline de l'église, pour que le roi fût à portée d'entendre les plaintes de ses sujets, & afin qu'il conférât avec eux, comme appellés à son conseil, des besoins & des incommodités de l'état. Qu'au reste, on devoit supposer qu'il ne s'agissoit pas en cette occasion de corriger l'église qui ne peut faillir, à qui la vieillesse ne peut causer aucunes rides, & qui conserveratoujours sa beauté; mais qu'il s'agissoit de la correction de la discipline, qu'il avouoit s'être perdue peu-àpeu à mesure que l'ancienne simplicité avoit vieilli. Qu'ainsi il ne falloit pas écouter ces gens qui réveillent les anciennes fectes, qui débitent des maximes condamnées, & ceux qui par leur requête demandent des églifes féparées de celles des Catholiques. Qu'il falloit ses regarder & les punir comme partifans des sectaires, & comme sectaires eux-mêmes. Qu'en effet leur demande étoit injuste, que la même chose avoit été resusée à l'empereur Constance par S. Athanase, & à Guïnas sous Arcadius par S. Jean Chrysostome. Qu'il prioit donc trèshumblement le roi de refuser pareilles demandes, comme étant remplies d'impiétés & d'imprudence; que plûtôt, suivant l'exemple de ses ancêtres, & en particulier de Charlemagne, dont les constitutions qui concernent les affaires ecclésiastiques sont lûes de tout le monde, le roi contraignît ses sujets de vivre selon la forme ancienne prescrite par l'église.

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 547

Il ajoûta, qu'il ne falloit pas souffrir plus long-tems l'audace & l'impudence des sectaires, qui méprisant An. 1560. l'autorité des anciens, & la doctrine reçue, se vantent d'entendre seuls, & de suivre seuls dans sa pureté l'évangile. Qu'il falloit remédier de bonne heure à ce déreglement d'esprit, ou plûtôt à cette révolte, parce qu'il étoit à craindre, que par la même hardieste avec laquelle ils attaquent la maison de Dieu, ils n'infultent le prince même, après avoir sécoué le joug des loix. Qu'il demandoit donc qu'on leur défendit tout commerce avec les Catholiques ; & qu'on traitât avec eux comme avec des ennemis. Qu'il ne falloit pas permettre le retour dans le royaume, à ceux qui en étoient sortis pour cause de religion. Qu'il étoit du devoir du roi de venger l'injure faite à Dieu, & de punir du dernier supplice ceux qui étoient infectés de cette secte contagieuse, de protéger le clergé, & de rendre aux chapitres la

que dans la même année en laquelle le droît de ces élections avoit été transséré auroi avec la permission du pape, le poison de l'hérésse avoit en même tems paru, & s'étoit peu-à-peu répandu dans presquetous les royaumes. Qu'en 1 y 17. Luther avoit commencé; que Zuingle, Oecolampade & Calvin avoient

fuivi.

faculté d'élire leurs prélats, qui leur avoit été ôtée à la ruine de la république chrétienne. Qu'en effet, il avoit été remarqué par de grands hommes, que pref-

Il dit encore, qu'il étoit au pouvoir du roi d'ôter cette pefte de la maifon du Seigneur, & que le clergé ne fût pas comme décimé à l'avenir. Que les revenus eccléfialtiques étoient destinés à des œuvres

Zzzii

pieuses, & qu'on ne pouvoit sans sacrilége les em-

An. 1560. ployer à d'autres usages. Il demanda sur la fin de son discours l'immunité pour le clergé, & qu'il fût déchargé des impositions. A quoi il ajoûta beaucoup de choses par flatterie, qui ne furent pas goûtées de tous les assistans, principalement de ceux qui favorisoient la nouvelle résorme, & qui ne pouvoient fouffrir la violence avec laquelle il avoit parlé, en demandant qu'on remît en vigueur les peines décernées contre eux. C'est pourquoi l'on fit à cette occafion beaucoup de railleries & de libelles contre lui. En effet, le portrait qu'il fait de la religion des réformés ne devoit pas leur plaire. « Elle s'efforce, dit-il,

» par voyes publiques & cachées d'introduire un » évangile, dont le sommaire est de ne souffrir qu'il y » ait aucun lieu dédié, faint, & facré, spécialement à

» Dieu, mais de profaner les églises, abattre les autels,

» & brifer les images, d'innover les faints facremens,

» de chasser les prêtres, évêques, religieux; de ne te-» nir ni vœux ni promesses à Dieu, de vivre sans ab-

» stinence, continence, jetines & afflictions du corps, » en toute liberté & licence de la chair. » Ce por-

trait paroît toutefois assez ressemblant.

Comme Quintin avoit blâmé ceux qui avoient présenté au roi des requêtes au nom des Protestans, & qu'il avoit dit qu'il falloit les punir comme des sectaires, ceux qui étoient dans l'assemblée, s'imaginant qu'il avoit voulu désigner l'amiral de Coligny, jetterent tous les yeux fur lui, ce qui obligea l'amiral d'en demander réparation à la reine. Elle pouvoit, sans doute lui répondre, qu'il y avoit donné sujet dès l'assemblée de Fontainebleau, où le cardinal

LIVRECENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 549 de Lorraine lui avoit rélisté assez vigoureusement en face, sans qu'il eût osé se plaindre. Mais la reine deve- An. 1560. nue régente, étoit autrement disposée, soit qu'elle fût alors dans fon accès de faveur pour les Calvinistes, plantes, et on lui réparation comme ils s'en vantoient, soit, comme on le peut les, ibid. un supp présumer, qu'elle eût été choquée elle-même d'un P. 437. De Theu, 1, 17.

autre endroit de l'orateur, touchant le malheur qu'avoit apporté au royaume la charge des décimes du clergé, introduites de puis peu. La reine ainsi disposée, obligea l'orateur à faire une espéce de réparation à l'amiral, qui consista seulement à l'assarer dans le discours qu'il fit pour la clôture des Etats, qu'il n'a-

voit pas prétendu lui faire injure.

L'on fit alors des plaintes contre les princes de Guife, de ce que les députés des Etats de Bourgogne & de Dauphiné, dont le duc de Guise & le duc d'Aumale son frere étoient gouverneurs, avoient demandé que, quand on parleroit de ces princes, on en parlât avec autant d'honneur, que des princes du fang, & qu'il fût ordonné à de Silly de le faire. Mais comme la plus grande partie de la noblesse refusa cette demande, les Guises qui en surent fâchés, s'étoient mis en colére contre ceux qui s'y étoient oppofés, en les traitant de féditieux; de forte que beaucoup de gentilshommes s'en plaignirent à la reine mere, par l'organe de Jean Raguier d'Esternay, vidame de Châlons. Mais ils ne reçûrent point d'autre réponse, sinon, que les princes de Guise n'avoient ainsi parlé, que contre ceux qui faisoient quelques entreprises contre la majesté royale. Le roi fit sçavoir aux prélats qu'ils se disposassent à se rendre au concile qu'on devoit bien - tôt tenir à

dee peur le paffé. De Thou, hift. l. 17. Bellefores, l. 6.c.92.

Trente. Enfin l'on manda aux juges de tous côtés An. 1560. dans les provinces, qu'ils missent en liberté & en posfession de leurs biens tous ceux qui étoient prisonniers pour le fait de la religion, à qui l'on accordoit une amnistie pour le passé:on excepta néanmoins les chefs de la conjuration d'Amboise. Ainsi le vidame de Chartres recouvra la liberté; mais il mourut peu de tems après à l'âge de dix-huit ans.

On convient que nant général.

Ensuite on régla l'ordre qu'on observeroit dans le On convient que la reine fera re- gouvernement de l'Etat; & l'on convint, que les gente, & le roi de gouverneurs des places traiteroient d'abord avec le roi de Navarre, qui en feroit son rapport à la reine, pour être ensuite agité dans le conseil. Que les lettres des mêmes gouverneurs seroient d'abord rendues à la reine , qui les liroit la premiere. Qu'avant que le roi signât aucunes lettres, elles seroient lûes par sa mere dans le conseil sécret : Que toutes les femaines l'on tiendroit conseil, le mardi & le vendredi; & le jeudi un autre, où l'on traiteroit des finances. Que le connétable seroit généralissime des armées, & le cardinal de Lorraine continueroit son emploi de surintendant des Finances. Mais on ne parla point de la demande que les nobles avoient fait faire, qu'on leur accordat des temples; ce qui fit voir à l'amiral de Coligny, que son parti n'étoit pas le plus fort.

Avant que l'assemblée se sépara, on sit quelques XII. Réglemens pou lapolice de l'égli- réglemens de police, qui regardoient le clergé, & Daniel, hift. de qui furent jugés nécessaires. Le premier paroît entié-France,t. 6. p. 151. rement contraire au concordat, & semble vouloir remettre en vigueur les élections, puisqu'il est dit,

que les archevêques & évêques seront élûs & nom-

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. SSI més, aufli-tôt que le siège sera vacant; les archevêques par les évêques de la province, & le chapitre de An. 1560. la métropolitaine; les évêques par l'archevêque , les Remil giniral de évêques de la province, & les chanoines de la cagé de france, in thédrale, ayant appellé avec eux douze gentilshom and province mes, qui seront élûs par la noblesse du diocèse, & mi636.9.183. C. douze notables bourgeois, qui seront aussi élûs en l'hôtel de laville archiépiscopale ou épiscopale. Tous lesquels convoqués à certain jour par le chapitre du siège vacant, & assemblés, comme il est dit, s'accorderont de trois sujets de suffisance & qualités requises par les saints décrets & conciles, âgés au moins de trente ans, qu'ils présenteront au roi, pour être faite par lui élection de celui des trois qu'il voudra

Le deuxième article dit : Sur la remontrance & requête des députés des Etats d'Orleans, à ce qu'à l'avenir aucun vacant ou annate ne soit payé pour la provision des archevêchés, évêchés, abbayes, & autres bénéfices confistoriaux, avons avisé de traiter & conférer sur ce plus amplement avec les députés de notre saint pere le pape : & cependant par l'avis de notre conseil, & suivant les décrets des saints conciles, anciennes ordonnances de nos prédécefseurs rois, & arrêts de nos cours de parlement ; ordonnons que tout transport d'or & d'argent hors de notre royaume & payement des deniers, sous couleur d'annate, vacant ou autrement, feront fursis & cesseront, à peine de quadruple contre ceux qui contreviendront à cette présente ordonnance. \*

nommer à l'archevêché ou évêché vacant.

Le troisième article. Les abbesses & prieures se- dis de Chaires du ront dorénavant dans le tems de la vacation, élûes 10. Janv. 1564.

\* Ces difinfes furens levers par l'éAn. 1560. triennales seulement; & sera procédé de trois en

trois ans à continuelle élection.

Le quatriéme article. Admonestons, & néanmoins enjoignons à tous prélats, partons & collateurs ordinaires, de pourvoir aux bénésices ecclésiastiques, même aux Cures, & autres ayant charge d'ames, de personnes de bonne vie & littérature: & ne donner aucun dévolu avant que le pourvs ait été par l'ordinaire déclaré incapable. Désendons à tous nos juges d'avoir aucun égard aux provisions par dévolu, soit, apossoliques ou autres, avant la déclaration d'inca-

pacité.

Le cinquiéme article. Résideront tous archevêques, évêques, abbés, curés, & fera chacun d'eux en personne son devoir en charge, à peine de saisse du temporel de leurs bénéfices. Et parce qu'aucuns tiennent à présent plusieurs bénésices par dispense, ordonnons par provision, & jusqu'à ce qu'autrement y ait été pourvû, qu'en résidant en l'un de leurs bénéfices, requérant par nosdites ordonnances, résidence & fervice actuel, dont ils feront duement apparoir, feront excufés de la résidence en leurs autres bénéfices; à la charge toutefois qu'ils commettront des vicaires sçavans, de bonne vie, & de mœurs réglées, à chacun desquels ils assigneront une portion du revenu du bénéfice, qui puisse suffire à son entretien. Faute de quoi, nous enjoignons à l'archevêque ou évêque diocésain d'y pourvoir. Commandons très-expressément à nos juges & procureurs d'y tenir la main, & faire saisir sans délai le temporel des archevêchés, abbayes, & autres bénéfices, un mois après

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 553 après qu'ils auront dénoncé & interpellé les prélats de résider, faire résider les bénésiciers titulaires, & An. 1560.

satisfaire au contenu de cette présente ordonnance. Enjoignons à nofdits juges & procureurs de faire des procès-verbaux de la non-réfidence & faisses, qu'ils envoyeront de six en six mois en notre conseil privé, sans qu'ils puissent prendre aucune chose pour les faisses, main-levées, ou sous prétexte d'icelles, à peine de privation de leur office.

Le sixième article. Visiteront les archevêques, évêques, archidiacres en personne, les églises & cures de leurs diocèses, & taxeront leur prétendu droit de visite avec tant de modération, que l'on

n'ait aucun fujet de se plaindre.

Le septiéme article. Enjoignons aux prélats ; qui par maladie, pour être trop âgés ou autrement, ne pourront vacquer à leurs fonctions, & veiller fur le troupeau, prendre & recevoir coadjuteurs & vicaires, qui ayent les qualités requifes, tant pour la prédication de la parole de Dieu qu'administration des sacremens. Ausquels, pour ce faire, lesdits prélats affigneront & feront tenus donner pension raisonnable. A faute de quoi, nos officiers des lieux nous en avertiront, sans aucune dissimulation, afin d'y pourvoir.

Le huitième article. En chaque église cathédrale ou collégiale, sera réservéeune prébende affectée à un docteur en théologie, dont il sera pourvû par l'archevêque, évêque ou chapitre; à la charge qu'il prêchera & annoncera la parole de Dieu tous les dimanches & fêtes solemnelles. Et dans les autres il fera trois fois la femaine une leçon publique de l'écriture

Tome XXXI.

fainte. Et les chanoines seront obligés & même con- an 1560 traints d'y assister, sur peine de privation de leur revenu.

Le neuviéme article. Outre ladite prébende théologale, une autre prébende, ou le revenu d'icelle demeurera destiné pour l'entretien d'un précepteur, qui sera tenu d'instruire les jeunes enfans de la ville, gratuitement, lequel précepteur sera élu par l'évêque du lieu, qui appellera les chanoines de son église, le maire, échevins, conseillers, ou capitouls de la ville; & ce précepteur pourra être deftitué par ledit évêque, de l'avis des sussities.

Le dixiéme article. Ordonnons que les deniers & revenus des confrairies (la charge du fervice divin déduite & fatisfaite, ) foient appliqués à l'entretien des écoles & aumônes , fans qu'ils puisfent être employés à d'autres ufages , pour quelque caufe que ce foit. Commandons expressement à nos officiers , aux maires , échevins , capitouls , & conseillers des villes & bourgs , chaeun en son endroit , d'y avoir l'œil, à peine de s'en prendre à eux.

Le onziéme article. Tous abbés, abbesses, prieurs & prieures, n'étant pas chess-d'ordre; ensemble tous chanoines & chapitres, tant séculiers, & des églises cathédrales ou collégiales, seront indifféremment sujets à l'archevêque ou évêque diocélain, sans qu'ils puissent alléguer aucun privilége d'exemption à l'égard de la visite & punition des crimes, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans préjudice dicelles. Desquels nous avons évoqué la connoissance, & icelle retenue en notre conseil privé. Demeureront toutesois aux abbés, abbesses, abbess

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. \$55 prieurs & prieures la visite & correction accoûtumée sur leurs religieux & religieuses, par faute d'ob- An. 1560. fervance de leur régle.

Le douzième article. Défendons à tous prélats, de recevoir dans leurs diocèfes les prêtres qui ne se difent d'aucun diocèse, & d'en promouvoir aux ordres par lettres dimissoires, sans une grande & juste cause, & à l'ordre de prêtrise, qu'il n'ait l'âge de trente ans; \* que sa probité, ses bonnes mœurs, & sa scien- \*L'arricle 29. des ce dans les faintes lettres, ne foient connues; & qu'il Essat de Bloir ait un bien temporel, ou bénéfice fuffifant pour la article, & mui l'age de 15, antinourriture & fon entretien; lequel revenu temporel fera certifié sans fraude pardevant le juge ordinaire, de la valeur de cinquante livres tournois par an, au moins par quatre bourgeois ou habitans du lieu, qui feront tenus fournir & faire valoir ladite fomme, & avons déclaré le revenu temporel inaliénable & non fujet à aucunes obligations & hypothéques créées depuis la promotion du prêtre durant sa vie.

Le treiziéme article. L'archevêque ou évêque qui contreviendra à cette ordonnance, sera tenu nourrir à ses dépens, celui qu'il aura promu à l'ordre de prêtrife, & y sera contraint par la saisse de son temporel, jusqu'à ce qu'il l'ait pourvà d'un bénéfice

compétent.

Le quatorziéme article. Sera enjoint à tous prêtres, de se retirer en leurs diocèses, excepté ceux qui ont des bénéfices, ou des biens suffisans pour s'entretenir selon leur état, ou qui sont habitués & servent ordinairement dans les églises cathédrales, collégiales ou paroiffiales; enjoignons aux prélats de les recevoir dans leurs diocèfes, & ausdits 556 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
prêtres de s'y comporter honnêtement, d'y étudier,

An. 1500 s'y employer à des exercices honnêtes pour gagner leur vie.

L'article 51. des Etats de Blois, corrige ce quinzième article.

Le quinziéme article. Défendons à tous prélats, gens d'églife & curés, de permettre qu'on exige aucune chofe pour l'administration des sacremens, sépultures & autres choses spirituelles, nonobstant les prétendues louiables coutumes & commune usance; l'aissant coutes à la discrétion & volonté d'un chacun de donner ce que bon lui semblera.

Le sciziéme article. Et asin que les curés puissent sans aucune excuse vacquer à leurs charges & fonctions, enjoignons aux prélats de procéder à l'union des bénéfices, distributions des dixmes, & autre revenu ecclésiastique, suivant la sorme des saints décrets.

Le dix septiémearticle. Ne pourront les prélats, en quelque maniere que ce soit, donner à ferme le fipitituel de leurs bénéfices, ni faire leurs fermiers leurs vicaires; ausquels vicaires désendons à nos juges d'avoir aucun égard; & ne donner à ferme le temporel de leurs bénéfices aux étrangers qui ne seront pas naturalises, habitués, & mariés en ce royaume, à peine de saisse duit temporel, qui sera distribué aux pauvres des lieux.

Le dix-huitiéme article. Ne pourront aussi les prélats, gens d'église, & officiaux, décerner monitions, & user de censures eccléssastiques, sinon pour

crime & scandale public.

Le dix-neuviéme article. Défendons aux peres & meres, tuteurs & parens, de permettre à leurs enfans ou pupiles, de faire profession de religieux ou religieure, qu'ils n'ayent, les mâles, vingt-cinq ans, LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 5577
& les filles, vingt ans. Et en cas que leddites profeffions se fassent avant ledit tems, pourront lessits An. 1560.
proses disposer de leur portion héréditaire, échue
ou à écheoir en ligne directe ou collatérale, au profit de celui des parens que bon leur semblera, & non
du monastère: Et pour cet effet, les avons dès-àprésent déclarés capables de succéder & tester, non-

obstant ladite profession, toute rigueur de droit ou coutumes à ce contraires.

Le vingtiéme article. Ordonnons & enjoignons aux fupérieurs & chefs d'ordre, de vacquer & procéder avec diligence à l'entiere réformation des monaltéres de notre royaume & pays de notre obéfilance, felon la première inflitution, fondation & régle. En chacun desquels monaltéres sera entretenu & gagé au dépend de l'abbé ou prieur, un bon & notable personnage, pour y enseigner les faintes lettres, & former les mœurs des novices dans l'observance de la discipline monaltique. Et ce qui sera ordonné par les distres formateurs, sera exécuté, nonobstant oppotitions ou appellations quelconques.

Le vingt-uniéme article. Enjoignons à nos.juges & procureurs de faire failfr fous notre main , le revenu des bénéfices non défervis , & de faire procès-verbaux des ruines & démolitions ; qu'ils envoyeront à l'évêque diocéfain , auquel nous enjoignons d'y pourvoir , & entretenir les fonda-

tions.

Le vingt-deuxiéme article. Défendons à tous juges d'avoir aucûn égard, en jugeant le possessione des bénésices, aux provisions obtenues par prévention, en forme de regrez, graces expectati-

An. 1560. Ves, & autres semblables; & aux dispenses octroyées
An. 1560. contre les saints decrets & conciles, à peine de privation de leurs offices. Et ne pourront les impétrans desdites provisions ou dispenses s'en aider sans notre permission.

Le vingr-troisième article. Commandons trèsexpressement à tous nos juges de garder & faire obferver contre les blassphémateurs du nom de Dieu, & autres usans de blassphémes exécrables, les ordonnances du seu roi saint Louis, & autres rois nos prédécesseurs. Désendons à tous juges de permettre qu'aux dimanches & setes annuelles & solemnelles, aucunes soires & marchés soient tenus, ni danses publiques faires; & leur enjoignons de punir ceux qui y contreviendront.

Le vingt-quatriéme article. Défendons à tous jotieurs de farce, bâteleurs, & autres semblables, de jotier les dimanches & sêtes aux heures du service divin, de se revêtir d'habits eccléssaftiques, jouer à des jeux dissolus & de mauvais exemple, à peine de prison & punition corporelle; & à tous juges de leur donner permission de jouer durant lessites.

heures.

Le vingt-cinquiéme article. Défendons auffi à tous cabaretiers, taverniers, & maîtres de jeux de paulme, de recevoir aux mêmes heures du fervice divin, aucunes personnes de quelque qualité qu'elles foient. Et à tous manans & habitans des villes, bourgades & villages, même à ceux qui font mariés & ont ménage, d'aller boire & manger dans les tavernes & cabarets, & ausdits cabaretiers de les y recevoir, à peine d'amende arbi-

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 559 traire pour la premiére fois, & de prison pour la seconde. Enjoignons à tous juges de ne permet- An. 1560. tre qu'il soit aucunement contrevenu audit réglement, à peine de suspension d'état, & privation d'iceux, en cas de longue dissimulation & connivence.

Le vingt-fixiéme article. Et parce que ceux qui se mêlent de prédire l'avenir, publient leurs almanachs & prédictions, & font profession d'astrologie contre l'exprès commandement de Dieu, chose qui ne doit être tolérée par les princes chrétiens. Nous défendons à tous Imprimeurs & Libraires, à peine de prifon & d'amende arbitraire, d'imprimer ou exposer en vente aucuns almanachs ou pronostications, que premierement ils n'ayent été visités par l'archevêque ou évêque, ou ceux qu'il commettra; & contre celui qui aura fait & composé lesdits almanachs, sera procédé par nos juges extraordinairement, & par punition corporelle.

Le vingt-septiéme article. Ne pourront les curés, vicaires, ou autres gens d'église, recevoir les testamens, ou dispositions de derniere volonté, par lesquelles quelque chose leur soit léguée ou donnée.

Le vingt-huitième article. Toutes personnes ecclésialtiques pourront être indifféremment exécutées en leurs meubles, fauf les ornemens servans & destinés à l'église, leurs livres, habits ordinaires & nécessaires.

Le vingt-neuviéme article. Défendons à tous prélats & gens d'église, de vendre ou faire couper bois de haute futaye, autres que ceux qui auront

An. 1560, peine de faifie du temporel. Et avons dès-à-préfent révoqué toute permiflion de faire couper & abattre bois de haute futaye, en défendant à toutes perfonnes de quelques conditions qu'elles foient d'acheter des gens d'églife, bois de haute futaye fous notre nom, ou des officiers de notre artillerie, ou autres qui se prétendent privilégiés, à peine de recouver fur eux le prix dudit bois acheté, encore

qu'il fût payé.

Après beaucoup d'autres réglemens touchant la

XIII. Fin des Etats d'Orleans. De Thou, lib. 27. La Popeliniere,

justice, la noblesse & le commerce, les Etats furent congédiés, & l'on remit leurs féances jusqu'au premier jour de 1561. & pour éviter la foule & la dépense, on ordonna qu'il n'y auroit que deux députés de chacune des grandes provinces du royaume, qui s'assembleroient à Pontoise au jour qu'on leur assigneroit ; l'on ajoûta , qu'on y parleroit de la requête présentée par Jacques de Silly pour la Noblesse. Quintin demanda congé au roi au nom des Etats, par un discours prémédité, dans lequel il corrigea un peu ce qu'il avoit dit contre l'amiral de Coligni, & déclara qu'il n'avoit pas eu d'autre dessein, que de dire librement, & selon sa conscience, sans faire injure à personne, ce qui lui avoit paru être de l'utilité & de l'intérêt du roi, & de rendre à la Noblesse, l'honneur qui lui étoit dû. Le cardinal de Lorraine fâché que le roi de Navarre eût la principale autorité, & voyant tous les jours son crédit beaucoup diminuer, alla résider à Reims, dont il étoit archevêque, sous prétexte de veiller fur son troupeau. Sa retraite fit plaisir

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. TOT au roi de Navarre, qui se vit par-là délivré d'un compétiteur, dont la présence l'importunoit extrê- An. 1560. mement.

Michel de l'Hôpital, chancelier de France, rendit dans le mois de Juillet de cette année, une or- du chancelier de

donnance, qui fit voir son zele pour le bien public, seconda mariger. & qui renouvelloit la constitution de Leon & d'An
17 1700, 1811. 1. 1810. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811 themius, qui auparavant n'avoit aucune autorité en France. Il étoit ordonné que si une semme ayant des enfans d'un premier mariage, se marioit en secondes nôces, elle ne pourroit donner à son nouveau mari, ni à ses enfans, ni aux autres personnes suspectes, qu'autant qu'à un de ses ensans propres des biens mobiliers, ou de ses propres, ou de ceux qu'elle auroit acquis ; qu'elle seroit obligée de conferver les biens & les avantages qu'elle auroit des dons & libéralité de son premier mari, aux enfans qu'elle en auroit eus, & qu'elle n'en pourroit rien donnerà son nouveau mari. Que cela auroit lieu de telle forte, pour les biens même qui seroient venus aux maris par la libéralité des femmes, que les maris ne les pourroient donner à leurs secondes femmes, & seroient obligés de les garder aux onfans du premier mariage. Cette ordonnance fut vérifiée en parlement tout d'une voix, le cinquiéme d'Août.

Un peu avant cette ordonnance, l'on rendit un autre arrêt au parlement de Toulouse contre un ment de Toulouse grand imposteur, qui s'étoit servi du nom d'un aut d'Arnaud du Tilh. tre; mais cet arrêt ne fut publié que le treiziéme fup. de Septembre. Cet imposteur s'appelloit Arnaud du Tilh, de Panette, & fit le personnage de Mar-Tome XXXI. Въвь

An. 1500. ques, & mari de Bertrande de Rols, du bourg d'Ar-De Baulet du tigat, dans le diocéfe de Rieux en Languedoc. En supplient infigur.

1539. Martin Guerre avoit époulé cette Bertrande,

& avoit demeuré environ dix ans avec elle; il passa ensuite en Espagne, puis en Flandres, où il porta les armes. Huit ans s'étant écoulés, Arnaud du Tilh vint à Aftigat, & se présenta à Bertrande, disant qu'il étoit son mari. Cette femme fut trompée d'abord, par la ressemblance qu'il en avoit, & la joie de recouvrer, un mari qu'elle aimoit , la confirma dans cette erreur. Tous les parens de Guerre & de Bertrande furent trompés de même, & l'imposture passa pour une vérité incontestable, parce que le fourbe avoit eu l'adresse de s'instruire de toutes les particularités dont la connoissance pouvoit autoriser la supposition. Tilh avoit une cicatrice au front, une goutte de sang à l'œil, & un ongle du premier doigt enfoncé, comme Martin Guerre. Il sçavoit les choses les plus secrettes, entre Guerre & sa femme, parce qu'il avoit été long-tems son compagnon dans les armées, & qu'il avoit adroitement tiré de lui ces secrets dans des entretiens familiers.

Dans la suite cet imposseur peu content de la premiere séduction, voulut encore avoir les biens de Bertrande, & son avarice le découvrit. Pierre Guerre, oncle de Martin, qui avoit interêt à ne point laisser la destruction de ces biens, & qui croyoit avoir des preuves assez siez sortes pour démontrer l'impofure de du Till, l'appella en justice, & résolut de le poursuivre comme un séducteur. Bertrande qui

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 563 avoit aussi de fortes présomptions depuis quelque tems, pour croire que du Tilh n'étoit point son mari, An. 1560. fortifia aussi par ses dépositions les preuves de Pierre Guerre, & l'enhardit à le poursuivre. Le juge de Rieux en étant informé, commença le procès, & fit condamner le fourbe à être pendu, & son corps mis en quatre quartiers. Du Tilh appella de cette fentence au parlement de Toulouse, où l'on trouva de grandes difficultés dans le jugement de cette affaire, parce qu'on manquoit de preuves suffisantes, & qu'il y avoit beaucoup de témoins de part & d'autre, dont les uns assuroient que l'accusé étoit le véritable Martin Guerre, & d'autres affûroient le contraire. On étoit prêt à juger le procès, lorsque le vrai mari revint d'Espagne, où il avoit toujours demeuré. Quoiqu'il eût une jambe de bois, parce qu'il avoit perdu la sienne à la fameuse bataille de saint Quentin, on ne laissa pas de le reconnoître pour se véritable mari de Bertrande. Ainsi du Tilh ayant été convaincu d'imposture, d'adultere, & de sacrilége, fut condamné à être pendu & brûlé: ce qui fut exécuté à Artigat, devant la maison de Martin Guerre, au mois de Septembre 1560. Ses biens furent don-

qu'elle avoit habité avec lui de bonne foi.

Austi-tôt après la mort de François II. la reine Lareine veux Marie Stuart sa femme, que Catherine de Medicis de François II. se fait se la femme de la court. sa belle-mere n'aimoit pas, prit le parti de se retire à la court. sa alla passer une partie de l'hyver à Reims, dont le cardinal de Lorraine son oncle étoit archevêque.

Pendant le séjour qu'elle y sit, elle y reçut la visite de Martigues, de la Brosse, de Doyssel, & de l'évê;

nés à une fille qu'il avoit eu de Bertrande, pendant

Bbbb ii

que d'Amiens, qui connoissant bien les affaires d'E-An. 1560. cosse, & sçachant qu'elle avoit dessein de retourner en ce pays-là, crurent devoir lui donner quelques instructions; ils lui conseillerent entr'autres, de s'attacher par ses bienfaits Jacques Stuart, prieur de Saint-André, fon frere naturel, le comte d'Argile, le comte de Liddington, le lord Grangy,& de s'appuyer plus fur les Protestans que sur les Catholiques, parce que les premiers, disoient-ils, étoient supérieurs en toutes manieres depuis les dernieres révolutions arrivées fur la fin de l'année précédente, & au commencement de celle-ci : mais d'autres lui conseillement le contraire, & tâcherent de lui persuader de ne point se fier au prieur de Saint-André, & de se rendre à Aberdéen, où elle pourroit se mettre à la tête d'un corps de troupes Catholiques pour rétablir la religion sur le même pied où elle étoit avant les changemens qui s'y étoient faits.

En effet, la religion avoit presque changé de face dans ce royaume, & la nouvelle réforme y composoit le parti dominant dès l'année 1559. L'on avoit envoyé de France destroupes auxiliaires à la régente fous la conduite de la Brosse; & on lui avoit joint d'Angl. 1. 6. 1. 27. Nicolas de Pellevéévêque d'Amiens, avec quelques docteurs de Sorbonne, pour accommoder les différends touchant la religion. Mais les confédérés ne voulurent point reconnoître l'autorité de la régente, & traiterent avec Elifabeth reine d'Angleterre : ils prierent même la régente de fortir de Leyth, & d'emmener avec elle dans l'espace de vingt-quatre heurestous les foldats étrangers, & tous ceux qui s'attribuoient le titre d'ambassadeurs, pour décider des af-

s troubles en la religion. De Those , hift. I.

Thoiras , hifteire.

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 565 faires. Ils l'empêcherent aussi par un décret de recevoir les ambassadeurs qui lui étoient envoyés par le An. 1560. roi & la reine de France, & lui défendirent de rien faire jusqu'à la prochaine assemblée des Etats géné-

raux, qu'on publieroit pour être tenue en lieu commode. Tous ceux qui étoient présens souscrivirent à ce décret ; & deux jours après ils envoyerent un héraut à Leyth, pour déclarer aux Ecossois qu'ils eussent à fortir de la ville dans vingt-quatre heures.

& à se séparer des ennemis de la liberté publique.

Mais voyant qu'ils n'étoient pas les plus forts pour tont avec hercine d'Angletere.
s'opposer aux troupes de la régente, ils envoyerent De Thum, ibid, us
[De film, lib, 1...]. en Angleterre Guillaume Maitland, pour deman- De Rap. Thoiras, der du secours à la reine Elisabeth; & il y eut un traité conclu avec cette princesse le vingt-septiéme 1.1 réjorm. 10m. 12. de Février 1 760. dont voici les articles en substance. Qu'Elisabeth prenoit sous sa protection le duc de Châtelleraud, chef des mécontens, & tout son partipour maintenir le royaume d'Ecosse dans ses libertés & priviléges, pendant le mariage de Marie Stuart avec le roi de France, & un an après. Qu'elle s'engageoit à leur envoyer du secours, jusqu'à ce que les François fussent chassés d'Ecosse. Qu'elle ne feroit aucun accord avec la France, qu'à condition que ce royaume jouiroit de sa liberté. Qu'elle n'abandonneroit point les confédérés pendant qu'ils reconnoîtroient Marie Stuart pour leur reine. Que files Anglois prenoient quelques places en Ecoste, elles feroient ou rafées ou mifes entre les mains du duc de Châtelleraud, à son choix. Que le duc & tout fon parti se joindroient aux troupes Angloises. Que

si l'Angleterre étoit attaquée du côté du midi, les

Bbbb iii

Les Ecoflois traiut sup. p. 179. Burnet, hist. de

confédérés donneroient à la reine un secours de An. 1560. deux mille hommes de pied, & deux cens chevaux. Que si c'étoit du côté du Nord, ils se joindroient à l'armée Angloise. Que les Ecossois donneroient des ôtages, qui demeureroient en Angleterre, pendant que le mariage de Marie Stuart avec François II. subsisteroit, & même après. Qu'Elisabeth payeroit fes troupes, à condition que tout le butin lui appartiendroit.

Quelque tems après la reine d'Angleterre voulant reine pour 6 justi- rendre raison du traité fait avec les Ecossois, & pour De Thou, L 24. fe disculper du violement de celui qu'elle avoit fait depuis peu avec la France, fit publier dans Londres un manifeste le vingt-quatriéme de Mars, & le fit répandre en France. Elle y disoit, que bien que Marie reine d'Ecosse lui eût fait un insigne affront, en prenant ses armes & ses titres, elle n'avoit cependant jamais pû croire, que cela se sit du consentement du roi, ni des princes du sang, ni des grands du royaume; mais par les artifices des princes de Guise, qui excitoient par-tout des troubles pour en profiter, & jouir pluslong-tems d'une puissance illégitime, dont ils abusoient, afin d'élever leur maison. Qu'elle leur avoit souvent fait parler,& les avoit fait prier de faire ensorte qu'on ne prît point son nom & ses titres, de peur que pour une cause si injuste, on n'allumât de nouveau une haine presque étouffée; qu'ils donnassent ordre aussi que les troubles excités en Ecosse au sujet de la religion fussent pacifiés, & qu'on ne devoit pas négliger, à raison de la proximité, un accommodement à l'amiable. Que cela se pourroit facilement faire, si l'on en retiroit les

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 767 troupes Françoises, & qu'aussi-tôt après, elle feroit revenir les siennes. Qu'au reste, pour donner des An. 1560. preuves qu'elle vouloit la paix, & dans son pays & chez ses voisins, elle se promettoit que par le moyen de ses ambassadeurs les troubles s'appaiseroient, & que les Ecossois, rendroient à leur reine l'obéissance qu'ils lui devoient. Que comme elle vouloit entretenir la paix avec la France, aussi-bien que l'amitié & le commerce avec la nation, dont elle vouloit qu'on parlât avantageusement, elle souhaitoit aussi que les princes de Guise, abusant de l'autorité du roi, ne fissent plus de tort à leurs voisins, & qu'à l'avenir, ils ne l'attaquassent plus elle-même, en faisant la guerre aux Ecossois, qu'autrement Dieu prendroit la défense contre les injustes efforts de ses ennemis.

Les princes de Guise voyant que ce maniseste les rendoit odieux, écrivirent à Michel de Sévre, cheva- France prie Elifa lier de Malthe, & ambassadeur de France en Anrouperd Ecose.
gleterre, pour le prier d'engager Elisabeth à retirer De Thou, 1 st. Cambass, 1 st. les troupes qu'elle avoit envoyées en Ecosse, & de ne regni Elifabeth, pas rendre ces peuples naturellement fiers & fuperbes, plus obstinés & moins obéissans au roi & à la reine. L'ambassadeur de Philippe II. intervint dans cette affaire, & la cour de France y envoya extraordinairement de Montluc évêque de Valence, trèshabile dans la connoissance des affaires d'Ecosse, & moins suspect qu'un autre à Elisabeth, & aux confédérés d'Ecosse, parce que le bruit couroit qu'il étoit favorable aux Protestans. Mais parce que la reine d'Angleterre persistoit à vouloir que les François retiralient leurs troupes, avant que de rappeller les siennes, de Sévre revint à la charge ; il sit valoir

auprès d'Elisabeth les bons offices des François en-An. 1560. vers la nation Angloise : il dit, que le roi n'avoit point d'autre intention que de garder la paix : qu'il n'avoit envoyé des troupes en Écosse que pour ranger les rébelles à leur devoir : qu'il vouloit les obliger à rendre à leurs rois l'obéissance qu'ils leur devoient: & que si Elisabeth pouvoit les y obliger, il feroit aussi-tôt revenir sestroupes. Que si néanmoins les Anglois continuent à protéger ces rébelles, il proteste que ce sera par contrainte qu'il prendra les armes, quoi que ce soit avec justice. Et de Sévre eut foin de donner toutes ces raisons par écrit à la reine Elifabeth, & de les rendre publiques.

la reform. som. 2. L. 3. p. 622.

Depuis quelque tems les confédérés avoient affiégé Leyth. Pendant qu'on étoit occupé à ce siège, le roi de France employa tous ses soins pour obtenir d'Elisabeth, qu'elle retirat ses troupes, qui étoient déja arrivées, partie parmer, & partie parterre. La reine régente qui avoit appréhendé d'être enfermée dans Leyth, avoit pris le parti de se retirer dans le château d'Edimbourg, dont les Etats avoient donné le gouvernement à Jean Areskin, par un décret du conseil public, à condition qu'il ne rendroit cette place à personne que par les ordres du même conseil. Mais quoiqu'il sût fort attentif pour empêcher qu'on ne la lui enlevât, ou par force ou par artifice, il ne voulut pas toutefois dans une pareille conjoncture en refuser l'entrée à la régente, & usa de beaucoup de prudence, pour ne pas manquer à son devoir, & retenir cependant la citadelle en sa disposition. Les confédérés l'ayant appris, quoiqu'ils eussent privé la régente de son autorité, comme

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 569 comme ils étoient incertains de l'événement de la guerre, ils lui écrivirent de Dalkeith le cinquieme An. 1560. d'Avril avec beaucoup plus de modération qu'ils n'avoient coutume de faire, & la prierent de faire fortir du royaume, les François qui vouloient les mettre en servitude. Ils protesterent par les mêmes lettres que quand ils feroient réduits aux dernieres extrémités, rien ne les feroit sortir de l'obéissance qu'ils devoient à la reine, & au roi son mari, en ce qui ne concernoit pas leur perte, & la ruine de la

liberté du pays. Pendant toute cette négociation, il ne se fit rien XXII. de considérable au siège de Leyth, sinon que les tela paix, & n'en-Anglois voyant leur artillerie trop éloignée de la peren Ecofe. place, camperent au-delà du fleuve, & firent approcher leur canon, afin de tirer plus surement. Alors le feu prit par hazard dans la ville, & l'on combattit vivement, pendant que les troupes des confédérés vouloient empêcher les François de l'éteindre, & faire un effort pour se jetter sur la muraille. Le quinzième d'Avril ces derniers firent une fortie, & enclouerent quelques canons. Le trentiéme les Anglois furent rudement repoussés à un assaut. Le septieme de Mai, ils en donnerent encore un, où ils n'eurent pas un meilleur succès. Déja la longueur & les difficultés de ce fiége, commençoient à les rebuter, lorsque le duc de Norfolk seur envoya un puissant renfort, & se rendit lui-même au camp pour les encourager à continuer le siège. Ils auroient pourtant eu beaucoup de peine à se rendre maîtres de la place, si la conspiration d'Amboise, qui se découvrit alors en France, n'eût fait comprendre aux

Čccç

Tome XXXI.

princes de Guise, que la saison n'étoit pas propre An. 1560. pour exécuter les desseins qu'ils avoient formés contre l'Angleterre. Ainsi bien loin d'envoyer de nouyelles troupes en Ecosse, ils penserent à rappeller celles qui y étoient déja, jugeant qu'ils pourroient en avoir besoin en France. Ce sut dans cette vûe que Montluc évêque de Valence, & Charles de la Rochefoucaud Randan furent envoyés en Ecosse, avec un plein pouvoir du roi pour faire la paix. Elisabeth en ayant été informée, y envoya aussi de sa part le secretaire Cecil, & le docteur Wotton avec un semblable pouvoir. Les plénipotentiaires convinrent d'abord qu'ils s'assembleroient à Edimbourg au mois de Juillet prochain; & en attendant ils conclurent une trève qui devoit durer jusqu'à la fin des conférences.

en fon éloge funé-

La reine régente mourut pendant cette trève le areine dixième de Juin 1560. Elle étoit fille de Claude de Lorraine I. du nom, duc de Guise, & d'Antoinette De fainte Marihe de Bourbon-Vendôme, & fut élevée avec grand foin. Elle avoit épousé d'abord le quatriéme d'Aout 1534. Louis d'Orleans II. du nom, duc de Longueville, duquel elle resta veuve en 1537. Son corps fut apporté en France par les soins du cardinal de Lorraine fon frere, inhumé à Reims dans le monaftére de saint Pierre, dont Renée, sœur de la seue reine, étoit abesse, & déposé dans un tombeau magnifique au milteu du cœur de l'églife.

ourg entre la princesse dût apporter quelques changemens aux rante l'Argie affaires, néanmoine poule le l'arge d'Etoile. Quoique, selon les apparences, la mort de cette

bassadeurs de France, & par l'adresse de ceux d'An-

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 571 gleterre, qui cherchoient un prétexte honnête pour quitter les armes; la paix fut conclue du consente- An. 1560. ment de tout le monde le huitiéme de Juillet, à-peu-

près à ces conditions. Que les François se retireroient dans vingt jours avec leurs bagages. Que puif-

que les vaisseaux François n'étoient pas assez nom- De Thou, 1. 14: breux pour transporter tout le monde, la reine d'An-scottes. gleterre en fourniroit. Que les murailles de Leyth Angl. 1000. 15. 2. seroient rasées, & les fortifications de Dumbar. 193. Qu'ensuite les Anglois remmeneroient leurs troupes. Que Marie reine d'Ecosse feroit publier, du consentement du roi son époux, une amnistie de tout ce qui avois été fait & entrepris en Ecosse depuis le dixiéme de Mars 1559. jusqu'au premier d'Aout 1760. & que cette ampiftie seroit confirmée dans l'assemblée qu'on ne tiendroit qu'au mois de Septembre. Que cette assemblée se seroit au nom de Marie & du roi de France, à qui il seroit permis, afin qu'il ne parût pas qu'on les eût chassés de la possession de tout le royaume, de retenir Keith & Dumbar, avec foixante François de garnison. Et par rapport aux intérêts d'Elifabeth, il étoit dit, qu'à l'avenir Marie & François II. ne prendroient plus le titre de roi & reine d'Angleterre & d'Irlande, & n'en porteroient plus les armes. Que les actes expédiés sous ce titre, feroient de nulle valeur. Que des commissaires des deux Couronnestiendroient une conférence à Londres, pour régler la satisfaction que demandoit Elifabeth. Que si ces commissaires ne pouvoient pas convenir, on s'en tiendroit à la décision du roi d'Espagne, & qu'on accompliroit les promesses faires aux Ecossois.

Cccc ii

An. 1560. Le grand-maître de Malte, Jean de la Valette,

păpilipei I. enrepred și cenrepred și cenrepr

faire, le roi Catholique goûta mieux la proposition, & approuva l'entreprife autorifée de l'avis du grandmaître, dont il connoissoit la valeur & la capacité, & dont ses chevaliers devoient partager les frais & les périls. Ce prince envoya ses ordres au duc de Sessa gouverneur du Milanez, au duc d'Alcala, qui commandoit dans le royaume de Naples, & à Jean-André Doria, alors général de ses galeres, pour joindre leurs forces & les faire passer en Sicile; & il en déféra le commandement général au duc de Medina-Celi, qu'il chargea expressément de se conduire dans cette entreprise par le conseil du grandmaître. Mais ces trois seigneurs jaloux de la faveur du viceroi de Sicile, à qui l'on donnoit le commandement de cette expédition retarderent l'exécution des ordres du roi d'Éspagne sous différens prétextes : enforte que ce prince fut obligé d'envoyer en Italie le commandeur de Guimerans pour faire réitérer ces ordres; & quelque diligence qu'on pût faire, la flotte ne fut en état de mettre à la voile que le premier Décembre 1559.

XXVI.

La floucé met

met pour aller ge, treize de Doria, sept de Napkes, dix de Sicile,

LIVER CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 573. & cinq de Malte, avec quatre cent chevaliers, & quinze cens hommes à la folde de la Religion, ou- An. 1560. tre une galiotte & deux galions. Les galéres arrive- DeThon, l. 16. rent à Malte, & on en renvoya vingt-deux pour remorquer les vaisseaux qui étoient demeurés derriere à cause des vents contraires. Pendant le séjour que les Espagnols firent dans cette file, la maladie en emporta un grand nombre, ce qui donna lieu de craindre un mauvais fuccès. Cependant la flotte Chrétienne mit à la voile au commencement de Fevrier 1 560. & alla mouiller devant l'isle de Gelves, où étoit alors Dragut, engagé dans une grande guerre contre le Scheich, qui étoit le chef des Maures. Si les Espagnols dans cette occasion avoient débarqué toutes leurs troupes, ce corfaire attaqué des deux côtés, ne pouvoit échapper, & sa perte auroit entraîné celle de Tripoli; mais ils s'amuserent à escarmoucher seulement, & lui donnerent le loisir de faire venir un grand nombre de Turcs à son secours. La flotte se remit à la voile, & Doria n'apprit que long-tems après qu'il avoit manqué l'occasion de prendre Dragut. Les vents contraires ayant obligé l'armée Chrétienne à relacher à Palo, qui est à cent cinquante milles de Tripoli, il y mourut beaucoup de foldats de la peste, & la galére capitaine, fur laquelle étoient toutes les provisions, prit Kerkeni ; ce qui fit résoudre le général à retourner à l'ifle de Gelves.

Lorsqu'il y fut arrivé, il sit mettre à terre les Maures, ennemis des Turcs qu'il avoit dans fon Elle s'arrète de Gel armée, pour se saissir du passage qui communique ves, dont on se de l'isle à la terre-ferme. L'armée Chrétienne qui Dramaire.

avoit abordé du côté possédé par le Scheich ou sei-An. 1560. gneur de l'isle, voulut mettre pied à terre; mais ce Maure envoya prier le général de passer à Tripolisans De Veriot, hift, s'arrêter, parce que le séjour que pourroient faire les

p. 395. & Juiv.

Chrétiens dans l'isle, donneroit de l'ombrage aux Turcs, avec lesquels il étoit en bonne intelligence. Le général répondit, qu'il avoit été obligé par les vents contraires de relâcher devant cette isle, & qu'il vouloit seulement faire de l'eau. En même tems il fit débarquer quelques troupes pour cet effet; elles furent attaquées par les Maures, qui étoient cachés derriere une colline. Après un combat de plus de quatre heures, les infidéles prirent la fuite, & les Chrétiens se logerent sur le champ de bataille, pour avoir le loisir de nettoyer les puits, & d'en tirer de l'eau. Le Scheich envoya des ambassadeurs au général, pour lui déclarer qu'il se faisoit vassal du roi Catholique, & pour assurance, il lui envoya des ôtages, & lui livra un château, qui commandoit toute la cité. Le général ayant tenu confeil de guerre, il fut réfoluqu'on fortifieroit le château qui les rendoit inaîtres de l'isle, & assuroit la Sicile & la Sardaigne contre les courses des Turcs & des Maures. On y fit aussitôt construire quatre bastions, & l'infanterie Italienne fut employée pour y travailler sous les ordres d'André de Gonzague.

navale.

Le grand-maître de Malte étant informé que le grand Seigneur faisoit équipper une puissante flotte, rappella le commandeur de Guimerans, qui partit avec les galéres de la Religion le huitiéme d'Avril. Le calife de Carvan vint rendre visite au général, & lui offrit toutes fortes de fecours. Mais le Scheich

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 575 lui refusa cette civilité, quoiqu'il n'en fût qu'à neuf milles, craignant qu'on ne l'arrêtât. Le calife jura An. 1560. obéissance au roi Catholique, sur l'Acoran, en préfence de Monréal, secretaire du général, & promit de payer tous les ans six mille écus, quatre autruches & autant de gazelles & de fauconspour le tribut. Tous les Maures qui l'accompagnoient firent un pareil serment. Le général ayant reçu avis du grand-maître, que la flotte Ottomane étoit partie de l'isle de Goze, composée de quatre-ving-neuf galéres pour secourir Tripoli, & combattre l'armée Chrétienne, sit embarquer promptement ses troupes, & se remit à la voile, laissant dans l'isle de Gelves le colonel Baraona avec deux mille hommes de pied, Italiens, Espagnols & Allemans. Le général de la flotte des Turcs, qui avoit mouillé à seize milles de cette isle, détacha Kara Mustapha, Bacha de Metelin, & un autre pour aller reconnoître l'armée Chrétienne. Ces deux Bachas ayant rapporté à Piali, qui avoit le fouverain commandement, le désordre dans lequel étoit l'armée ennemie, il prit la réfolution de l'attaquer à la pointe du jour, & le 🤈 fit avec tant de valeur & de succès, que dans moins d'une heure, il écarta tous les vaisseaux & les galéres.

La consternation & le désordre s'étoient mis dans la flotte Chrétienne : les galéres par les maladies , tiénne est battue se trouvoient destituées d'un nombre suffisant de par celle des forçats & de foldats; chacun dans cette confusion De Thom lib. 16. ne prenoit d'ordre que de sa peur ; & sans rendre de combat, chaque capitaine ne cherchoit qu'à échapper à la furie de l'artillerie des ennemis. Les

Natalis 1, 12. Spond, hos ann.

Turcs prirent vingt galéres & quatorze gros navires An. 1560. avec leur équipage, & tous ceux qui les montoient; & leurs barques armées de soldats s'emparerent sans réfiftance de plufieurs galéres Chrétiennes, qui faute d'eau, fe trouverent alors arrêtées dans ces bancs de sable, qu'on appelloit les séches ou les basses. Les Turcs ne voyant plus d'ennemis qui pussent leur disputer la victoire, la célébrerent par une décharge de leur artillerie, & par-toutes les marques d'une réjouissance publique; & ils résolurent de débarquet le lendemain leurs troupes pour s'emparet de l'isle, & faire esclaves ce qui y restoit de Chrétiens. Le viceroi desespéré de sa désaite; confus & honteux de n'avoir pas suivi les avis de Doria, qui vouloit qu'on rembarquât les troupes pendant la nuit, & qu'on n'attendît pas les Turcs, ne pensa qu'à se sauver. Il sit prier le Scheich par le calife de Carvan, & par le fils du roi de Tunis, de ne point faire de mal à ses soldats; mais au lieu de les recevoir, il prit lui-même la fuite, & se sauva dans les montagnes, de peur de tomber entre les mains des Turcs.

Jean-André Doria relâcha avec sept galéres dans Suites facheuses le canal de l'iste de Gelves, & les Chrétiens fautant dans l'eau à un mille de terre, regagnerent l'isle comme ils purent. Quelques autres galéres suivirent le commandeur de Maldonat, qui ayant gagné le cap de Sphax, se jetta en pleine mer, & se rendit heureulement à Malte. Ceux qui avoient abordé à l'isse de Gelves, ayant tenu conseil, résolurent que le viceroi & Doriatacheroient de regagner le port de Mesline en Sicile, & qu'Alvare de Sande capitaine fameux.

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 577 fameux, resteroit dans le fort pour le désendre. Les Espagnols se mirent le même soir à la voile avec An. 1560. neuf frégates. Les Turcs firent en cette occasion un grand nombre de prisonniers, & entre les personnes de marque, Flaminio de l'Anguillara, général des galéres du pape, D. Sanche de Léve, général de celles de Naples, Berenger de Requesens, Gaston, fils du duc de la Cerda, viceroi de Sicile, & général de l'armée, & l'évêque de Majorque. Piali Bacha, amiral de la flotte Ottomane, s'en retourna à Conftantinople chargé de butin & d'esclaves, & manda à Dragut, qui étoit alors à Tripoli, d'aller attaquer l'isle de Gelves; ce qu'il fit aussi-tôt. Il mit d'abord ses gens à terre, & se saisit des logemens que les Espagnols avoient saits auprès des puits en arrivant : de Sande qui avoit peu de monde dans la place, n'osa sortir pour attaquer ce corsaire, & résolut de se ménager, ne doutant pas qu'il ne fût secouru, puisque les Espagnols n'Ignoroient pas l'importance de ce poste.

La perte que les assiégés firent des puits, leur fut d'une grande conséquence, parce qu'ils n'avoient l'ille de Gelves, pas d'eau pour long-tems, à moins qu'il ne plût assez pour remplir les cîternes. Les chaleurs ayant augmenté, ils souffrirent beaucoup de la soif, & l'eau devint si chere, qu'elle se vendoit au poids de l'or. Un Sicilien, nommé Sébastien de Pollire, trouva moven de rendre douce l'eau de la mer, en la faifant distiller; ce qui causa quelque soulagement. Néanmoins l'extrémité devint si grande, que plusieurs ne pouvant plus résister à la soif, résolurent de mettre le feu aux poudres, & de faire fauter le Tome XXXI. Dddd

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. fort, pour se délivrer par la mort de ce qu'ils souf-An. 1560. frojent.

XXXII. De Thou , hift. I. Malte , 1. 3. 1. 12. P. 405. & Juiv.

Le roi de Tunis, qui depuis long-tems vivoit Action gene- en bonne intelligence avec les Espagnols, voyant que les Turcs avoient l'avantage, envoya à Dragut quatre galéres chargées de biscuits, pour l'entretien de son armée. Alvare de Sande qui commandoit dans le fort, & en soutenoit le siège,

voyant son canon démonté, les ouvrages de la place ruinés par celui des Turcs, se trouvant sans eau, fans bois, & voyant ce qui lui restoit de foldats malades, exténués & languissans, résolut le vingt-septième de Juin de s'ouvrir un passage, & de mourir au moins l'épée à la main, s'il ne pouvoit vaincre ou repouller l'ennemi. Après avoir rappellé à ses soldats le souvenir de leur ancienne valeur, & les avoir encouragé par tout ce qu'il leur put dire de plus patétique, il passa deux fossés; & à peine fut-il arrivé au troisième, où étoit la tente du Bacha, que les Turcs s'étant réveillés au bruit, de Sande fut lâchement abandonné des siens, & se retira vers la forteresse au côté de la mer, par un chemin qu'un de ceux qui l'accompagnoient, lui montra. Il se jetta aussi-tôt dans les galéres qui restoient de la défaite, & qui étoient attachées à la citadelle ; mais comme il étoit enfermé par un grand nombre d'esquifs qui l'environnerent, il fut pris & mené au bacha Piali, qui avant admiré son courage, & l'ayant traité avec beaucoup d'honneur, le fit asseoir auprès de lui, & lui proposa des conditions avantageuses, s'il vouloit s'attacher au service de Solyman,

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 579 ce que de Sande refufa avec beaucoup de générofité.

An. 1560.

Après sa prise, ceux qui se retirerent dans la forteresse se rendirent sur la fin de Juin, & tous dent maitres de furent faits esclaves. Le bacha entra dans la place Pille & du fort. dont il fit raser les fortifications, de peur qu'après signius in s'andres Dories. son départ les Chrétiens n'y rentrassent. Près de quatorze mille hommes périrent dans cette malheureuse expédition, soit par le fer ennemi, soit par les maladies, soit dans l'esclavage. L'Espagne seule y perdit vingt-huit galéres, & quatorze vaisfeaux de charge, sans compter celles du pape; & deux qui appartenoient à Cosme duc de Florence. Pierre Machiavel qui les commandoit en fauva d'abord deux autres; mais peu de tems après treize galéres d'Alger les ayant rencontrées près de l'ifle de Giglio, elles furent contraintes d'échouer contre des écueils qui se trouvent le long des côtes de l'isle de Corse. Les officiers & les soldats se sauverent à terre, après avoir abandonné le corps des galéres, & la chiourme composée de Mahométans, que ces infidéles mirent en liberté. De Sande rejetta toute la faute de cette défaite fur Pierre de Velasco grand provisionnaire de toute l'armée navale, par la négligence duquel il étoit arrivé que les choses nécessaires pour le voyage n'ayant pas été prêtes dans le tems, l'armée étoit partie beaucoup plus tard qu'elle ne devoit.

Les Turcs après cette grande victoire partirent de l'isle, & le seiziéme d'Août aborderent à l'isle de en prison à Cont-Goze, d'où ils firent voile vers Constantinople, & suite delivre

Dddd ii

emmenerent de Sande avec eux. Solyman lui offrie An. 1560. les mêmes conditions que le Bacha; mais les ayant refusées, il fut mis en prison avec Sanche de Léve, & Berenger de Requesens. Philippe II. fit parler inutilement pour eux. Le Turc irrité du dernier traité de paix, qui ne lui étoit pas favorable, chercha à se venger en les retenant; mais Auger Ghislin, connu fous le nom de Busbec ou Boësbec, qui étoit ambassadeur de Ferdinand à la Porte, ayant sçu par le bacha Hali, & par Ibrahim, le premier des truchemens, que si l'on redemandoit les Espagnols au nom de l'empereur, peut-être que Solyman ne refuseroit pas cette grace; il le fit scavoir à l'empereur, & se servant de ceux même dont il avoit reçu cet avis, il obtint la liberté de ceux pour qui il la demandoit : ils furent délivrés le dixiéme d'Août de l'année 1562. Enfuite la trève ayant été faite, Busbec partit avec eux de Constantinople & vint à Sosia. Il amena

une autre route.

Jean-André Doria dont on vient de parler, étois

Mont du celèbre neveu du fameux André Doria, l'un des plus célébres

La capitaloire de capitaine de mer du seiziéme siécle, qui se senant

De Them, high. I. trop vieux pour cette expédition, en fit donner la
commission à son neveu, qui se trouvoit pour lors
en Sicile. En effet, il avoit quatre-vingt-quatorze
ans, & mourut dans cette année 1 y 60. le vingt-cinquiéme de Novembre, dans le magnisique palais
qu'il avoit fait bâtir dans un des sauxbourgs de
Genes. Ses vertus surrent grandes & héroïques. Après
le culte de Dieu, il n'eut rien de plus à cœur que l'amour de sa patrie, à qui il rendit la liberté, & où il

de Sande avec lui ; de Lêve & de Requesens prirent

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 581 régla de telle forte l'administration, que les nobles furent admis à la souveraine magistrature, dont ils An. 1560. étoient auparavant exclus, & que par l'abaissement des familles populaires, l'autorité de la nobesse sut relevée. Il ne laissa point de postérité, & remit à Jean-André, fils de Jeannetin, toute son autorité, avec la ville de Torsi fort engagée. André n'arriva à Genes que six jours après la mort de son oncle, qui avoit été enterré de nuit sans aucune pompe, comme il l'avoit ordonné par son testament : mais André étant de retour, engagea les Genois à lui faire de magnifiques funérailles dans la principale églife, comme à un bon citoyen, qui avoit beaucoup méritéde la patrie.

Gustave roi de Suéde étoit mort Luthérien le vingt-neuvième de Septembre de la même année à roi de Suéde. l'age de soixante & dix ans. Il étoit fils d'Eric de Spond. hoc an. 30. Waza duc de Gripfolm. Christiern II. roi de Dan bon. Magnui hill. nemark avant été chaffé de la Suéde dont il s'étoit traul, 9, 67 10. rendu maître en 1518. Gustave fut déclaré prince & gouverneur de cet état, ensuite élu roi près d'Upfal en 1523. & ce royaume qui n'étoit qu'électif, devint héréditaire dans sa famille. Il gouverna en tyran plûtôt qu'en pere ; & peu content d'introduire les sentimens de Luther dans son royaume, il fut cruel envers la noblesse, extrêmement avare, persécuteur des évêques , dont il chassa ceux qui ne vouloient pas se soumettre à ses injustices, & se rendit odieux à presque tout son peuple. Il laissa de Catherine sa femme, fille de Magnus de Saxe-Lawembourg, Eric XIV. du nom, qui lui fuccéda, & professa comme son pere la religion Luthérienne. Il

Dddd iii

étoit né le treiziéme Décembre 1533. & fut couron-An. 1560. né l'an 1561. mais ayant été détrôné en 1568. pour avoir épousé publiquement sa concubine, & l'avoir fait déclarer reine de Suéde, il fut mis en prison avec cette indigne reine; & Jean son frere fut proclamé roi, du consentement général de tous les grands & de tous les Etats.

Mort du cardinal ses membres dans cette année 1 560. Le premier sut din. in Pium, IV.

Jean du Bellay, Ciacon. in visit le cardinal Jean du Bellay, fils de Louis du Bellay, Paul Jour, 1.3.9. 568. Paul Jour, 1.35. feigneur de Langey. Il sut successivement évêque de Bayonne en 1 532. puis de Paris, du Mans, de Limoges, ensuite archevêque de Bourdeaux, & eut les abbayes de faint Gildas & de faint Maur des Fossez. Enfin le pape Paul III, le fit cardinal le vingt-uniéme de Mai 1535. sous le titre de sante Cécile, qu'il changea dans la suite en ceux de saint Pierre-aux-Liens, de faint Adrien, de faint Chryfogone, & de fainte Marie au delà du Tibre. Il mourut à Rome un vendredi seiziéme de Février de cette année, âgé de soixante-huit ans, & fut inhumé dans l'église de la Trinité du Mont. On a de lui trois livres de poësses latines; le premier d'Elégies, le second d'Epigrammes, le troisième d'Odes. Elles pourroient faire honneur à un homme qui n'auroit paru dans le monde qu'en qualité de poëte, On a aussi son discours prononcé à Marseille en présence de Clément VII. & de François I. quelques harangues & des lettres. Le fameux Rabelais avoit été son domestique.

Le collége des cardinaux perdit aussi quatre de

XXXVIII. Le second fut le cardinal Pierre Pacheco Espagnol, fils d'Alonse Tellez Giron, descendu de Dom Ciaconius thid. ut Martin Vasquez d'Acuna, mari de Therèse Tellez fup. 1. 3. p. 719.

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 583 Giron, héritiere de cette maison. Son fils Alonse Tellez Giron épousa une autre héritiere, qui sut An. 1560. Marie Pacheco, dont il eut Jean Pacheco Giron, Aubery, hift. des commandeur de faint Jacques, premier marquis de cardin. Villena, & duc d'Escalona. Celui-ci eut plusieurs saras. enfans ; & ce fut de ce dernier , que naquît Pierre , qui fait le sujet de cet article ; il eur pour freres Jean & Alonfe; commandeur de Calatrava. Pierre, après avoir fait ses études, fut choisi d'abord pour être camérier du pape Adrien VI. Il devint ensuite doyen de l'église de Compostelle, & sut promu aux évêchés de Ciudad-Rodrigo, de Pampelune & de Jaën. L'empereur Charles V. faisoit un si grand cas de son mérite, qu'il demanda pour lui le chapeau de cardinal avec beaucoup d'instance au pape Paul III. & fa fainteté ayant nommé d'Avalos, Mendoza, & la Cueva Espagnols, sans faire aucune mention de Pacheco, ce prince s'opposa fortement à cette promotion, jusqu'à ce qu'on leur ent donné pour collégue celui pour lequel il follicitoit : ce qui obligea le pape à accorder la pourpre à Pacheco, le mercredi seiziéme Décembre de l'année 1545: Il fut envoyé au concile de Trente, où il affifta aux ceffions troisiéme, quatriéme, cinquiéme, fixiéme & feptiéme, sans prendre le titre de cardinal, quoique le pape lui eût envoyé le bonnet, parce qu'il n'avoit pas encore l'agrément de l'empereur. Ce prince lui confia le gouvernement du royaume de Naples, en la place de Pierre de Tolede, & il rassura les esprits des peuples, principalement de la noblesse, qu'on menaçoit de l'inquisition. Il eut aussi l'adresse d'appaiser les différends qui avoient

armé le pape Paul IV. contre Philippe II. roi d'Espa-An. 1560. gne; &ils'acquit une si grande réputation, qu'on parla de le placer sur le siège de S. Pierre après la mort de ce pontife. Il assista aux conclaves de Jules III. & Pie IV. & mourut à Rome le quatriéme de Fevrier 1 560. à l'âge de foixante ans. Son corps dépofé dans l'église de sainte Marie d'Ara Cali, fut ensuite transporté dans la ville de Puebla de Mont-Alban en Efpagne, & inhumé chez les religieuses de fainte Claire, dont le monastère avoit été fondé par Jean Pacheco fon frere.

Le troisième fut Diomede Caraffe Napolitain, fils de Jean-François duc d'Ariano, & parens du pape Paul IV. qui après l'avoir fait évêque d'Ariano, l'éleva au cardinalat dans le mois de Décembre 1555. fous le titre de faint Sylvestre & de faint Martin aux Monts. Sa grande modération fit qu'il ne voulut se mêler d'aucunes affaires, & il n'en sut pas moins aimé & respecté de tout le monde ; jusques-là , que quand les Romains après la mort de Paul IV. s'acharnerent fur tout ce qui appartenoit aux Caraffes, fans même épargner leurs tombeaux, ils respectesent celui que ce cardinal s'étoit dressé lui-même à faint Martin aux Monts, où il fut enterré, étant mort à Rome le douziéme d'Août 1560, âgé de soixante-neuf ans. A peine fut-il en possession de l'évêché d'Ariano, qu'il fit réparer le devant de sa cathédrale, dont il fit la dédicace. Il fit aussi rétablir le palais épiscopal, & l'église abbatiale de Saint-Ange qui tomboit en ruine.

Le quatriéme fut Jean Bertrand, François, né à Toulouse, où son pere Bernard Bertrand, étoit pro-

cureur

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 585 cureur général du parlement, & seigneur de Villemele. Le fils en devint lui-même premier président, An. 1560. & s'acquit dans cet emploi une si grande réputation, que son mérite le fit connoître au connétable Anne Bertrand. de Montmorency, à la recommandation duquel le 3.4.5.8.8.7. roi François I. l'appella à Paris, où il devint aussi autre, vie der cardin. premier président. Îl eut même durant quelque tems Frizon. in Gall. la commission de garde des sceaux en 1551. Quelques années après, étant devenu veuf, il embrassa l'état ecclésiastique, & fut d'abord évêque de Cominges, d'où le roi Henri II. le fit passer à l'archevêché de Sens en 1557. & l'envoïa ambassadeur en Allemagne. Enfin, à la recommandation de ce prince, & du duc de Guise, qui avoit conduit au pape les troupes que lui envoyoit Henri II. contre Philippe II. roi d'Espagne, Paul IV. le mit au rang des cardinaux dans le mois de Mars 1557. Il ne vint en Italie que sur la fin de 1559. & se fit beaucoup estimer à Rome, où il assista au conclave pour l'élection de Pie IV. qui lui donna le titre de fainte Prifque, & le mit au nombre des cardinaux commissaires pour examiner la conduite des Caraffes. De Rome le roi l'envoya à Venise en qualité de son ambassadeur extraordinaire : & pendant qu'il méditoit son retour en France, la mort le surprit à Venise même le quatriéme Décembre de cette année 1560, où il fut enterré dans l'église de saint Etienne chez les Augustins. Il avoit époufé Jeanne de Baras, dame de Mirebeau & de Villemor, dont il eut trois enfans, un garçon

Parmi les auteurs eccléfiastiques morts dans cette Monde Rober même année, l'on compte 1°. Robert Cenalis, né à Cenalis érèque d'Avrancher.

Tome XXXI. Eeee

& deux filles.

Gallia Chrift. Dupin , bibl des aut. ecclef. t. 16. in-4. p. 30.

Paris, & recu docteur de la Faculté de théologie de An. 1560. cette ville en 1513. Il fut ensuite nommé par le roi Possevin. in appar. François I. en 1523. à l'évêché de Vence, qu'il quitta en 1530. pour celui de Riez, où il publia des ordonnances synodales, d'où il fut ensuite transféré à celui d'Avranches en 1532. Son application à remplir tous les devoirs de l'épiscopat, ne l'empêcha pas de composer beaucoup d'ouvrages, dont il a enrichi le public. Le premier est une histoire de France latine, qu'il dédia au roi Henri II. elle est en deux tomes. Le second est un ouvrage de controverse, intitulé: Antidote contre l'interim, c'est-à-dire, contre la formule publiée par l'empereur Charles V. fous le nom d'Interim. Un autre traité des deux glaives, où après avoir établi la primauté de saint Pierre, & la jurisdiction de l'église, il expose les questions qui regardent les loix ecclésiastiques & civiles. Il y soutient que non-seulement il n'est pas permis de tuer pour des biens temporels; mais qu'il n'est pas même permis d'avoir intention de tuer en défendant sa vie. Dans un autre ouvrage il pose trois axiômes catholiques, dans l'un desquels il démontre qu'on ne doit point entrer en conférence avec les hérétiques touchant la religion; dans l'autre, il prend la défense du célibat : & dans le troisiéme, il prouve que la loi évangélique a rejetté le divorce de la loi Mosaique. On a encore du même auteur un ouvrage latin contre Calvin, intitulé : Larva sycophamica in Calvinum, qui fut censuré en 1556. par la faculté de théologie de Paris. Dans une autre lettre écrite à M. Chandelier premier président de Rouen, il justific son zéle contre les hérétiques : elle est inti-

LIVRE CENT CINQUANTE-ÇINQUIE'ME. 587 tulée, Méthode pour réprimer la férocité des hérétiques . Enfin, nous avons de lui un traité des poids & des me- An. 1560. fures des choses liquides, qu'il réduit à leur juste valeur. Il mourut à Paris en 1560. & fut enterré dans l'église de faint Paul, où l'on voit son tombeau & son épitaphe. Il écrivoit avec facilité, mais son style est diffus, & sent le déclamateur.

Le second est Dominique Soto, né à Seville en Espagne dans l'année 1494. Il n'étoit que le fils d'un que Soto. jardinier, comme il le reconnoît lui-même. A l'âge ferije reclefiaft de trente ans il entra dans l'ordre de faint Domini- biblioth. facr. 1. 4. que à Burgos, après avoir fait ses études à Paris, où fact, il reçut le dégré de Maître-ès-arts, & avoir enseigné [upin, ilid. p. 31. la philosophie à Alcala. En se saisant religieux, il prit le nom de Dominique, au lieu de celui de François qu'il portoit auparavant. Après sa profession, il continua d'enseigner à Burgos, à Salamanque, & ailleurs, & publia ses traités philosophiques, qui sont des commentaires sur la philosophie d'Aristote. L'empereur Charles V. qui l'avoit choisi pour son confesseur, voulut le faire évêque de Ségovie; mais il refusa constamment cette dignité; & après quelques années passées dans ce pénible emploi, il obtint la permission de se retirer de la cour, pour s'appliquer à combattre les nouvelles hérésies. Ce fut dans ce dessein qu'il se joignit au docteur Martin Olave, qui entra peu de tems après dans la société de Jesus, fondée parfaint Ignace. Ces deux sçavans hommes furent chargés par le cardinal Othon Truchsés évêque d'Ausbourg, d'avoir soin de l'université de Dillingen, qu'il venoir de fonder. Quelques années après il repalla en Espagne , d'où Philippe II. l'en-

Poffevin in ap

voya en Angleterre, & il y fut chargé d'expliques An. 1560. faint Thomas dans l'université d'Oxford.. Il avoit paru en 1545, au concile de Trente avec beaucoup de réputation, & il y parla en public avec un grand applaudissement. Il y étoit accompagné de Barthelemi Caranza, aussi Dominicair, qui sut depuis archevêque de Toléde. Et ce su en partant de Trente, que Charles V. le chargea d'accommoder le différend survenu entre Barthelemi de Las-Casas; & Sepulveda, au sujet de la conquèere des Indes, & de la liberté des Indiens. Après l'avoir terminé, il sertira à Salamanque, où il mourur, selon que ques auteurs, le suitéme de Novembre; selon d'autres, le sixiéme de Décembre 1560, âgé de soixante-

XEIII. Ouvrages de cet

fix ans. Les ouvrages qu'il a laissés sont un traité de la nature & de la grace divisé en trois livres, qu'il dédia aux Peres assemblés à Trente, & qu'il publia l'an 1547. Il y soutient la doctrine de ce concile touchant le péché originel, le libre arbitre, & la justification. Il exige un acte de charsté dans le sacrement de pénitence pour la rémission des péchés, & combat le sentiment de Catharin touchant la certitude de la justification. Soto est aussi auteur d'un traité de la justice & du droit, dans lequel il montre que la résidence des évêques est de droit divin & naturel, contre l'opinion du même Catharin qui ne la soutenoit que de droit ecclésiastique; mais il est plus indulgent à l'égard de la pluralité des bénéfices, qu'il ne croit pas absolument défendue, à moins que ces bénéfices ne soient à charge d'ames. Outre ces ouvra-

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 189 ges on a encore de cet auteur des commentaires fur l'épître de faint Paul aux Romains, dans lesquels An. 1560: il combat les explications de Cajetan ; d'autres commentaires sur le quatriéme livre du Maître des Sentences; un traité de la cause des pauvres; un autre pour éviter l'abus des sermens ; une apologie contre Ambroise Catharin; des commentaires sur Porphyre & fur l'organe d'Aristote. Quelque profond théologien que fût Soto, il ne paroît pas toutefois avoir eu une assez parfaite connoissance des ouvrages des peres & de l'histoire ecclésiastique. Les Protestans ont parlé de lui avec éloge; & les peres de Trente lui permirent de prendre pour devise une Foi, ou deux mains fermées, d'où sortoit une flamme, avec les paroles de saint Paul, La foi qui opere

Le troisième est Melchior Canus ou Cano Espa: Mort de l gnol, né dans le bourg de Tarançon, au diocèfe de Cano Toléde, religieux de l'ordre de faint Dominique. blioth. fact. 1.4 Comme il s'étoit beaucoup appliqué à l'étude de la sission. philosophie & de la théologie, dans laquelle il avoit Hispan. fait de grands progrès, on le choisit en 1546. pour des auteurs ecclé-fast, 116. p. 33. enseigner cette derniere science à Salamanque, en la place de François Victoria, qui avoit été son maître. Il y eut pour collégue Barthelemi Caranza, qui pensoit autrement que lui ; ce qui mit entre eux une espéce d'émulation, qui forma deux partis dans l'ésole de Salamanque : on a crû même que Canus contribua à la disgrace de son antagoniste, qui avec beaucoup de mérite, joignoitune grande douceur, & des manieres fort engageantes, ce qui manquoit à Canus, qui étoit d'un esprit fort vif, fier & ambi-

Eeee iii

par l'amour.

tieux. Il fut envoyé au concile de Trente sous Paul
An. 1560.

III. & quelque tems après son retour, le pape lui
donna l'évèché des isses Canaries en 1572. pour succéder à François de la Cerda, qui étoit de son ordre.
On a dit de lui, qu'il se concilia la bienveillance de
Philippe II. aux dépens de son fils D. Carlos, & que
pour flatter l'ambition de ce monarque, il lui persuada qu'il pouvoit saire la guerre à toutes sortes de
souverains, lorsqu'il s'agiroit de soutenir ses dreits,
ce qui ne plut pas à la cour de Rome, & ce que
l'université de Salamanque désapprouva sort. Canus
ne voulant pas s'éloigner de la cour, ne garda pas
long-tems son évêché; il s'en démit, fut ensuite provincial de la province de Castille, & mourut à

Toléde dans cette année 1560. Il a laissé un ouvrage des lieux théologiques, sous le titre de Locorum Theologicorum libri XII. Cet ouvrage ne fut imprimé qu'après sa mort, & l'on peut le segarder comme un chef-d'œuvre d'éloquence en ce genre. Les régles qu'on y donne sont excellentes ; mais les applications qu'il fait de ces régles ne sont pas toujours justes ni véritables; il fatigue quelquefois fes lecteurs par de longues digressions, & par le grand nombre de questions étrangeres qu'il a fait entrer dans cet ouvrage : enfin il semble avoir trop réduit cette matiere en art, & trop affecté d'imiter Aristote, Ciceron, Quintilien, & les autres auteurs profanes qui ont traité des lieux des argumens, par rapport aux ouvrages de Rhétorique & de Dialectique. Il entend par ces lieux communs, les fources d'où les théologiens peuvent tirer des argumens, pour établir leurs opinions, & réfuter celles des auLIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 501
très, & il en compte jusqu'à dix, qui son l'écriture
fainte, la tradition, l'autorité de l'église, celle des An. 1560.
conciles, celle de l'église Romaine en particulier,
celle des faints, celle desthéologiens scholastiques,
& des canonistes, la raison naturelle, l'autorité des
philosophes & des jurisconsultes, enfin l'autorité de
l'histoire civile, fondée sur une tradition certaine,
& écrite par des gens dignes de soi. A la fin de ce
traité on trouve des leçons touchant la pénitence &
les facremens; & quoiqu'il y parle avec beaucoup
de pureté, iln', et pas si éloquent que dans ses lieux
Théologiques.

On peut joindre à ces auteurs Matthieu Ory, & Jean Arboreus, parce qu'on ne sçait pas précisément Ory & de Jean l'année de leur mort. Le premier étoit Dominicain, & pénitencier du pape, & fe donna la qualité d'In- Echard. de script. quisiteur de l'hérésie en France. Il publia en 1544. Dupinloco charo, un traité contre les hérétiques, dédié au cardinal de Tournon, dans lequel if fe proposa cette question : Pourquoi il y a des hérésies dans l'église? Il y examine trois choses, ce que c'est qu'hérésie, quelle est la cause des hérésies, & de quels moyens il faut se fervit pour purger l'église des hérésies. Il réduit ces moyens à instruire les hérétiques, à les séparer de communion; & enfin, s'ils sont obstinés à les punir de mort. Cet auteur étoit d'un village nommé la Canne, dans le diocèse de saint Malo, & mourut à foixante-fix ans. Jean Arboreus né à Laon en Picardie & docteur de la maison de Sorbonne, est aureur d'un ouvrage sous le titre de Théosophie, divisé en dix-neuf livres, & imprimé en un volume in-folio, à Paris en 1540. dans lequel il comprend sous divers

titres plusieurs questions importantes & curieuses. An. 1560. tant sur les dogmes théologiques que sur des passages de l'écriture fainte. Il a encore fait des commentaires sur l'Ecclésiaste, & sur le Cantique des Cantiques, fur les Proverbes, fur les quatre évangiles, fur les épîtres de faint Paul. Enfin, il a composé une exhortation à la pénitence, une méthode pour la confession, & quelques autres œuvres spirituelles, où l'on trouve une profonde érudition, jointe avec beaucoup de piété. Mais les ouvrages de cet auteur ne sont presque pas connus aujourd'hui.

mand. 1. 4. c. 20.

L'hérésie perdit aussi dans cette année quelquesuns de ses appuis, dans les personnes de n Lasko, & de Philippe Melanchton. Le premier étoit un gentilhomme Polonois, qui fut d'abord élevé dans les charges ecclésiastiques, & pourvû d'un canonicat dans la cathédrale de Gnesne. Mais son esprit inconstant le jetta bien-tôt après dans le parti des Luthériens, ensuite dans celui des Sacramentaires Zuingliens, sur les erreurs desquels il voulut néanmoins enchérir, ajoûtant douze explications à ces. paroles de la consécration, Ceci est mon corps, & rejettant tout-à-fait le Baptême, qu'il regardoit comme un acte d'idolâtrie. Ces sentimens furent généralement blâmés. Lasko s'en plaignit hautement, dans un libelle qu'il adressa au roi de Pologne, & dans lequel il prétendoit que l'on condamnoit ses. fentimens sans les connoître, sans en avoir conféré avec lui, & fans les avoir examiné, mais seulement par un pur préjugé. Malgré cette espéce d'apologie, il fut chassé de son pays, & s'étant retiré en Angleterre, il s'y maria, & s'y distingua assez sous le régne d'Edouard

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIL'ME. 193 d'Edouard, pour obtenir la fur-intendence de l'églife des étrangers prétendus réformés. La mort An. 1560.

d'Edouard, & le régne de Marie qui rétablit la religion Catholique dans fes Etats, le forcerent de paffer en Dannemark, & de se rendre à Embden, où il établit le Calvinisme, sous la protection de la princesse Anne. De-là il passa à Francfort, où il forma une église pour les Flamands de la prétendue résor-

me, & leur donna pour pasteur Datherius.

Il eut à Embden de fréquentes disputes avec Mennon, chef des Mennonites, qu'il poussa avec tant de vigueur, autant par ses écrits que par ses paroles, qu'il l'obligea de faire une nouvelle profesfion de foi, dans laquelle il confessoit que Jesus-Christ étoit vrai Dieu & vrai homme, véritable Fils de Dieu. & véritable Fils de l'homme, qu'il avoit pris effectivement sa chair & son sang dans le sein de la bienheureuse vierge Marie, & qu'il étoit né d'elle vrai homme, semblable à nous, excepté le péché. Lasko pressé par les lettres de plufieurs feigneurs & ministres de Pologne; & après avoir couru pendant vingt ans, revint en 1556. dans sa patrie, accompagné de Jean Utenhovius. Il se trouva aux synodes de Sandomir, d'Uladislavie, de Pinczow, & s'y diftingua contre Stancar, dont on a parlé ailleurs. Enfin, après avoir fait beaucoup de bruit parmi les Sacramentaires, il mourut le treiziéme de Janvier 1560, bon Socinien & Unitaire. Il mettoit au nombre de ses amis, Bernardin Okin, Blandrat, Stator, Thenaud, & d'autres. Ce fut chez lui qu'ils débiterent que c'étoit une erreur de croire l'égalité des trois personnes de la Trinité, & qu'on Tome XXXI.

étoit obligé de croire uniquement sur cette matière, An. 1560. qu'il y avoit un seul Dieu, qui est le Pere, un seul

Fils de Dieu, & un Saint-Esprit.

MINII.

Milippe Melanchton, d'ont on a déja beaucoup
parlé, mourut à Wittemberg le dix-neuvième d'Aparlé, mourut à Wittemberg le dix-neuvième d'A
parlé, mourut à Wittemberg, le dix-neuvième d'A
parlé, mourut à Wittemberg, le dix-neuvième année. Il étoit né à Breton
San rené, 1819.

Bretin viille du bas Palatinat du Rhin, le feiziéme de
La ladachieme.

Février de [2n 1 407, 50 n pere s'anpelloit féverges

Février de l'an 1497. Son peres'appelloit Georges Schwarzerd, qui avoit soin des armes de la maison. des princes Palatins, & sa mere Barbe Reuchlin, fœur du fameux Jean Reuchlin, dit Capnion. Il n'y eut guéres d'homme plus inconstant dans ses sentimens fur la religion; & quoiqu'il cût embrassé toutes les erreurs de Luther en 1518. il ne laissa pas d'être ensuite Zuinglien sur quelques points, Calviniste sur d'autres, incrédule sur plusieurs, & fort irrésolu dans presque tous. Sur la fin de ses jours craignant d'augmenter les divisions scandaleufes de la nouvelle réforme, où il ne voyoit aucune modération, il n'osoit presque plus parler qu'en termes si généraux, que chacun y pouvoit entendre tout ce qu'il vouloit. Les Sacramentaires l'accommodoient peu; les Luthériens couroient tous à l'ubiquité. Brentius, le feul presque des Luthériens qui avoient gardé avec lui une parfaite union, se rangeoit de ce parti-là : Melanchton eût bien voulu parler; & il ne sçavoit que dire, tant il trouvoit d'opposition à ce qu'il croyoit être la vérité. Puis-je, disoit-il, expliquer la vérité toute entiere dans le pays où je suis? & la cour le souffriroit-elle? A quoi il ajoûtoit souvent : Je dirai la vérité, quand

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 595 les cours ne m'en empêcheront point. Son gendre Peucer, qui conte les faits avec beaucoup de simpli- An. 1560. cité, rapporte, qu'il étoit tellement hai des Ubiquitaires, qu'une fois Chytrée, un des plus zélés avoit dit, qu'il se falloit défaire de Melanchton, autrement qu'ils auroient en lui un obstacle éternel à leurs desseins. Lui-même dans une lettre à l'électeur Palatin, dont Peucer fait mention, dit, qu'il ne vouloit plus disputer contre des gens dont il éprouvoit les cruautés. Voilà ce qu'il écrivoit quelques mois avant famort. Combien de fois, dit Peucer, & avec combien de fanglots m'a-t-il expliqué les raisons qui l'empêchoient de découvrir au public le fond de ses sentimens? Quel état de ne pouvoir trouver nulle part ni la paix ni la vérité comme il l'entendoit? Il avoit quitté l'ancienne églife, qui avoit pour elle la fuccession & tous les siécles précédens. L'église Luthérienne qu'il avoit fondée avec Luther, & qu'il avoit crû le seul azile de la vérité, embrassoit l'Ubiquité, qu'il déteftoit. Les églises Sacramentaires qu'il avoit crû les plus pures, après les Luthériennes, étoient pleines d'autres erreurs, qu'il ne pouvoit supporter, & qu'il avoit rejettées dans toutes ses confessions de foi. Il paroissoit qu'on le respectoit dans l'églife de Wittemberg: mais les cruels ménagemens aufquels il se voyoit affervi, l'empêchoient de dire tout ce qu'il en pensoit : & il finit ainsi sa vie malheureuse.

Il a laissé différens ouvrages d'esprit & de controverse. Il est auteur de l'apologie contre la cenfure des docteurs de Paris, sous ce titre, Adversis furiosum Parisiensium Logastrorum Decretum, aussi-bien

que de la confession d'Ausbourg. On lui est redevable de l'édition de Naucler faite à Tubinge. C'étoit un fatras de croniques & de fables entassées parmi des histoires dans une confusion étrange. Il prit la peine de le purger, de faire un triage de ce qui pouvoit passer, & de lui donner de l'ordre; en sorte qu'on peut dire que ce livre est l'ouvrage de Melanchton, qui alors n'avoit pas vingt ans. L'on a aussi de lui un recueil de lettres assez ample écrites à différentes personnes, & qui contiennent beaucoup de faits concernans la nouvelle religion des Protestans. Nous avons parlé ailleurs des douze articles qu'il envoya au roi François I. On rapporte de lui que sa mere qui mourut en 1529. l'ayant prié un jour de lui avouer ingénuement quelle étoit la meilleure religion; il lui répondit, que la nouvelle étoit la plus plaufible, mais que l'ancienne étoit la plus sûre. De sa femme nommée Catherine Crappe il eut deux fils & deux filles, une desquelles appellée Anne sut mariée à George Sabin de Brandebourg, poëte en fort grande réputation chez les Allemands, & fort estimé des cardinaux Bembo & Contarini.

On publia dans cette année la quatriéme des enturiesde Mag- treize centuries de Magdebourg. Les trois premielebourg. Galpar, Sagitta- res avoient été imprimées dans l'année précédente 1559. & les autres le furent dans les années suivantes jusqu'en 1574, que parut la treiziéme. Cet ouvrage est un corps d'histoire ecclésiastique rassemblé par quelques ministres profanes de Magdebourg, à la tête desquels étoit Matthias Flaccius Illyricus, l'un des plus sçavans théologiens

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 597 de la confession d'Ausbourg, qui étoit né à Albona dans l'Istrie le troisiéme de Mars 1520. & qui avoit An. 1560. étudié à Venise les belles lettres sous Egnatius. A l'âge de dix-sept ans se sentant une forte inclination pour l'étude de la théologie, il résolut d'entrer dans quelque ordre Religieux, & ayant communiqué son dessein à un provincial des cordeliers parent de sa mere, ce pere qui étoit soupçonné d'hérésie, lui conseilla d'aller en Allemagne plûtôt que de s'enfermer dans un cloître. Flaccius fuivit son conseil, il vint à Basse en 1539. & s'y étant this saccious l'arrêté quelques mois, il passa à Tubinge, d'où il et ouvenge. alla à Wittemberg en 1541. & y fut disciple de Luther & de Melanchton. Il gagnoit sa vie à enseigner le Grec & l'Hébreu. Il recut de Melanchton beaucoup de marques de libéralités; on le maria & on lui donna un emploi public dans l'académie en

La guerre ayant dissipé les écoles dans la Saxe, il s'en alla à Brunswick, & s'y acquir beaucoup de réputation par ses leçons. Il alla reprendre son premier emploi à Wittemberg en 1547. & peu après il s'opposa avec beaucoup de force à l'Interim de Charles V. & à tous les ménagemens que Melanchton infinuoit, & afin d'avoir plus de liberté de déclamer contre la religion Catholique, sans garder aucunes mesures, il se retira à Magdebourg qui étoit alors au ban de l'empire, & où il travailla aux Centuries dont nous parlons. Il fut aidé dans ce travail par André Corvin, Thomas Holthuter, Pancrace Weltbeck, Nicolas Amfdorf, Nicolas Gallus, Martin Copus, Ebeling Al-Ffff iii

1544.

mannus, Ambroife Hidfel, David Cicelerus, Gaf-An. 1560. pard Leunculus, Guillaume Radensis, Nicolas Beumuller, Bernard Niger, Pierre Schrader & Conrad Agrius, outre Jean Wigand, Matthieu Judex

& Basile Faber qui y eurent beaucoup de part; Mel:hior Adam, Jean - Baptiste Heinzelius, & Gaspard Nidpruck confeillers de l'empereur, qui favoriserent beaucoup Marc Wagner, chargé de parcourir toutes les bibliothéques d'Allemagne & d'autres pays, pour y chercher des matériaux. Ce Wagner rendit beaucoup de services aux Centuriateurs, il visita les bibliothéques d'Allemagne & de Dannemarck, celles d'Edimbourg en Écosse & d'autres : il avoit un talent tout particulier pour ces sortes de recherches, & on lui expédia un témoignage fort glorieux, où l'on reconnoissoit sa fidélité, sa diligence & son exactitude. Ce témoignage est datté du trentième de Septembre 1557. & porte entr'autres choses qu'il avoit fait divers voyages avec Illyricus pour ramasser des matériaux, & qu'ayant fait paroître sa capacité, on avoit crû qu'il pourroit tout seul continuer ces voyages, & qu'on l'avoit chargé de ce foin avec des lettres de recommandation, par lesquelles on prioit les personnes sçavantes & pieuses de lui communiquer les manuscrits & les monumens dont on pourroit tirer quelque utilité. Illyricus étoit un de ceux qui fignerent ce témoignage.

Ces Centuries au nombre de treize font aussi treize volumes, qui vont jusqu'au treiziéme siécle; chaque Centurie contient toutes les choses remarquables dans un fiécle, & est partagée en seize chapîtres : le premier est un sommaire de ce qui va

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 199 être dit. Le second traite du lieu & de l'étendue de l'église. Le troisième, de la persécution ou de An. 1560. la paix de l'église. Le quatriéme, de la doctrine. Le cinquiéme, des hérésies. Le sixiéme, des cérémonies & des rits. Le septiéme, de la police & du gouvernement. Le huitième, du schisme. Le neuviéme, des synodes. Le dixiéme, les vies des évêques des grands siéges. L'onziéme, des hérétiques. Le douzième, des martyrs. Le treizième, des miracles. Le quatorziéme, de ce qui regarde les Juifs. Le quinziéme, des religions féparées de l'églife. Le seiziéme, des mouvemens & changemens politiques des états. Il faut remarquer que la troisiéme centurie fut augmentée quand on la réimprima à Basle. Que les quatre premieres & une partie de la cinquiéme, furent composées à Magdebourg; que la cinquiéme fut achevée à Iene; la sixiéme, faite dans le lieu de l'exil d'Illyricus, de Wigandus & de Judex; la septiéme, dans le pays de Mecklembourg; & les suivantes dans la ville de Wismar au même pays. L'édition la plus estimée est de Basle en 1624. en trois volumes in-solio, procurée par Louis Lucius. Comme le but de ces centuria-

teurs étoit d'attaquer l'église Romaine & d'établir la résorme, le sçavant cardinal Baronius entreprit ses annales eccléssaftiques pour les opposer à ces

centuries.

Illyricus fit aussi imprimer à Basse en 1556. un De saive iniautre ouvrage qui sut ensuite réimprimé à Strasule Cauleque
bourg en 1562. Il est initiulé, Catalogue des témoins ussuine virials
de la vériré. Guillaume Eisingrenius auteur catholique Allemand fit imprimer à Dillippen en 1565.

normal Loog

un autre ouvrage sous le même titre, l'un & l'au-An. 1560, tre est une liste des écrivains ecclésiastiques qui ont combattu & réfuté les hérésies de leur tems . & par avance celles du nôtre. Par les hérésies des derniers tems Eisingren entend les Protestans, c'està-dire, toutes ces sociétés révoltées qui ont fait schisme avec le saint siège; & au contraire Illyricus qui a écrit devant, & auquel Eisingren a prétendu opposer son ouvrage, entend par les hérétiques de son tems, les Catholiques qui sont demeurés inviolablement attachés à Jesus-Christ dans le sein de l'église Romaine sous l'autorité du pape. Cet auteur a semé dans son ouvrage des marques d'une passion aveugle qui lui a fait dire bien des choses. sans avoir examiné si ce qu'il écrivoit faisoit à sa cause ou non. Le même auteur ayant tiré de quelque bibliothéque où il eut la permission de fouiller, une messe ancienne \* qu'il regardoit comme un morceau précieux, capable de foutenir beaucoup la prétendue autorité de sa secte, la fit imprimer à Strasbourg l'an 1557. Les Luthériens la regarderent d'abord comme un ouvrage qui leur étoit très-favorable, & les Catholiques qui ne se donnerent pas beaucoup la peine de l'examiner en défendirent la lecture, comme un ouvrage pernicieux; mais enfuite quelques Luthériens y ayant regardé de plus près, s'apperçurent que cet ouvrage favorisoit entiérement les Catholiques, & le suppri-

merent, ce qui réveilla l'attention des Catholiques, qui pour remédier à la rareté où la suppression avoit jetté cette messe, la firent réimprimer, & s'en fervirent avec avantage contre leurs adversaires.

Il publie une ancienne meffe. Colomiez, bibliot. choifie , p. 11. \* Le titre de cette melle eft, Miffa Latina que olim ante Romanum circa septingentestmum Domini ennum in usu fuit , bona fide ex verufto authenticoque codice descripta à Manhia Flaccio Il-Irrico.

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 601

La Faculté de Théologie de Paris continuoit son zéle pour maintenirla saine doctrine, & s'opposer An. 1560. aux nouvelles erreurs qui faisoient des progrès considérables en France. Elle s'assembla en Sorbonne sures de la faculté le seiziéme de Janvier 1560. & le doyen y présenta de théologie de

un ordre du parlement du quatorziéme du même le la la faculté les li- erreits. La la Faculté les li- erreits et la Faculté les li- erreits. La la Faculté les li- erreits et la Facu vres de Pierre de Lastre prisonnier, pour être visi- p. 290.

tés & examinés. Cet ordre fut lû publiquement, & l'on produisit ces livres, dont l'un étoit intitulé, les Marguerites de la Marguerite, erc. un autre, Infruction & doctrine à se bien confesser. Deux autres à-peu-près femblables. A. B. C. ou instructions pour les Chrétiens,

avec treize autres, qui étoient des sommaires des livres du vieux & du nouveau Testament. La Faculté nomma des commissaires pour les examiner, & sur leurrap-»port on décida unanimement, que ces livres contenant des erreurs & des hérésies, devoient être supprimés, & mis au nombre des livres défendus. Le vingt-cinquiéme du même mois de Janvier la Faculté s'assembla encore pour entendre la lecture de quelques lettres du roi de France adressées à l'évêque de Paris, pour avertir les Théologiens qui devoient prêcher le Carême suivant dans sa ville, d'annoncer l'évangile purement & simplement, & avec fincérité; de ne point se répandre en invectives, de

ne faire aucun discours séditieux. Et le doyen donna à tous les docteurs présens des avis conformes à ce qui étoit contenu dans ces lettres, & les exhorta à contenir les peuples dans la vraie religion catholique & dans la foi chrétienne; à suivre la tradition de leurs anciens, à obéir à leurs supérieurs, à s'ex-

Tome XXXI.

·Gggg

citer à la pratique des commandemens de Dieu, & An. 1 960. des traditions ecclésiastiques.

Le frere Pierre Seichespée, bachelier de l'ordre des Freres Prêcheurs, que la Faculté avoit exclu de fon corps pour deux ans, parce qu'il n'avoit pas D'Agente ibid.et voulu rétracter une proposition qu'il avoit soutenue

au sujet des actions des insidéles, s'étant pourvû au parlement, la cour rendit un arrêt qui ordonnoit que le demandeur déclareroit au premieracte de théologie qui se feroit dans le couvent des Dominicains de Paris, que ce qu'il a dit & soutenu des points dont il est question, l'a été problématiquement, & par forme de dispute, ensorte qu'il ne veut & n'entend soutenir aucune chose contre la détermination de la Faculté : & ce fait, ordonne que le demandeur sera reçu extraordinairement dans la présente licence. Cet arrêt fut rendu le vingtiéme de Mai. Par un autre du seiziéme Juillet, vû la requête présentée à la cour par les doyen & faculté de théologie contre frere Pierre Seichespée, Arrêt du vingt-septiéme Janvier 1550, qui enjoignoit au chancelier de l'université, doyen & Faculté, de pourvoir ledit Seichespée sur une autre requête par lui présentée, ensorte qu'il n'eût plus d'occasion de revenir à ladite cour; & par icelui lui est enjoint d'obéir à l'ordonnance desdits chancelier, doyen & faculté, sur peine de prison; autre arrêt du vingtiéme Mai 1560. par lequel auroit été ordonné que le même Seichespée feroit reçû en la licence de théologie extraordinairement : Et tout considéré, ladite cour ordonna, fuivant les susdits arrêts, que Seichespée seroit reçu en la licence extraordinairement, s'il ne l'avoit déja

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 603
été, qu'il prendroit le bonnet pour être reçu au doctorat, après tous ceux qui avoient été reçus à la An. 1560.
derniere licence, & non autrement; & fit défensés
audit Seichespée de ne plus revenir à la cour, sui
enjoignant d'obéir au présent arrêt, sur peine de
prison. Par-là cette affaire sut terminée.

Une des plus célébres censures de la Faculté, fut celle qu'elle rendit le vingt-septiéme de Juin de cette del histoire de Miannée, contre dix-huit proposițions extraites des che Baisa.

Baisan fere Mir
écrits d'un docteur de l'université de Louvain, dont chael faire since de l'université de Louvain, dont chael faire since de l'université de Louvain. elle supprima le nom. C'étoit Michel Baius ou Bay, 191.
D'Argentré ins né à Melin, village du Hainaut, dans le territoire append. 1. 1. p. 114 d'Ath en 1513, qui se distingua tellement par ses progrès & par la sagesse de sa conduite, pendant le cours de ses études à Louvain, qu'au sortir des écoles, on le fit en 1541. principal du collége de Standonk, (c'étoit le nom du fondateur.) Dans cette charge, il commença à enseigner publiquement la philosophie en 1544. & continua cet exercice jusqu'en 1 5 50. qu'il prit le bonnet de docteur. L'année fuivante il fut nommé à la chaire de professeur royal de l'écriture fainte, en la place de Jean Leonard Haffels, qui étoit allé au concile de Trente avec Ruard Tapper, & Josse Ravestein, tous docteurs de L'ouvain, qui avoient été envoyés à ce concile par l'empereur Charles V. En leur absence Baïus & Jean Hassels s'étant écartés dans leurs leçons de la méthode scholastique, pour expliquer les sentimens & les écrits des peres, & principalement ceux de saint Augustin fur la grace, avancerent des propositions qui parurent insoutenables à bien des gens.

Le concile de Trente ayant été suspendu le vingt-\* •

huitième d'Avril 1552. à cause des guerres, Tapper An. 1560. & Ravestein revinrent à Louvain, où ils ne furent Imer opera Bair pas plûtôt arrivés, qu'ils apprirent avec chagrin ce part. 2. p. 19.

qui s'y étoit passé; & l'on assure que Ruard Tapper fous lequel Baius avoit étudié en théologie, & dont · il ne suivoit pas les sentimens, s'écria un jour fort en colere. Quel est le démon qui a introduit cette doctrine dans notre école, pendant notre absence? On vit bien-tôt naître à cette occasion des disputes entre les théologiens des Pays-Bas, & les religieux de l'ordre de faint François, appellés Cordeliers, qui étant alors en grand crédit dans ces provinces, prirent parti contre Baius. Deux d'entre eux, dont l'un se nommoit Pierre du Chesne, gardien du couvent des Cordeliers de Nivelle, & l'autre, Gilles de Querceto, gardien de celui d'Ath, firent un extrait de dix-huit propositions, qu'ils prétendirent avoir trouvées dans les écrits de ce théologien, & qui regardoient le libre-arbitre, la grace & les bonnes œuvres, pour être envoyées à la faculté de théologie de Paris, à laquelle ils demandoient une censure avec beaucoup d'instance. Sur ces sollicitations la Faculté s'assembla le vingt septiéme de Juin dans le collége de Sorbonne, & censura les propositions, fans en nommer l'auteur. De ces dix-huit propositions, quinze sont déclarées héretiques, & les trois autres fausses.

p. 139.

I. Proposition. Le libre-arbitre de l'homme n'a huit propositions pas le pouvoir de faire les deux contraires: & ce pouvoir ne lui convient pas intrinsequement & de fa nature. La premiere partie de cette proposition auturi 16 in 40 est hérétique; la seconde est sausse, & contraire à la

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 605 philosophie morale. II. La liberté & la nécessité conviennent à la même chose à l'égard du même, An. 1560. & la feule violence est opposée à la liberté naturelle. Vide desens, cens, Censure. La premiere partie de cette proposition sate ann renferme une contradiction., & est hérétique ; la Auctore Ant Rich, feconde fausse. III. Le libre-arbitre n'a pas de sa Sorbone v. radio nature intrinseque, qu'il fasse de soi-même & par foi-même un acte libre. Censure. Cette proposition est fausse, erronée & pernicieuse. IV. Le libre-arbitre de lui-même ne peut que pécher, & toute œuvre du libre-arbitre laissé à lui-même, est un péché mortel ou véniel. Censure. Cette proposition est hérétique dans l'une & l'autre partie. V. L'homme péche en faifant ce qui est en lui, & ne peut pas ne pas pécher en le faifant. Censure. Toute cette proposition est hérétique. VI. Pouvoir pécher n'est pas de l'essence du libre-arbitre de l'homme ; & cette faculté de pécher n'a point été donnée de Dieu à l'homme. Censure. La premiere partie de cette proposition est fausse, & la seconde hérétique. VII. Le libre-arbitre de l'homme ne peut éviter le péché sans une grace particuliere de Dieu : d'où il s'ensuit que toute action d'un homme purement infidéle, est péché. Censure. La seconde partie de cette proposition est fausse, & mal tirée, comme une conséquence de la premiere. VIII. Le libre-arbitre veut librément tout ce qu'il veut de sa volonté & de son gré ; ensorte que co qu'il veut librement, il le veut aussi nécessairement. Censure. La seconde partie de cette propofition implique contradiction, & est hérétique. IX. L'hérétique, le schismatique, & celui qui n'est pas purement infidéle, mérite quelquefois la vie éter-

Gggg iij

nelle, ne laisse pas d'avoir en soi la charité. Censure. Cette proposition est hérétique. XI. Par la contrition, on n'obtient pas la rémission de ses péchés, hors les cas du martyre & de nécessité, si l'on ne reçois pas réellement le sacrement de baptême, ou celui de la pénitence. Censure. Cette proposition est hérétique. XII. Si l'homme pécheur exécute ce qui lui est ordonné, son péché ne lui est pas remis par la contrition ou la confession faite au prêtre, si ce prêtre ne l'absout, quand bien même il lui refuseroit l'absolution par malice & sans raison. Censure. Cette proposition est hérétique XIII. On ne peut, sans tomber dans l'erreur des Pélagiens, admettre dans l'homme quelque bon usage de son libre-arbitre avant la premiere justification; & celui qui se prépare à cette justification péche, comme celui qui use très-mal de ses dons naturels : car avant la justification toutes les œuvres de l'homme sont des péchés dignes de la damnation. Censure. Cette proposition est hérétique dans toutes ses parties. XIV. La grace n'est donnée qu'à ceux qui y résistent, de même que la premiere justification; parce que la justification est la foi même, vû que c'est par la foi que l'impie devient juste. Censure. Les deux premieres parties de cette proposition sont hérétiques, & la troisième est fausse. XV. L'homme péche nécesfairement d'une maniere damnable dans quelque espece de péché; & l'acte auquel il se porte nécesfairement, est en lui un péché: c'est pourquoi ce

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 607 n'est pas une condition nécessaire au péché, que l'homme se porte librement à une action. Censure, An. 1560. Cette proposition est hérétique dans toutes ses parties. XVI. Personne n'est sans péché originel, à l'ex--ception de Jesus-Christ: ainsi la bienheureuse Vierge est morte à cause du péché qu'elle avoit contracté d'Adam, & toutes les souffrances qu'elle a eues dans cette vie, comme celle des autres justes, font des peines du péché originel ou actuel. D'où il s'ensuit que Job & tous les Martyrs ont souffert à cause de leurs péchés. Censure. Cette proposition dans toutes ses parties est hérétique, injurieuse à la bienheureuse Marie, & à tous les Saints. XVII. Faites tout pour la gloire de Dieu: & je vous disde ne point rélister au mal. Ces maximes doivent être prises simplement pour des préceptes. Censure. La seconde partie de cette proposition est sausse. XVIII. Toute bonne œuve est méritoire de la vie éternelle; que si quelque œuvre est recompensée d'un bien temporel, n'étant pas digne de la vie éternelle, elle est mauvaife, parce qu'il n'y a aucune œuvre méritoire qu de la vie éternelle. Censure. Cette proposition-

La censure ne tarda pas long-tems à paroître dans les Pays-Bas. Les adversaires de Bajus la firent ses sur ceste cenvenir, & en répandirent plusieurs copies. Baius Bains, su Mith. l'ayant lûe, y sit des notes, dans lésquelles il ap-Bai epter parte p. s. c. f.q. prouve quelques-unes des censures,& en blâme d'autres. Son dessein étoit de les envoyer à quelque docteur de la Faculté; mais il vouloit auparavant se procurer un exemplaire parafé de la censure, pour être assuré que c'étoit véritablement l'ouvrage de la

toute entiere est opposée à l'Ecriture sainte.

Faculté; mais n'ayant pû obtenir ce qu'il deman-An. 1560. doit, il envoya ses notes à Antoine Sabbonius, provincial des Cordeliers en Flandres, à qui il marqua qu'il avoit long-tems balancé s'il garderoit le silence, ou s'il écriroit; que le respect qu'il avoit pour. la Faculté, l'obligeoit à se taire, d'autant plus qu'en faisant voir qu'elle s'étoit méprise, il y avoit lieu de craindre que les hérétiques ne s'en prévalussent, & n'eussent pas pour ses décisions tous les égards qu'elle méritoit, dans des tems de trouble, où la foi étoit en danger; mais que l'amour de la vérité le contraignoit à parler & à faire voir que la censure étoit ou supposée ou extorquée des docteurs, qui n'avoient pas assez sérieusement examiné les questions, Voilà, dit-il, ce qui m'a déterminé à écrire : ensuite il prie ce religieux de communiquer ses observations à ceux

primer entierement.

Les notes de Baius fur la cenfure de Sorbonne, palerque Baius rurent en 1560. Comme la dispute commençoit à sceniure. s'échauffer, on les lut avec avidité, les uns pour y parte prime du la litte avec avidité, les uns pour y mare prime trouver de quoi justifier l'auteur, les autres pour y

qu'il croira capables d'en profiter, sinon de les sup-

chercher une plus ample matiere à fa condamnation. Voici ces notes en fubstance. Sur la premiere propofition, après avoir expliqué le terme de libre, qui se lon lui, n'est opposé qu'à la servitude, & non pas à la nécessité; il ne laisse pas de se soumettre, & de reconnoitre qu'il y a des endroits de l'Ecriture, par lesquels on peut montter que la liberté peut s'expliquer par l'indissérence à agir & ne pas agir.

Sur la feconde il dit, qu'il faut mettre une grande différence entre la liberté prise philosophiquement

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 609 ment, & la liberté selon l'idée qu'en donne l'Ecriture sainte, que la premiere est opposée à la nécessi. An. 1560. té, & la seconde à la servitude. Qu'il est vrai que la censure est juste & légitime, si le terme de liberté est pris dans le premier fens, qui est celui que lui donnent les théologiens; mais il soutient que la Faculté de Paris a eu tort de le condamner, lorsqu'il a pris le terme de liberté dans le second sens, qui est trèsordinaire dans l'Ecriture sainte. Sur quoi il cite saint Augustin dans l'Enchiridion, chap. 105. & les chap. 4. & 12. du livre de la correction & de la grace.

Sur la troisiéme il dit, que la censure convient affez, à moins que peut-être celui qu'on croit auteur de la proposition, n'entende l'acte libre de cette liberté, par laquelle Jesus-Christ nous a délivré: car la volonté humaine, telle qu'elle est à présent, d'elle-même ne peut pas produire un tel acte, mais seulement par cette liberté que le fils de Dieu nous

a donnée.

Sur la quatriéme, il remarque que quoique la proposition ait deux parties, comme la censure l'a observé, elle est cependant unique; car c'est la même chose, que le libre-arbitre de lui-même ne peut pécher, & que toute action du libre-arbitre laissé à suimême est péché: en quoi l'on trouve ce qui est contenu dans la septiéme proposition. Ensuite après beaucoup de passages cités, il conclut que toutes les actions faites sans le secours de la grace, sont des péchés.

Sur la cinquiéme, il distingue les infidéles & les fidéles; & il dit, que cette maxime, Dieu secourt mfailliblement celui qui fait tout ce qui est en lui, est fausse, Tome XXXI. Hhhh

tant entendue des infidéles : mais fion l'entend des An. 1560. fidéles, il est beaucoup mieux de dire, qu'ils vivent bien, parceque Dieu est en eux, que de dire, qu'ils font justes, parce qu'ils font ce qui est en eux : qu'au reste, c'est une pure question de nom, pour laquelle on ne doit taxer personne d'héréste.

Sur la sixiéme, qui contient deux parties, il sonde la premiere sur l'aurorité de saint Anselme, qui dit dans le second chapitre du livre du libre-arbitre, que Dieu & les Anges ne peuvent pécher, quoiqu'ils soient libres, le pouvoir de pécher n'est pas essentiel à la liberté. Baïus prétend de plus que la seconde partie de la proposition est mal qualissée d'hérétique, parce que si l'on peut dire en un sens que Dieu permet le péché; & qu'il nous a donné la volonté qui le peut commettre; on ne doit pas dire, que pouvoir pécher soit une véritable puissance, au lieu que pouvoir ne pas pécher est une puissance véritable que Dieu a accordée aux Anges, & qu'il accorde aux Saints.

Sur la septiéme, il soutient qu'elle est véritable, sondé sur son principe, que la grace ou le secours divin est nécessaire à l'homme pour éviter le péché, non-seulement pendant un long tems, mais encore dans toutes ses actions, ses causes, ses pensées, ses mouvemens; comme il prétend que la véritable antiquité des peres l'a enseigné contre Pélage: car la loi, dit-il, sans la grace, ne diminue pas le péché, mais le fait abonder, parce que la loi sans la grace tue.

Sur la huitième, Baïus renvoye aux notes qu'il a faites sur la seconde, dont il a parlé suffisamment.

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 611 Sur la neuviéme, il fait voir qu'un homme effrayé n'a pas une foi pleine & parfaite; & que celui qui n'a An. 1560,

pas encore obtenu la rémission de ses péchés, comme Corneille, peut faire des actions qui méritent

quelque récompense.

Il explique la dixiéme, en prenant le terme de charité pour toute bonne volonté, & foutient qu'en ce sens on peut dire des fidéles qui n'ont pas encore obtenu la rémission de leurs péchés, mais qui ont pris la résolution de se convertir, qui détestent leurs péchés passés, qui commencent à aimer Dieu, qu'ils ont du moins un commençement de charité.

Sur l'onziéme, il prétend qu'elle n'est ni hérétique ni schismatique, & qu'elle porte au contraire les fidéles à un plus fort attachement à l'église, les portant à avoir recours à elle & à ses prêtres pour obtenir l'absolution de leurs péchés.

Sur la douziéme, il dit que quiconque lira l'épître cent quatre-vingtième de faint Augustin, qui traite de la fuite dans la perfécution, ne doutera point qu'hors le cas de nécessité, le ministère du prêtre est nécessaire pour obtenir la rémission des péchés; que la proposition contraire favorise les erreurs de Luther & de Wiclef, qui disoient que la confession extérieure étoit superflue & inutile à un pécheur qui est devenu contrit.

Sur la treiziéme, il avoue qu'elle est justement condamnée, si par le terme de justification, on entend la rémission des péchés, suivant l'usage Hhhh ii

ordinaire: mais il croit que ceux qui l'ont avan-An. 1560. cée, ont seulement prétendu qu'avant la premiere grace, le libre-arbitre ne peut saire aucun bien; & c'est le sens dans lequel il ne la croit pas condam-

nable.

Sur la quatorziéme, il reconnoît que la propofition générale, que la grace ne se donne qu'à ceux qui s'y opposent, est fausse, parce que cela ne se peut dire que de la premiere grace, par laquelle la

volonté de l'homme est changée.

Sur la quinziéme, il dit que si la Sorbonne avoit fait attention à deux propositions de Jean de Marcario, la quatorziéme & la quinziéme qu'elle censura en 1347, elle auroit connu qu'elle approuva alors, ce qu'elle condamne à présent comme hérétique. Qu'au reste quand il dit, que l'acte auquel on se porte nécessairement, est péché, il ne l'entend pas d'une certaine espèce particuliére, qu'on fait tellement par nécessité, qu'en le faifant, il n'est pas au pouvoir de celui qui agit de ne le pas faire ; & il se sert de l'exemple d'un homicide commis par un frénétique, un homme yvre, ou ignorant, soit qu'il soit nécessaire d'une volonté antécédente, ou non, pourvû toutefois qu'il ne soit pas involontaire, ni contraire à la volonté de celui qui agit, vû que faint Thomas assure, que l'ignorance pure n'excuse pas de péché, pourvû que l'action ne soit pas involontaire.

Sur la seizième, il dit que si l'on trouvoit un homme assez téméraire pour dire que la sainte Vierge,

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIE'ME. 613 & les bienheureux qui regnent avec Jesus-Christ dans le ciel, ne sont pas encore exempts du péché An. 1560. originel, il mériteroit sans doute d'être condamné de tout le monde comme un hérétique; mais comme personne n'est assez insensé pour le dire, & même pour le penser, il ajoûte que c'est un artifice de la calomnie d'avoir exprimé la proposition de telle forte qu'elle pût être condamnée, afin de traiter d'hérétiques ceux qui disent que la bienheureuse Vierge à été conçue dans le péché originel. Il montre ensuite qu'on n'est point hérétique pour le soutenir, & que l'article de l'immaculée Conception n'est point de foi. Il rapporte la décision du concile de Basle en 1439. qu'il combat par la bulle de Sixte IV. qui dit qu'on ne doit avoir aucun égard à cette

tolique.

Sur la dix-septiéme, il remarque qu'il est surprenant que la Sorbonne n'ait rien prononcé sur la
premiere partie de sa proposition, s'étantexpliquée
sur la septiéme, où il est dit que toutes les actions
des insidéles sont des péchés. Car si c'est un précepte de tout faire pour la gloire de Dieu, n'est-ce
pas, dit-il, une conséquence nécessaire, que toute
action d'un homme purement insidéle est péché,
puisqu'il ne fait rien pour la gloire de Dieu, qu'il

décision, n'étant point autorisée par le siège apos-

ignore.

Sur la dix-huitième, il foutient que toute observation des commandemens de Dieu mérite la vie éternelle, suivant cette parole de Jesus-Christ: Si Mando, XIX. V. 15; vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandemens.

Il désieensuite les docteurs de Paris de citer quelque
Hihh iij

endroit de l'Ecriture sainte qui montre le contraire : An. 1560. d'où il conclut qu'ils ont été plus portés à censurer qu'à enseigner, quoique ce dernier devoir soit essen-

tiel à la qualité de docteur.

La Faculté de Théologie s'assembla encore le La faculté exclut de fon corps, A-vingt-fixiéme du mois de Juillet, à l'occasion d'un ren Metayer. D'Argenaré, in arrêt du parlement, rendu à la requête d'un certain drien Métayer. collett. judic. de Adrien Métayer, religieux de l'ordre des Augustins, novis errorib. t. 2. p. 188.

le vingt-septiéme de Juin, & docteur, pour être rétabli dans ses droits. La Faculté après avoir vû les informations faites contre ce religieux par Etienne Prud'homme & Etienne Patris, conseillers au parlement de Rouen, par frere Thomas Laurens, docteur en théologie, & inquisiteur général de la foi : Faisant attention à la busle du pape Jules III. qui ordonna à la même Faculté de n'admettre dans fon corps aucune personne suspecte d'hérésie; & suppofé qu'elle y foit déja reçue, de l'en exclure fans autre formalité, ni procédure juridique. Toutes ces choses vûes, & mûrement examinées, on statua que ledit frere Adrien Métayer ne seroit point admis, & qu'on l'exhorteroit fraternellement de se retirer dans son monastère, & d'y vivre saintement & avec piété, afin qu'il pût servir de bon exemple aux autres, & que tous les soupçons qu'on avoit justement

concus touchant sa religion sussent dislipés. Nous avons rapporté ailleurs les propositions pour les-

quelles il avoit été condamné.

La même Faculté le vingt-sixiéme du mois d'Oc-Autres censures tobre, censura cinq propositions qui lui avoient été D'Argentré, ibid. déférées par Guillaume de Bosset, chanoine de Befançon, & qui concernoient le mystère de la sainte LIVRE CENT CINQUANTE CINQUIE'ME. 615
Trinité, la nécessité des sacremens & de la foi catholique. La premiere difoit que Jules-César étoir An.

tholique. La premiere disoit que Jules-César étoit An. 1560. aussi parfait que Jesus-Christ : ce qui est qualisié d'impie, d'hérétique & d'abominable. La seconde, comparoit la Trinité à un haut de chausse, qui composé de trois coutures, ne fait qu'un même vêtement. La censure dit que cette comparaison est exécrable, impie, & fait horreur. La troisiéme paroissoit nier la nécessité du baptême pour les enfans. Elle est traitée de suspecte d'hérésie. La quatriéme tendoit au mépris de la confession, de la communion, de l'adoration du corps de Jesus-Christ : ce qui fait qu'on traite l'auteur d'hérétique & de Sacramentaire. La cinquiéme qui parloit de la foi, & les qualifications d'erronnée & d'hérétique, que les Inquisiteurs donnoient à quelques propositions, ne sut pas censurée, parce qu'on ne comprenoit pas quel étoit le fentiment de l'auteur.

Dans la même assemblée on présenta un livre intitulé: La Pobygraphie de Jean Trithéme, pour être centuré: mais après qu'on eût délibéré sur cette affaire, il sut conclu, que l'ouvrage étant écrit en François, cela ne regardoit pas la Faculté. Ce Trithéme étoit abbé du monastére de Spanheim, de l'ordre de saint Benoît, dans le diocèse de Mayence, & sut ensuit abbé de saint Jacques de Wirtzbourg. Il avoit une grande connoissance des sciences divines & hamaines. Entre ses traités, il y en a un des illustres Ecrivains ecclésiastiques, qu'il rapporte au nombre de huit cent soixante & dix; un autre des hommes célébres d'Allemagne; & un dernier de ceux de l'ordre de saint Benoît. Ses six livres

Le deuxième de Novembre l'Université de Paris

de Polygraphie, & un de Stéganographie, l'ont An. 1560. fait foupçonner de magie, & quelques-uns ont débité sans raison, qu'il avoit commerce avec les démons.

Demande de l'Archive de la Cardinaire de l'Archive de la Cardinaire de l'Archive de la diffemblée dans le collége de Lifieux, fut d'avis d'entire fine l'en voyer deux membres de chaque Faculté, avec le recd'Orlean.

10 de la cardinaire de la procureurs des nations , à l'évêque de Papersi ilid.

teur & les procureurs des nations, à l'évêque de Paus fug. l. 2. 2. 289. ris, qui lui avoit écrit pour l'inviter à envoyer quelques personnes de son corps aux Etats d'Orleans, & au concile général qu'on devoit bien-tôt assembler à Trente. Ensuite le doyen de la Faculté de théologie proposa les demandes qu'on devoit saire tant à Trente qu'aux Etats, & qui devoient être confirmées par un édit du roi. Elles étoient réduites à ces articles. Qu'on rétablît les élections, en ôtant le concordat; vû qu'en changeant la pragmatique sanction, tout l'ordre ecclésiastique avoit été changé. Ou'on abolît les décimes. Qu'il ne fût pas permis aux princes de tirer quelque chose du trésor de l'églife. Qu'on ôtât les annates, vulgairement appellées Déports. Qu'il fût défendu à tout évêque ou cardinal de donner un bénéfice en retenant une pension. Que les évêques ne reçoivent rien pour les ordres ni collation des bénéfices. Qu'ils n'accordent point de dispenses de mariage, ni la permission de baptiser dans une chambre. Qu'ils portent l'habit convenable à leur dignité. Que les prêtres ne paffent point les nuits à jouer avec des laïques. Qu'on régle les amendes; & que si l'on y doit condamner quelqu'un justement, cette amende soit employée au soulagement des pauvres. Qu'il ne faut pas user témérairement

LIVRE CENT CINQUANTE-CINQUIEME.

témérairement de censures, ni prononcer l'excom-. munication d'une maniere précipitée. Qu'on ne doit An. 1560. excommunier que pour des péchés mortels. Qu'il faut retrancher les concubinaires. Que la ruine de la discipline ecclésiastique vient des nominations royales aux bénéfices. Qu'il ne soit point permis aux évêques d'affifter aux processions publiques, àmoins qu'ils n'y célébrent la messe. Qu'on n'établisse aucun suspect dans sa foi. Que ceux qui seront tels, soient destitués. Et que les juges fassent leur profesfion de foi à Pâques, en présence du peuple, & ne reçoivent point la Communion en fecret.

On déféra aussi à la faculté de Théologie un discours de François Grimaudet, Avocat du roi à An-PAvocat du Roi à Angers aux Erats gers, & imprimé à Paris chez Frédéric Morel, sous d'Angers. le titre de , Remontrance faite par M. François Grimau- supra. p. 191, det, Avocat du roi à Angers, aux Etats d'Anjou. Ce difcours avoit été prononcé en effet dans ces Etats, le quinzieme Octobre 1560. On se plaignoit principalement de ce que le fieur Grimaudet foutenoit dans ce discours, que le concile général, pour être légitime, ne devoit pas seulement être composé d'évêques & de prélats, qui y auroient voix délibérative, felon la bulle d'indiction de Pie IV. & les autres bulles précédentes, mais qu'il falloit aussi y admettre les laïques; enforte que le concile indiqué à Trente devoit être déclaré nul, si tous les laïques ne

s'y trouvoient; & tout ce qu'il avoit fait jusqu'alors, inutile & de nulle valeur, parce que ses décrets touchant la foi & la discipline avoient été faits sans la participation des laïques. Il ajoûtoit de plus, que la convocation des conciles de toute la chrétienté, &

Tome XXXI.

An. 1560. tient à la puissance séculiere, & non à l'éccléssatique appar-

tient à la puissance séculière, & non à l'écclésiastique; ce qui sur regardé comme digne de censure; mais ce discours ne sur condamné que l'année suivante.

Fin du Trente-uniéme Volume;



## TABLE DES MATIERES

contenues dans le Trente-Uniéme Volume.

A

GID IUS [Jean] On
Just it fair fon procès
après fa mort, 423
Age pour la prètrife réglé à
trente ans dans les états
d'Otléans, 555. Pour être
religieux à vingr-cinq ans,
556. Pour être religieux é
a vingrans, la méme.
Agricola. [ George ] Samort.
& les ouvrages, 67
Albe [ duc d' ] met fon armée
en campagne dans l'Italie,
110. Envoye Losfredo au

en campagne dans l'Italie au pape qui le retient prifonnier, 111. Il lui envoyle comte de San - Valentino, 114. Ses fuccès dans la campagne de Rome, 116. Le pape lui fait parlet d'accommodement, mais fans fuccès, 118. Il eft prié par les Vénitiens de ne point faire la guerre au pape, 121. Il affiége & prend Offie, 122. Il conclut une tréve avec le pape, 123. Il n'a pas envie de faire la paix, 124. Il part pour Naples, 125. Ses préparatifs de guerre pour l'année suivante, 126. Il fait lever le siége de Civitella aux François, 170. II bat les troupes du pape, 174. Il conçoit le dessein de surprendre Rome, 177. On lui propose la paix, 178. Il entre en conférence avec quelques cardinaux, 179. Il fait faire deux traités, l'un fecret, l'autre public, 180. Il va trouver le pape à Rome, & en est très-bien liiiii

Albert de Brandebourg. Sa mort, 231

Albret. Seigneurie erigée en duché pairie par Henri II,

Mphonf de Caftro, aureur eccléfiafique, fa mort & fes ouvrages, 282. Mort d'un aurre Alphonfe à Caftro, Jéfuire, 284. Mvare de Sando, fon action généreufe au fiége de l'ifle de Gelves, 578. Conduir prifonnier à Conflantinople, 579. On lui rend la liberté, 880.

Amboife, Commencement de la conjuration que les Calvinistes y formenr, 443. Prétexte dont on s'est servi. la même. La Renaudie choisi pour en être le chef, 444: Articles qui en faifoienr le plan, 445. Comment elle fut découverte, 448. On foupconne les Colignis d'y avoir part, 449. Mesures qu'on prend pour la diffiper , 45 t. On se saisir de quelques-uns des conjurés, lamême. Les chefs punis du dernier supplice, 455. Plus de douze cens hommes périssent pour cette affaire , la

même.

Amerbachius. [ Vitus ]Sa mort,

Amérique. Le Chevalier de

Villegagnon; entrepread d'y établir le Calvinisme, 59. Mauvais succès de cette entreprise, 61

Amulius. Ambassadeur de Venise, 495. Consulté par le pape fur les demandes de l'empereur, la même. Sa réponse à sa sainteté, 497 André. [ archevêque de faint ] Son zéle contre les hérétiques en écosse, 200. Excès des habitans de sa ville que la régente veur réprimer, 329. Le maréchal de Saint-André reçoit ordre de s'éloigner de la cour, 367. Il promet sa fille à un des fils du duc de Guise, & par-là fait la paix, la même. Il conseille de faire poignarder le roi de Navarre .

étar, fon discours aux états d'Orléans , 540 Angleserre. Le pape donne audience à ses ambassadeurs à 14. Leur demande la reftiturion des biens ecclésiastiques, 15. On y perfécute les hérétiques, 16. Ce royaume perd Marie sa reine, 251. La cour Romaine fort inquiétée de la fuccession à la couronne, 257. Deux femmes y prétendent. la même. Elifabeth est préférée à Marie Stuart, 258.

Ange [ Jean l' ]Député du tiers

523

Affaires de la religion en ce de fon refus, la même, royaume. Voyez Elifabeth Aufbourg, on y tient une diéte Marie.

Annates, qu'on paroît vouloir abolir aux états d'Orléans,

Annebaut [ Jean d' ] cardinal , fa mort & fon histoite ,

Aquaviva, [Jean - Vincent]
cardinal. Sa mort, 140
Arboreus, [Jean] docteur de
Sorbonne. Sa mort & fes

ouvrages, 591

Arnauld du Thil, fon imposture, 561. Arrêt du Parlement
de Toulouse, qui le condamne à mort, 562

Arfen [ duc d' ] fe fauve de fa, prifon, 98 Afeagne de Cornía, neveu de Jules III. fufpest à Paul

Jules 111. Iuspect a Faul IV.112. Se fauve au royaume de Naples, la même. Ses biens confisqués, la même.

Audiences à Rome réglées par le pape Paul IV. 191 Avenelle [Pietre ] Avocat Calvinifie, chez qui la Renaudie loge, 448. Eft informé de la conjuration d'Amboife, la même. Eftintroduit dans le confeil du roi & découvre ce qu'il en ficair, 449

Auguste Electeur de Saxe refuse de se trouver à la diére d'Ausbourg, 22, Raisons de fon refus, la même.

ufbourg, on y tient une diéte, 22. Articles sur la religion, dont on y convient, 23. Le pape s'en
plaint, 25. Voyez Paul
IV.

Autrichiens demandent le libre exercice de la religion Proceflante, 87. Réponfe du roi des Romains à leur requête, 88. Ils obtiennent la communion fous les deux effeces, 89

T

DAYUS [ Michel ] docteur de Louvain, commencement de fon histoire, 603. Les Cordeliers prennent parti contre lui, 604. Ils tirent dix - huit proposirions de ses ouvrages qu'ils envoyent en Sorbonne, la même. Censure qu'en fait la Faculté de Théologie de Paris, 605. Baïus fait des norcs fur cette cenfure, 607. Il approuve quelques - uncs de ses propositions, & en condamne d'autres,

Bafilides [ Jean ] prince de Moscovie, veut se venger des Livoniens; 220. Ils lui demandent la paix & ce I ili iij

de Rennes . 361 Briffac [ maréchal de ] fait gouverneur de Picardie en la place de Coligni .

367 Bucer, fon corps détérré en Angleterre pour lui faire fon procès, 157

Buhaçon roi de Fez, à qui le cherif Mahomet fait la guerre, 215. Secoutu par Jean III. roi de Portugal, 216. Reprend Fez, après en avoir été chassé, 216. Etabli roi de Fez par le peuple, 217. Le cherif revient à Fez, & lui livre baraille, & Buhaçon y est 218

Bulle pour l'indiction du concile à Trente par le pape Pie IV. 503. Envoyée en France, & portée par l'abbé de faint Gil-

509.

281

das . Bunderus , Dominiquain , auteur ecclésiaftique,

mort, & fes ouvrages, C

ABARETIERS, à qui les états d'Orléans défendent de donner à boire pendant l'office di-558. Calais, dont la sureré est

négligée par les Anglois, 223. Affiégée & prise par

les François, 236. Le roi y fait fon entrée, 239: Calvi, ville de liste de Corfe affiégée par les François qui levent le siége,

Calvin, contre qui Bolfec renouvelle fes accufations, 57. Donne dans les idées du chevalier de Villegagnon, la même. Commencement de sa secte en France, 149. Son établiffement à Orléans, 149. Exhorte ses disciples de Paris à ne point s'ébranler de la rigueur des édits, 294. Veut engager le canton de Berne à une alliance avec Genéve, la même. Il s'oppose à Valentin Gentilis, 295. Il réfute son mémoire,

Calvinistes. Leur premier fynode tenu à Paris , 350. Origine de leur confession & de leur discipline en France, 351. Les princes Protestans d'Allemagne s'intéressent pour eux auprès du Roi, 352. Leur résolution prise à la Ferté - fous - Jouarre, & à Nantes , 445. Troubles qu'ils excitent en Dauphiné, 459. Ils se plaignent de l'édit de Romorentin, 462. Leur entreprise sur Lyon fans succès . 510.

Autres troubles qu'ils excitent encore dans le Dauphiné, 512. Grands progrès qu'ils font en Normandie, 515.

Cambray, érigée en métropolitaine par Paul IV.

Caninio [ Angelo ] Toscan, fa mort & ses ouvrages,

Canus, [ Melchior ] fon hiftoire, fa mort & fes ouvrages, 589 Capifucchi [ Jean - Antoine, ]

créé cardinal par Paul IV.

Capitte-Ferres [ Jerôme de ]
cardinal, fon histoire & fa
mort, 396

Caraffe, cardinal, proposé pour être pape, par la brigue de Farnese, 4. Les François lui font favorables, 6, Les Impériaux s'y opposent inutilement, 7. Il est élû & prend le nom de Paul IV. 8. Vovez Paul IV. Diomede Caraffe créé cardinal par le pape son oncle, 35. Ses tentatives pour faire la treve entre l'empereur & la France, 100. Il veut aller lui-même en France, 101. Instructions que le pape lui donne, 102. Son départ avec Strozzi, 104. Conférence de ce cardinal avec le roi, 105 Ses

intentions en portant ce prince à la guerre 106. Propositions qu'il lui fait en public, 107. Son entrée à Paris, 109. Le roi le nommeàl'évêché de Cominges, 109. Il tient une fille du roi fur les fonts, la même. Donne de grands sujets de plaintes au Duc de Guise, 170. Sa conférence avec le duc d'Albe, touchant la paix , 179. Conditions qu'on lui accorde dans le traité, 180. Il va en Espagne en qualité de légat pour cette paix, 183. Réception de ce cardinal à Bruxelles, 184. Il rend compte au pape du fuccès de sa négociation, 185. Il est indigné que Philippe n'ait aucun égard à ses demandes, 186. Plaintes qu'on fait au pape de ce cardinal & des autres Caraffes , 379. Paul IV. les fait fortir de Rome & leurs familles, 381. Le cardinal rappellé pendant les derniers jours du pontificat de fon oncle , 410. Le nouveau pape Pie IV. médite la perte des Caraffes, 481. Ils sont arrêtés & mis en prison, 482. Alphonse Caraffe neveu de Paul IV. fait cardinal 192. Mort du cardinal Dioméde

DES MATIERES.

Diomede Caraffe, 584 Caranza (Barthelemi) archevêque de Tolede, accufé d'hérésie & mis en prison,

Cardinaux. Réglement qui les concerne & qu'on fair jurer au pape dans le conclave.

Carpi, cardinal, brigue de quelques-uns pour le faire pape, 413. Le camerlingue traverle fon élection, 414. On lui donne l'exclusion, 416

Cateau Cambresis, ville où l'on s'assemble pour traiter de la paix, 321. Articles du traite qu'on y fait, 324

Catherine de Medicis, veuve d'Henri II. fe joint aux Guifes pour s'emparer du gouvernement, 362. Veut fe retirer de la cour après la mort de François II. 563. Se fait reconnoître régente fous Charles IX. Voyez Charles IX. Navarre

Cenalis, (Robert) évêque d'Avranches, fa mort & ses ouvrages, 586

Censure de la faculté de théologie de Paris, des propofitions de Chedleville, 200. D'autres envoyées par l'inquisser envoyées par l'inquisser l'achange p'icolomini, 285. Des propositions de Fremin d'Eux, la mé-Tome XXXI.

me. De l'instruction familiere pour les petits enfans, 286. De deux autres fur le même fujer, la même. Des propositions de Gilles Bigot, 287. De Guillaume Manouri, religieux Mathurin, 292, D'un livre, instruction pour les enfans, 426. D'un autre fur la même mariere, 427. D'une proposition avancée par quelques confeillers du parlement, 429. Des pro positions du Docteur Martinbos, 431. D'autres propositions envoyées par le roi, 432. D'autres de Magor, 433. D'autres de Seichespée, 435. Des livres de Pierre de Lastre, 601. Du même Seichespée, 602. Contre Michel Baïus, 604. D'autres déférées à la faculté sur la Triniré, les Sacremens, &c.

Centuriateurs de Magdebourg, commencent à publier leur ouvrage, 596. Dont Matthieu Flaccius Illyricus est auteur, 597. Nombre de ces centuries, & les sujers qu'elles trairent,

Cercamp, conférences qu'ony tient pour la paix, 248 Chalosses, (feigneur de ) un des conjurés condamné à perdre la tête, 453

Kkkk

Son discours avant sa mort, la même.

Chambre ardente, établie contre les hérétiques , Chanoines de Lyon , leur dif-

férend avec le doyen du chapitre, 72. Demandes du doven contenues en trois articles, 73. Elles font propofées à la faculté de théologie de Paris, qui en porte fon jugement, 74. Les chanoines fe pourvoient au confeil contre le jugement de la faculté , 76. Les cardinaux de Lorraine & de Tournon nommés commissaires dans ce procès, 77. Arrêt du conseil sur leur ordonnance, 78. Délibération de la faculté de théologie fur ce fujet, la même.

Charles V. Empereur, cede le Pays-Bas à Philippe son fils, 18. Son discours à l'affemblée, 19. Autre difcours qu'il tient à son fils, 20. Il recoit la ville de Sienne, 27. Il cede fes états & royaumes à ce même fils Philippe, 129. Il abdique l'empire en fa- Christienne duchesse douairiere yeur de Ferdinand fon frere, 130. Il part pour se rendre en Espagne, 131. Son arrivée à Valladolid, 172. Il fe rerire

dans le monaftère de faint Juste, 133. Ses occupations pendant sa retraite, 124. Difficultés qu'on fair à Rome fur sa démission, 226. Mort de cet empereur dans sa retraite, 270 Son caractere, la même. Son testament & fon codicile . 271. Sa postérité . 272. Il parle à fon fils de la restitution du royaume de Navarre en mourant, la même. On lui fait des funérailles à Ausbourg, 340. Son oraifon funebre y est prononcée par le cardinal de Madrucce, la mê-·me.

Charles IX. roi de France, fon avenement à la coutonne, 533. Ordonne aux évêques de se préparer pour le concile convoqué à Trente, 549. Accorde une amnistie pour le pafsé, 550. La reine sa mere déclarée régente. Voyez Navarre.

Christien II. roi de Dannemarc, chassé de ses étars. arrêté & mis en prison,

de Lorraine, vient à Cercamp pour la paix, Christophorson ( Jean ) Catholique Anglois, fa mort & fes ouvrages .

Civitella, dont l'armée Françoise fair le siége & le leve,

170 Clergé. Congrégation établie à Rome pour le réformer, 93 Coadjuteurs, réglés dans les états d'Orléans, & en quels

Cochin, érigé en évêché par

Paul IV. 586 Colignis, odieux aux Guises qui veulent les abattre, 242 Sont mandés par la

reine qui les foupçonne

d'être entrés dans la coniuration d'Amboise, 449. Signent l'edit en faveur des réformés avec quelques exceptions, 470 Se retirent de la cour, 459. Y reviennenr avec le connétable de Montmorenci , . 462. L'amiral présente une requête au nom des Calvinistes à Fontainebleau, 464. Plaintes qu'il fait du discours du député du clergé aux états d'Orléans . 548. Il en demande reparation ,

549

Colonne. Famille persécutée par le pape Paul IV. 29. Il se déclare ouvertement contre elle, 102. Marc-Antoine Colonne fait des courfes jusqu'aux portes de

Colmar demandée par l'empe-

reur pour tenir le concile,

Rome, 118 Se rend maître de Massimo, & de Segny, 175. Violence qu'on y exerce, dont il est fort touché, la même.

Commendon, ofon écrit fut les prétentions du pape au fujet de l'empire ,

Communion fous les deux especes accordée aux Autrichiens, 89. De même qu'aux Bavarois par Alberr leur duc, 90. Le roi de Pologne la demande au pape pour ses sujets, 95. Elle eft aussi demandée par l'empereur Ferdinand , 494. Ecrit du cardinal d'Ausbourg en faveur de certe cession, la même.

Concile. Bulle de Pie IV. pour le convoquer à Trente,

Conclave pour l'élection de Paul IV. 1. Articles qu'on y, fair jurer au nouveau pape, 9. Autre conclave pour élire un succesfeur à ce nouveau pape, eto. Les Espagnols le font long - temps durer, 417 On élit le cardinal de Medicis, Voyez Pie IV. Condé ( prince de ) arrive à Amboise, où étoit la cour, 451. Demande à se justifier sur l'affaire de la conjuration, 456. Il le fait en plein - confeil , la même. Il n'est point dans déclaration envoyée dans les provinces, 457. Il quitte la cour, & se retire dans la Guvenne . le roi de Navarre, 511. Leur arrivée contre le confeil de leurs amis, 517. On leur ferme les portes à Poitiers, 519. Ils ne font pas bien reçus à Orléans, 520. Le prince y est arrêté prisonnier, 521. On arrêre aussi sa bellemere, 522. Ce prince refuse de répondre aux commissaires nommés par le roi, la même. Le roi lui nomme deux avocats, 523. On le condamne à mort, 525. Quelques - uns refufent de signer l'arrêt, 526. La maladie du roi fait suspendre l'exécution , la même. La reine fair surseoir les procédures, 528. La liberté est rendue à ce prince après la mort du roi, 531. Il ne veut pas fortir de prison, qu'on ne lui ait nommé ses délateurs . la même.

Confrairies. Réglemens des états d'Orléans pour l'usage de leurs revenus, 554 Conjuration. Voyez Amboife.

Confeillers du parlement de

Paris suspects d'hérésie, 375. On instruir leur procès, la même. Différentes peines qu'on leur impose, 376

459. Il est anandé avec Conssission à Rome, où Paul le roi de Navarre, 511. Leur arrivée contre le conseil de leurs amis, 517. On leur serme les portes Un leur serme les portes

Cornaro, (cardinal) brigue pour le cardinal de Pife fon oncle, Cofine de Medicis duc de Florence fe plaint au pape de fes neveux, 380. Tente à fe rendre maître de Sienne, 171. Trompe le pape, 172. Eff mis en possession etc éta par Philippe II. 173. Le pape tâche de le faise créer roi de Tofcane,

480. Rentre dans Soane

par les artifices du Saint

Pere, 483. Voyage qu'il

fait à Rome, 486. Il dé-

termine le pape à affem-

blet le concile général ,
487
Cour des monnoyes rendue
fouveraine à Paris fous
Honri II. 367
Cranmer archevêque de Cantorberi , dont on infiruit

le procès, 48. Il est déclaré hérétique & excommunié, 150. On procéde

abjure ses erreurs & signe fa rétractation, 152. Rétracte fon abjuration, 153. Son fupplice, & il est brûlê vif, 174. Polus lui fuccéde dans l'archevêché de Cantorberi . Cueva ( de la ) cardinal, peu s'en faur qu'il ne soit élu pape par furprife,

ANDELOT frere de l'amiral, foupçonné de Calvinisme auprès du roi, 244. Va trouver ce prince, & ses réponses fur la religion, 245. Il est conduit à Meaux, & gardé dans le palais épifcopal, la même. Se démet de la charge de général de l'infanterie Françoi-

Dandini ( Jerôme ) cardinal, fon hiftoire & fa morr, 399. Dannemark. Affaires de ce royaume, 424. Le roi Christiern III. embrasse le Luthéranisme , 425. Frederic II. lui fuccéde, la même. Il se rend maître du Diethmarfen, la même David, (George) hérérique Dupuy, cardinal, proposé & imposteur, ses erreurs, fon histoire & fa mort, 142

629 à fa dégradation, 151. Il Dauphin de France, son mariage avec Marie Stuart reine d'écosse, 240. Les Ecossois lui accordent le titre de roi, De Lastre (Pierre ) censure de ses livres par la faculté de théologie de Paris, Delphino ( Zacharie ) envoyé nonce par le pape à l'empereur, 498. Articles portés dans sa commission, la même.

> Demochares, dit Antoine de Mouchi, répond à l'apologie des hérétiques, 206

Despense, (Claude) affigné par la faculté pour répondre fur sa doctrine, 284 Diethmarsen. Province dont les peuples sonr subjugués par le roi de Dannemarc .

Dolera (Clement) Genois , général des Mineurs, créé cardinal par Paul IV. 192 Doria (Jérôme) cardinal, fon hiftoire & fa mort, 268 Doria (André) grand capitaine, fa mort, Dragut corfaire affiége l'iste de Gelves. Voyez Turcs. Duaren; jurisconsulte, sa mort, fes ouvrages, dans le conclave pour êrre pape, 3. On traverse son élection.

KKKK iii

Duranti de Durantibus, car-197 mort.

COSSE, dont la reine douairiere laisse acteffans, 200. Ils commencent à s'y foulever, 300. Confédération entr'eux pour y maintenir la nouvelle réforme, 301. Il leur est permis de célébrer l'office en langue vulgaire, 302. Le roi & la reine font un traité avec Elifabeth reine d'Angleterre, 326. Grands troubles au sujet de la religion , 327. Excès des habitans de saint André que la régente veut réprimer, 329. Elle demande du secours au roi de France, 230. Elle convient d'une tréve avec les Confédérés, 331. La France ne veut plus y envoyer de troupes, 570. Mort de la reine régente, la même. Traité d'Edimbourg, 571. Continuation des troubles touchant la religion, 564. Les Ecossois traitent avec la reine d'Angleterre, 565. Conditions de ce traité, la même. On prie la reine Elisabeth d'en retirer ses

troupes; dinal, fon histoire & sa Edimbourg. Traité de paix qu'on y conclut entre la France, l'Angleterre & l'Ecosse,

Eglise. On fait jurer le pape qu'il ne pourra aliéner ses biens, croître le parti des Pro- Elections, qu'on veut remet-

tre en vigueur aux états d'Orléans. Elifabeth reine d'Angleterre refuse d'épouser le duc de Savoye, 249. De même que le roi de Suede , 250. Proclamée reine d'Angleterre après la mort de Marie, 259. Elle arrive à Wittehal, & affifte aux funérailles de Marie, 260. Envoye des ambassadeurs en disférentes cours, & rappelle celui qu'elle a à Rome . 261. Philippe II. lui fait faire la proposition de l'époufer, & sa réponse. 261. Raifons qu'elle avoit de ménager ce prince , 263. Ses dispositions au fujet de la religion, 308. Son couronnement Westminster, la même. Son parlement la prie de fe marier, 309. Ce qu'elle lui répond là-dessus, 310. On y reconnoît fon droit à la couronne, la même. Elle charge Parker & d'autres de revoir la Liturgie

DES MATIERES.

d'Edouard, 311. Elle est ferme sur l'article de l'euchariffie, 312. Ses scrupules sur la suprémarie, 313. Elle accepte la qualiré de chef de l'Eglise sous un autre nom, 314. Son parlement fait différens statuts touchant la religion, la même. Elle établit une cour de la grande commiffion , 316. Elle fait défense de prêcher sans une permission expresse, la même. Conférence qu'elle fair tenir entre les Catholiques & les Protestans, 317. Points qu'on examine dans cette conférence, la même. Rupture de cette conférence, 318. Différens projets qu'elle fair proposer, & qui ne passent point, 320. Elle se plaint du dauphin de France & de la reine d'Ecosse son épouse, 322. Elle fair sa paix avec Henri II. 323. Son traité avec le roi & la reine d'Ecosse, 326. Elle ordonne les visites des diocéses, 332. Réglemens eccléfiaftiques qu'elle ajoûre à ceux d'Edouard la même. Commission qu'elle fair expédier pour confacrer Parker, 335. Elifaberh fair un trairé avec les Ecossois, 565. Elle publie un manifeste pour

fe justifier, 566. La France la fair prier de retirer se troupes d'Ecosse, 567. Elisabeth de France mariée avec Philippe roi d'Espage, 356. Tournois clobbrés à Paris à l'occasion de ces nôces, la même. Le roi y est blesse d'Armeur. Veyez Henry II.

Erajo (François d') recom-

mandé à Philippe II. par Charles V. Ell (Hercule d') duc de Ferrare, sa mort , 409. Etats affemblés par Henry II. à Paris , 238. Etars d'Orléans. Voyez. Orléans.

Etienne, (Robert) célébre imprimeur. Sa mort & fes ouvrages, 406 Evéchés nouveaux, établis dans les Pays-bas, 388. Les Flamans prennent en mauvaife part ces établiffemens, 389

# F

ACULTE' de théologie de Paris, fes cenfures. Voyez Cenfures. Elle enjoint aux prédicateurs de contenir les peuples dans l'amour de la paix, 287. Défend de cirer le Févre d'Etaples , Erafine & Cajétan, la mons. S'assemble pour delibérer sur le catalogue des livres désendus par Paul IV. 448. Supprime le livre de Jean Ferus sur S. Mathieu, 429. Recoit une lettre du roi de France, 430. Ajoute un article à son cops de doctrine sur l'Eucharistie, 431. Son jugement contre Baius, 604. Son resus de censurer la polygraphie de Trithème,

Fagius hérétique, déterré en Angleterre pour lui faire fon procès,

Farnefes, abandonnent le parti du toi de France, 127. Prennent celui de l'empereur & Philippe II. la méme. Octave l'arnéfe rentre dans Plaifance, Navarredec. 128. A quelles conditions, la méme. Ils déclarent la guerre au duc de, Ferrare, 129

Ferrare, 129
Ferdinand roi des Romains
préfide à une diéte d'Aufhourg, 22. Arrive à Vienne pour tenir les éras
d'Auriche, 87. Sa réponfe
aux Aurichiens fur la demande de profeffer le Luthéranifine, 88. Reconnu
empereur à Francfort, 264, Son envoyén est point
reçu ni entendu du pape, 265, Il rappelle de Rome

fon ambaffadeur, 269. II a aboli la coûtume de fe faire couronner par le pape , la même. Il demande à la France la restitution de Metz, Toul & Verdun, 339. Il propose aux Protestans le concile général, 341. Réponse qu'ils lui font, la même. Il leur accorde l'exercice de leur religion, 342. Sa réponse à Osius nonce du pape touchant le concile, 491. Difficultés qu'il propose sur la convocation, 493. Ses demandes touchant le calice & le mariage des prêtres, 494. Sa lettre au pape pour confentir à l'indiction du concile à Trente. 501. Pie IV. le reconnoît empereur, 438. Il accorambaffadeur de à fon une audience favorable.

129 Ferrare, (cardinal de) Briains gues pour le faire élire pa-

> Ferie fous Joüarre. Réfolution qu'y prennent les Calvinifles, 445 Fez Prife de cette ville par Buhaçon qui défait l'armée du cherif. Voyez Buhacon. Muley Abdala paifible

possesseur de ce royaume,
219
Figueroa, (Jean de) sait
gouverneur

Gouverneur de Milan, a31

Hacius Illyricus, (Marthieu)
auteur des centuries de
Magdebourg, 597, Quels
furent ceux qui l'aiderent
dans ce travail , la même.
Son ouvrage, catalogus
teßlium veritaiis, 599, D'un
autre intitulé, Milfa Lai-

Folengio (Jean-Baptiste) Benédictin. Sa mort & ses ouvrages, 404 Fontainebleau. Assemblée des

notables qu'on y tient, 463. Requête que Coligny y préfenta au nom des Calvinifles, 464. Demande qu'il y fait de la liberté de religion, la même. Difcours qu'y fit de Montluc évêque de Valence, 465. On y indique une autre affemblée à Meaux,

Forster ( Jean ) , Protestant. Sa mort , 141 Francsgrr. On y reconnoît Ferdinand pour empereur , 264

472

François II. Gucede à Henri II. au royaume de France, 361. Différentes factions dans l'état fous ce jeune roi, 362. Il fe fait facrer à Reims, 367. Divers changemens qui fe font à la cour, 367. Différens édits qu'il send pour la Tome XXXI.

sûreté publique ; Chevaliers de l'ordre de Michel qu'il fait, la même. Il se démet du duché de Bar en faveur du duc de Lorraine, 368. Sa lettre à la faculté de théologie de Paris, 430. Propofitions qu'il lui envoye pour être censurées, 432. Son édit pour régler la justice, 442. Autre en fa- veur des prétendus Réformés, 450. On en excepte quelques-uns, & les trois Colignys le signent, la même. Son édit de Romorentin, 461. Autre pour la convocation des états à Meaux, 473. Il confent à un concile général 477. Il envoye l'abbé de Manne à Rome, & lui écrit au fujet du concile , 478. Son mémoire à l'évêque de Rennes fon ambaffadeur auprès de Ferdinand . 479. Il mande en cour le roi de Navarre & le prince de Condé, 511. Se rend à Orléans pour y tenir les états, 518. Fait arrêter le prince de Condé &c donner des gardes au roi de Navarre, 523. Tombe malade & sa mort . 529. Ses obféques avec peu de cérémonies, 530.

L 111

G

GADDI, (Thadée) Florentin, créé cardi-

nal, 192
Gardiner, chancelier d'Angleterre, fa mort & fon

histoire, 38
Gauric, (Luc) sa mort & ses ouvrages, 409
Gelida (Jean) Espagnol, sa

mort,

Gelves (isse de ) occupée par
la flotte Espagnole, 574.

Dragut l'assiége, 577. Se
rend maître de l'isse & du

fort, 579 Geneve. Tumulte excité dans cette ville au sujet de la

religion . Gentilis. (Valentin,) Son hiftoire & fes erreurs , 295. On veut l'obliger à une rétractation, 296. On le met en prison pour l'y forcer, 297. Son mémoire présenté à ses juges, & réfuté par Calvin, 298. Il se rétracte & par-là fauve fa vie . 298. On lui fait faire amende honorable nud en chemise. la même. Il se sauve de Genéve, & se retire à Lyon, 298. Arrêté dans le pays de Gex , il est délivré & revient à Lyon, 200 Ghifleri ( Michel ) Dominicain cardinal, élû pape fous le nom de Pie V. 1920 Voyez Pie V. Jean-Baptifte Ghisleri, fait cardinal, 193. Son histoire & fa mort, 395 Gilles, ou Gillius (Pierre) fa

Gilles, ou Gillius (Pierre) fa mort & fes ouvrages, 68 Goa, érigée en métropolitaine par le pape Paul IV. 386

Granvelle. (cardinal de ) Sa conversation avec le cardinal de Lorraine au sujet des Colignys, 241. Il lui déclare que d'Andelot est Calviniste, 243 Grimauder, avocat du roi à

Angers, son discours déféré à la Sorbonne, 617 Gropper ( Jean ) nommé au cardinalat par Paul IV. le refuse, 36. Son hitoire & sa mort, 276. Ses ouvrages, 278 Guerre, ( Martin ) son his-

Guerre, (Martin) fon hiftoire au fujet de l'impofture d'Arnauld du Tilh,

Guines, ville du Bousonnois prise par le duc de Guise,

Guise ( duc de ) arrive en Piémont, avec une armée, 163. Résour de porter la guerre dans le royaume de Naples, 166. Est abandonné du duc de Ferrare, 167. Fait ses plaintes au cardinal Carasse. 168.

Artive à Rome, & y est reçû avec joye, 169. Afsiége Civitella, dont il leve le siége, 170. Ses plaintes contre le pape & les Caraffes, la même. Demande fon retour en France, 176. Son départ de l'Iralie, 182. Il est fair généralissime des armées de France, 232. Affiége & prend Calais, 236. Se rend maître de Guines, & du château de Hames , 237. Les Guifes veulent qu'on n'accorde aucune grace aux conjurés d'Amboise, 453. Le duc convient de l'innocence du prince de Condé. 456. Son discours dans l'assemblée des notables à Fontainebleau , 470. Les Guifes follicitent la perte du roi de Navarre & du prince de Condé, 522. Font condamner le prince à mort, 525. Ils font confternés de la maladie de François II. 527. La reine s'accommode avec eux , 528

Gustave, roi de Suede, sa mort & son histoire, 581

н

HENRY II. roi de France, s'intéresse pour élire pape le cardinal Polus, 1. Envoye à Rome le cardinal de Lorraine traiter avec le pape, 30. Article de ce traité, 31. Son édit contre ceux qui ont été condamnés pour le fait de religion, 49. Remontrance du parlement de Paris sur cet édit. co. Ses conquêtes en Piémont. 53. Nomme les cardinaux de Lorraine & de Tournon au sujet du différend des chanoines de Lyon, 77. Fait une tréve avec l'empereur & Philippe II. 96. Articles de cette rréve, 97. Sa conférence avec le Cardinal Caraffe, 105. Il accepte les offres de ce cardinal, 107. Son édit contre les mariages clandestins, 158. Ce qui donna occasion à cet édit, la même. Envoyele duc de Guise en Piémont avec une armée, 163. Se justifie fur la rupture de la tréve, 164. Ses préparatifs pour la campagne, 232. Nomme le duc de Guife généralissime de ses armées, la même. Prend ses mesures pour faire le siége de Calais, 234. Son armée l'assiége & le prend, 236. Fait l'ouverture des états assemblés à Paris, 238. On lui accorde trois mil-L III ij

lions d'or, 239. Il se rend à Calais , la même. On l'informe que d'Andelot est Calviniste, 244. Son édir sévere contre les hérériques, 293. Sa paix avec Elifabeth reine d'Angleterre, 323. De même qu'avec l'Espagne, la même. Envoye des dépurés à la diete d'Ausbourg, 338. Il va au Parlement, 346. Reçoit les ambassadeurs des princes Prorestans en faveur des Calvinistes , 352. Nomme des commissaires pour l'affaire des confeillers prifonniers, 354. Est blessé dans un rournois, 357. Sa morr. la même. Divers jugemens qu'on en porte, 358. Qualités de ce prince, la même. Son mariage & fa postérité, 359. Divers établissemens qu'il fit, 360. Hérétiques, la condamnarion de plusieurs en Angleterre, 154. Ceux qui étoient morts, dérerrés pour faire leur procès, 157. Autres punis à Paris, 205. . Ils écrivent en Suiffe & en Allemagne, 207. On fuspend pour un rems l'exécution des édits contre eux, 208, La division se met entre eux en Allemagne, 209. Ils chantent publiquement à Paris les pfeaumes de Marot, 293. Edit sévère contre eux, la même. Ils sont excités par Calvin, 294. Ils refusent un concile, à moins que ce ne soit à certaines conditions, 341. Sur leurs refus l'empereur leur accorde l'exercice de leur religion, 342. Réfolution fecrete de les exrerminer prise en France, 343. Remontrances de quelques présidens là-dessus, 344. On les recherche dans le Parlement de Paris, 345. Chambre ardente établie contre eux pour être condamnés au feu, 369. Libelles qu'ils répandent conrre le gouvernement, 370. Réponfe de Jean du Tillet à ces libelles, 37 L On punit ceux qui font foupconnés, 376. Movens employés pour les découvrir, 377. Paul IV. condamne leurs livres, 385. Plufieurs punis du dernier supplice à Seville .

Hôpital (chancelier de l') rassure la reine régente à la maladie du roi, 527. Lui conseille de ne pas fuivre les avis violens des Guises, la même. Il fait l'ouverture des étars d'07. Léans & fon discours, 553.

EAN III. roi de Portugal, fa mort, Jeremie (Théatin) ses remontrances au pape contre la conduite des Caraffes

379 Jesuites, envoyés comme missionnaires au roi des Abyssins, 81. Leur entrée dans la Chine, 84. Trouble excité contre eux à Sarragosse d'où ils sont chasses, 85. Ils font rappellés & glorieusement rétablis, 86. Ils perdent Saint Ignace leur fondateur, qui meurt, 146. Ils élisent le pere Lainès pour leur vicaire général, 147. Le pape leur défend d'élire un général ailleurs qu'à Rome, la même. Ils tiennent à cet effet un chapitre, 302. Ils y élifent le pere Lainès pour général , 304. Discours que leur fait le pape après cette élection, la même. Choix qu'ils font des officiers du général, 305. Reglement pour les études & la théologie, 306. Le pape veut que leur général foit triennal, 308.

Hosius ( Stanislas ) évêque Ignace. ( Saint ) Sa lettre au roi des Abyssins, 79. Il fait confacrer des missionnaires pour les états de ce roi. 81. Il pense à faire bâtir les collèges Romain & Germanique, 83. Son attention à faire fleutir les colléges, 84. Il s'affocie Jérome Nadal pour l'aider dans le gouvernement de la société , 144. Il sent que sa derniere heure approche, 145. Sa mort précieuse devant. Dieu ,

> Images de la fainte Vierge mifes au coin des rues de Paris, 377. Les passans obligés de les faluer, 378. Inquisition, que le cardinal de Lorraine veut établir en France, 460. Le chancelier de l'Hôpital s'y oppofe, Irlande, proposée pour être

érigée en royaume, Isidore. (Clarius ) Sa mort, fon histoire & fes ouvrages,

Jubilé ordonné par Pie IV. 101

ASKI ( Jean de ) reprend le Luthéranisme en Pologne, 226. Son hiftoire & sa mort, Lainès (Jacques) Jesuite, L I I I iij

c 68

refuse d'être cardinal, 82. Elû vicaire général après la mort de S. Ignace, 147. Elû premier général après le même faint, 304. Reglemens qu'il fait faire pour les études . 306. Soins qu'il prend du gouvernement de la société, 30**7** 

Leyth, ville d'Ecosse dont les confédérés font le siége, L'Hôpital ( Michel de ) fait

chancelier en la place d'Olivier, 458. Son ordonnance fur les feconds mariages. Voyez Hôpital, 561 Ligue proposée par le pape avec la France, agitée dans le conseil, 30. Conclue contre l'avis du cardinal de Tournon, 31. Ses articles , la même. Lippoman (Louis) Sa mort & fes ouvrages, 400 Liturgie d'Edouard corrigée & réformée fous le regne d'Elifabeth , 312. Difpu- tes fuscitées au sujet de cette Liturgie,

Livoniens, attaqués par le prince de Moscovie, 220. Ils demandent la paix, 221. Ils s'adressent au roi de Pologne pour avoir du secours, 342. Voyez Basilides. Livres mauvais dont le pape défend la lecture, 211.

Lifet. ( Pierre ) Sa mort &:

fon histoire, 65. Ouvrages de cet auteur, L'Offredo, envoyé au pape par le duc d'Albe pour un accommodement, 111 Sa fainteté le fait mettre en prifon . Lorraine ( cardinal de ) envoyé à Rome pour un traité avec le pape, 30. Granvelle le prévient contre les Colignys, 242. Il avertit le roi que d'Andelot est Calviniste, 244. Son difcours dans l'affemblée de Fontainebleau, 491: Mortification qu'il reçoit aux états d'Orléans, 549

#### M

ADRUCCE, cardi-IVI nal, évêque de Trente est fait gouverneur de Milan, 56. Se plaint au duc de Guise de la rupture de la tréve, 165. On lui ôte le gouvernement du Milanez, Magot, censuré par la faculté de théologie de Paris, Malaca, érigée en évêché par

Paul IV. Malines devenue métropolitaine sous le même Paul IV. ₹88 Maître (Gilles le ) premier préfident parle fortement contre les hérétiques, 348 Malon ( Jean ) miniftre, exhorte Anne du Bourg à moujir Calvinifte, ???2 Manne ( abbé de ) envoyé à Rome par François IL.47? Mahomer, cherif, fait la guerre à Buhaçon. Voyez Buhaçon. Sa mort, 21 Manomery, Religieux Mathurin, centure & obligé à fe rétracter et en reme faite gouvernante des Pays-Bas,

Sa mort , 273
Marie reine d'Angleterre , veur faire élire Polus à la papauté , 1. Refitue les biens de l'Eglife , 36. Affemble fon parlement à ce fujer, la même. Elle fait nommer pour cela des commiffaires , 37. Fait condamner à mort beaucoup d'hérétiques, 154. Rétablit les anciens monafteres , en fon-

de de nouveaux, 156. Ecrit au pape de ne point retirer Polus d'Angleterre, 1892. A deffein d'établir l'inquifition dans fon royaume, 229. Demande un fubfide au Parlement, 250. Sa mort, 213.

Marie Stuart reine d'Ecosse, épouse le Dauphin de France, 240
Marignan, (marquis de) sa mort, 55
Marillar, (Charles de) archevêque de Vienne, son difcours à l'assemblé de Fontainebleau, 468, Jugement

qu'on en porte, Martinbos. Arrêt du conseil contre lui, & sa condamnation par la Sorbonne, 429 Massimo, & Segni prifes par les Espagnols, 175. Violence qu'on y exerce contre les femmes, la même. Maximilien roi de Bohême, soupçonné d'être favorable aux Protestans, Medicis , ( cardinal de ) élût pape, prend le nom de Pie IV. Voyez Pie IV. Jean de Medicis fils du duc de Florence fait cardinal à seize Mekelbourg (duc de ) embraf-

fe la confession d'Aufbourg, 9t Melanchton, ses sentimens, sa mort & ses ouvrages, 594 Messe Latine, ouvrage donné par Flaccius Illyricus, fous le nom de Missa Latina,

600 Metz, les Impériaux tentent d'y entrer par le moyen des Cordeliers, 53. Leur confpiration est découverte, 54 Meunier, ( Jean ) lieutenant

civil fait le procès à plufieurs hérétiques, 207 Mignanelli (Fabio ) de Sien-

ne, sa mort & son histoi-196 re,

Mignard président, tué d'un coup de pistolet, en sortant du palais, 373. On croit du Bourg complice de ces affaffinats, 374. Robert Stuart mis en prifon pour ce meurtre. 377. On lui rend la liberté faute de preuves, la même.

'Montbrun ( Charles de ) se met à la tête des réformés, 449. Troubles qu'il excite dans le comtat Venaissin, 512. Se fauve à Genéve, & de là à Berne en Suisse,

Montgommery ( comte de ) blesse Henri II. à l'œil dans un tournois, 357

'Montluc ( Blaise de ) fait la guerre en Toscane, 127. Général de l'infanterie Françoise, à la place de d'Andelot, 245. Discours

d'un autre Montluc évêque de Valence à l'affemblée de Fontainebleau 465. On le soupçonne de Calvinisme, 468. Il est envoyé en Ecosse, 567 Montmorency , ( Anne de ) connétable s'oppose à une ligue avec le pape, 30. Vient en cour avec la permission du roi d'Espagne dont il est prisonnier, 246. Se rétablit dans la faveur du roi & retourne en Flandre, la même. Sa terre érigée en duché par Henri II. 361. Il donne la démission de sa charge de grand maître, 363. On l'éloigne de la cour . la même. Il y est mandé & y revient avec les Colignys, 462. Son changement après la mort du roi François II. 531. Francois de Montmorency, fon fils épouse Mademoiselle de Pienne sans le confentement du pere 158. Le roi casse ce mariage par un édit, 160. Il épouse Diane fille naturelle du roi . la même. Il est fait maréchal de France, 264. La reine le mande en cour avec fon pere, Montpensier ( duchesse de )

fes avis à la reine mere contre DES MATIERES.
contre les Guises, 525
de conduire
Elle rassure la maladie du roi, la même. Il

Mothe (la) un des conjurés tente de surprendre Amboise, 454

Mouvans (Paul de) avec son frete excite de grands troubles en Provence, 460. Ravages qu'ils y sont, 513. L'un des deux tué par le peuple, la même.

#### N.

ANI (Pierre) Hollandois, sa mort & ses ouvrages, 199

Naples. Mesures du pape avec la France pour s'emparer de ce royaume, 32. Le pape en doit accorder l'investiture à un des fils

de France, Navarre, Charles V. à sa mort recommande à Philippe son fils de restituer ce royaume, 272. Le roi de Navarre vient en cour après la mort de Henri II. 363. Il y est mal recu, la même. Les Calvinistes craignent qu'il ne fasse sa cour à leurs ennemis . 364. Il est invité au sacre du roi, 365. De même qu'au confeil, la même. La crainte fait qu'il se retire, 366. On le charge

Tome XXXI

de conduire l'épouse de Philippe II. en Espagne la même. Il est mandé en cour par François II. 511. On lui confeille de ne pas obéir à ces ordres, 519. Desfein qu'on a de le faire assassiner, 523. La teine lui fait promettre qu'il renoncera à la régence, 529. On lui défere le gouvernement de l'état, 532. Il est fait lieutenant général du royaume, 550 Nobili. (Robert de ) Son hiftoire & fa mort,

## o.

LIVIER, chancelier; oping qu'on accorde la liberté de confcience jufqu'au concile, 449. Il vatie tantôt pour la douceur, tautôt pour la févérité, 454. Sa mort & fon éloge,

Orléans, on y tient les états du royaume, 533. Le chancelier en fait Pouverture & fon difcours, la même. On empêche le cardinial de Lorraine d'y faire un difcours préparé, 540. Le député du tiers état y parle, la même. Après lui celui de la noblefe, 542. Enfin celui du clergé, 545. On s'y plaint des Guifes & de leur am-

M mmm

vient que la reine mere fera régente du royaume, 550. Le roi de Navarre lieurenant général, la même. Réglemens qu'on · y fait pour la police de l'église', 550. On semble vouloir y remettre les élections en vigueur, la même. Ce qu'on y régle fur ces élections, les Annates, la réfidence, &c. 551. Conclusion de ces états , 560 Ory. ( Matthieu ) Sa mort & fes ouvrages , Offie, ville affiégée & prife par le duc d'Albe,

Р.

ACHECO, cardinal, député par le pape pour affifter au chapitre général des Jésuites, 303. Il y demande que la fociété prenne le pape pour fon pere , la même. Peu s'en faut qu'il ne soit élû pape, 418. Son histoire & fa mort .

Paix, entre le duc d'Albe, le pape & les Caraffes. · 180. Traité secret & public de cette paix, la même. Paix pour laquelle on s'affemble à Cercamp entre la France, l'Espagne & l'Angleterre,

bition, 549. On y con- Parker charge avec d'autres de revoir la liturgie d'Edouard, 311. Changemens qu'ils y font fur la présence réelle, 312 Il est nommé à l'archevêché de Cantorbery, 334. Elifabeth nomme des évêques pour fon ordination & confécration , Elle se fait à Lamberh,

Parlement de Paris partagé fur le fait des hérétiques, 348. Deux de ses conseillers mis en prison par ordre du roi, 349. On y travaille au procès de Jacques Spifame, la même. Paul IV. Son élection à la papauté, 8. Articles qu'on lui fait jurer au conclave 9. Histoire de ce pape jusqu'à son élection, 11. Cérémonies de son couronnement, 12. Différens confiftoires qu'il tient après fon élection, 13. Demande aux ambaffadeurs d'Angleterre la restitution des biens de l'églife, 15. Se plaint de quelques articles fur la religion dreffés à Ausbourg, ac. Son neveu le cardinal Caraffe lui confeille d'entreprendre la guerre, 26. Occasion de cette guerre contre l'empereur, 28. Quelques cardinaux & d'autres emprisonnés par fon ordre, 29. il perfécute la famille des Colonnes, la même. Envoye des missionnaires Jésuires au toi des Abyssins, 34. Articles de son traité avec l'empereur , 31. Promotion de cardinaux qu'il fait, 34. Il se plaint du ferment qu'on exige de lui dans le conclave, la même. Veut faire le pere Laynès cardinal, 82 Réfour de fonder le collége Romain pour les Jésuites, 83. La guerre l'en empêche, la même. Irrité qu'on air accordé le calice aux Autrichiens & aux Bavarois, 61. Etablit à Rome une congrégation pour réformer le clergé, 93. Cet établissement ne produit rien, 94. Demandes que lui fait le roi de Pologne, 95. Chagrin qu'il a de la tréve entre l'empereur & le roi de France, 96. Envoye fon neveu Caraffe légat en France pour la rompre . 101. Se déchaîne fortement contre les Colonnes, 102. Sa joye en apprenant le fuccès de la négociation de fon neveu, 108. Plaintes qu'il fait des Espagnols, la même. Ses emportemens contre le duc d'Albe , 112. Fait arrêtet le général des postes de l'empereur, 113. Veut excommunier l'empereur & le roi Philippe II. 114. Sa réponse au comte San-Valentino, la même. Tente un accommodement avec le duc d'Albe, 117. Faute des commandans de fon armée dont on accuse Ursin, 120. Sa tréve avec le duc d'Albe, 123. Ordonne aux Jésuites d'élire leur général à Rome, 147. Trompé par le duc de Florence, 172. Ses troupes battues par les Espanols, 174. Sa paix avec le duc d'Albe . 180. Réception qu'il lui fait à Rome, 181. Envoye deux légats en France & en Espagne pour la paix, 183. Nomme un autre légat en la place de Polus . 188. La reine Marie s'y oppose, 189. Réglemens qu'il fait pour les audiences, 191. Il établit la fête de la chaire de faint Pierre à Rome, la même. Promotion qu'il fait de dix cardinaux, 192. Son chagrin de la conférence de Wormes, 210. Défend la lecture des mauvais livres. 211. Son zéle pour maintenir l'inquisition, la mê-M m m m ii

me. Sa conflitution touchant les bénéfices, 202. Son bref à Sébastien roi de Pottugal, 214. Ses inquiétudes après la mort de Marie au sujet de la fuccession d'Angleterre, 257. Refuse d'écouter l'envoyé du nouvel empereur Ferdinand, 266. Raisons qu'il allégue de son refus, la même. Son discours aux Jésuites après l'élection du général Laynès, 304. Il veut que le généralat des Jésuites soit triennal, 308. Et qu'ils récitent l'office au chœur, la même. On l'avertit de la mauvaile adminstration de ses neveux, 379. Il les fait sortir de Rome . 381. Il établit un tribunal pour juger des différends qui furvenoient , 383. Son zele pour l'inquisition, 384. Sa bulle contre les livres hérétiques, 385: Une autre touchant les religieux , la même. Evêques qu'il établit en divers endroits, 386. Sa maladie qui le rend hydropique, 390. Son difcours aux cardinaux , la même. Sa mort, & la joye que le peuple en témoigne, 291. Insulte qu'on fait à sa statue, la même. On lui donne un successeur. Voyez

Pie IV.
Pays-bas. Nouveaux évêchés que le pape Paul
IV. y établit 387. Il en
agétablit treize à la priere
de Philippe II.
Pellican , ( Conrad ) cordelier apoflar, fon hifoire
& fa mort, 71. Ses ouvrages , 7
Perionius, ( Joachim ) doc-

Perionus, (Joachim) docteur de Paris, sa mort & ses ouvrages, 403 Peyrage, Anglois & cardinal, son histoire & sa mort,

Philibert, (Emmanuel) duc de Savoye, envoye ses ambassadeurs à Cercamp, 248. Recherche en mariage Elisabeth teine d'Angleterre, 249. Réponse de cette reine à fa proposition, Ja méme.

Philippe II. roi d'Espagne se dégoûte de Marie reine d'Angleterre son épouse, 16. Ses raisons pour quitter l'Angleterre , 17. Il vient trouver l'empereur Bruxelles , la même. Charles V. lui céde les Pays-Bas, 18. Sa conduite dans cette cérémonie . 21. Il apprend le traité du pape avec la France contre l'empereur fon pere , 34. Charles V. lui fait cession de ses états & royaumes, 129. Philippe

met le duc de Florence en possession de l'étar de Sienne, 173. Veur faire la paix avec le pape & la France, 178. Son traité de paix avec le pape, 180. Le cardinal Caraffe lui est envoyé en qualité de légar, 184. Son conseil irrité des demandes de ce légar, 186. Son deffein d'épouser Elisabeth fi la reine mouroit fans enfans, 249 Le refus d'Elisabeth l'oblige de faire la paix avec la France, 322. Il envoye des députés à la diéte d'Ausbourg, 338. Fair ériger plusieurs évêchés dans les Pays-Bas, 387. Son dessein en établissant ces évêchés, 388. Tienr à Gand le chapitre de l'ordre de la Toison d'or , 420. Fait Marguerite de Parme gouvernante des Pays Bas, la même. Quitte la Flandre, & se rend à Seville en Espagne, 421. Fait punir plusieurs hérétiques, 423. Intervient avec le pape pour empêcher un concile national en France, 476. Audience qu'il accorde à l'évêque de Terracine nonce du pape, 438. Réponse qu'il lui fait rouchant le concile, 489. Entreprend la conquête

de Tripoli, 572. Sa florte se met en mer, & va en Afrique, 573. Le Calise de Carvan lui rend obcissance, 575. Son armée battue par les Turcs, la même.

Pie IV. Son histoire & sa famille, 419. fon couronnement, 436. Veur réconcilier le faint fiége avec l'empereur Ferdinand, 437. Le reconnoît pour empereur, 438. Pardonne au peuple romain, la même. Pense à reprendre le concile, 430. Affemble une congrégation pour cet effet, 440. Fait une promotion de trois » cardinaux, 441. Donne audience à l'ambaffadeur de Ferdinand , 442. Ne veut pas de concile narional en France, 473. Propose l'affaire du concile général aux ambaffadeurs qu'il assemble , 479. Envoye des nonces aux Princes à ce sujer, 480. Tente de faire créer Cosme de Médicis, roi de Toscane, la même. Médite la perie des Caraffes, 481. Les fait arrêter & mettre en prison, 482. Envoye Altemps vers l'empereur, 490. Ses embarras touchant les demandes de ce prince, 495. Il confulre Mmmm iii

646 l'ambassadeur de Venise, & sa réponse, 496. Envoye Delfino nonce auprès de Ferdinand, 498. Ordonne un jubilé, 501. Fait dreffer & publier la bulle pour l'indiction du Concile à Trente, co2. Il l'envoye en France par l'abbé de faint Gildas .

Pierre (Saint) Fête de sa chaireà Rome établie par Paul IV. Pogge ( Jean ) cardinal , fon histoire & fa mort,

Pologne, ( roi de ) Demandes ou'il fait faire au pape, 95. Cause de l'hérésie qui v est introduite, 224. Jean de Laski l'v répand, 226. Progrès qu'elle y fait, 227

Polus. ( cardinal ) On pense à le faire pape, 1. On lui donne l'exclusion , 3. Exhorte le Parlement d'Angleterre à rendre les biens à l'églife, 37, Affemble un fynode en Angleterre, 39. Ouvrage qu'il compose sur la réformation de ce royaula réformation de l'église, 47. Il est ordonné prêtre, 49. Fait conclure une tréve entre l'empereur, les rois d'Espagne & de

France, 96. Fait archeveque de Cantorbery, 155. Le pape demande son rappel d'Angleterre à Philippe II. 183. Il nomme un autre légat en sa place, 188. La reine ne veut pas qu'il se retire, 189. Il quitte volontairement les marques de fa légation , la même. Ordonne la visite des deux universités d'Angleterre . 228. Sa mort feize heures après celle de Marie reine d'Angleterre , 252. Ouvrages qu'il a laissés, 252. Fait Louis Prioli son héritier, 256. Sa vie écrite par Louis Beccatelle, la

Polydore Virgile. Sa mort . & fes ouvrages, Ponce (Conflantin) auguel on fait le procès après sa mort, 422. Son histoire, & pourquoi il est appellé en Latin Fontius, la mê-

Prédicateurs, avertis de prêcher fimplement l'évangile; Priuli ( Laurens ) Doge de Venise. Sa mort, me, 40. Son dessein pour Protestans prévenus contre le cardinal d'Ausbourg. Voyez Hérétiques. Provence troublée par les frores de Mouvans, 513

UINTIN Député du clergé aux états d'Orléans, 545. Son histoire, & fon discours à ces états, 546. Portrait qu'il y fait de la nouvelle réforme, 548. L'amiral de Coligny fe plaint de ce discours, & en demande réparation, 549

R.

AMUSIO. (Jean-Baprifte ) Sa mort & fes ouvrages, 198 Rebiba (Scipion) créé cardinal par Paul IV. 35. Envoyé légat en Flandres, 101. Inftructions que le pape lui donne, 102. Revient en France fans avoir parlé à l'empereur, Rebuffe (Pierre ) Jurisconsulte. Sa mort & ses ouvra-Renaudie (la) choisi pour chef de la conjuration d'Amboise, 444. Va dans les provinces pour gagner du monde, 446. Affemble les conjurés à Nantes . la même. Revient à Paris, & y confere avec le ministre Chandieu, 447. Est tué d'un coup de pistolet,

452. On arrête fon valet

de chambre & fon fecretaire, 453. Ce qu'ils avouent de la conjuration .

la même. Reomans (Suavius de) créé cardinal par Paul IV.

Résidence ordonnée dans les érats d'Orléans, Romorantin. Edit qu'on y rend . & ce qu'il contient . 461. Il est appellé par les Calviniftes , l'Inquisition d'Espagne, 462 Rofario (Virgile) créé cardinal par Paul IV. 192. Son histoire & sa mort,

Ruard Tapper, docteur de Louvain, fa mort & fes ouvrages, Rucellay, (Annibal) envoyé en France par le pape, 30. Négocie une ligue avec la France, la même.

s.

CAGUE (la) est arrêté, & découvre beaucoup de choses sur la conjura-Sanguin, (Antoine) cardinal de Meudon, son histoire & fa mort, Santa-Fiore, cardinal, mis au châreau Saint-Ange par ordre du pape, 29 Saxe. Voyez Auguste. Scoti (Jean Bernardin) fait.

cardinal par Paul IV. 35 Sécrétaires d'état, n'ont com- Soane, ville enlevée au commencé que fous le regne d'Henry II.

Séichespée (Pierre) exclus de la faculté pour deux ans, 602. Le parlement l'oblige à se soumettre & à se rétracter, la même. Ses propofitions cenfurées,

Serbellon, ( Jean-Antoine ) créé cardinal par Pie IV.

441 Sienne. Reddition de cette ville , à l'empereur , 27. Articles de cette reddirion, la même. Le duc de Florence pense à s'en rendre maître,

Sigismond II. Roi de Pologne laisse introduire le Luthéranisme dans ses états, 224. Epouse Barbe de Radziwil veuve d'un Palatin, 227. La fait reconnoître reine par le fénat, la même.

Silico, (Jean ) Espagnol créé cardinal par Paul IV. 35. fon histoire & sa mort, 193. Ses ouvrages, 195 Silly, (Jacques de) baron de Rochefort député de la noblesse aux états d'Orléans, 542. Son discours 543. Sa requête au roi pour demander des temples au nom de la Nobles-

Sleidan. Fin de son histoire,

& fa mort . te de Petigliano, rendue à Côme de Médicis

Soto. (Dominique). Son hiftoire, sa mort & ses ouvrages , Spifame, (Jacques) évêque de Nevers, dont on fait le procès, 349. Histoire de cet évêque, Strozzi accompagne Caraffe en France, 104. Laurens Strozzi, Florentin, créé cardinal,

Sylvius ( Michel ) cardinal , fon histoire & fa mort, 239

### T

AGLIAVIA ( Pierre ) cardinal, fon histoire & fa mort, Talmud. Sa lecture condamnée par une bulle de Paul 385

Tartaglia (Nicolas) Mathématicien, fa mort & fes ouvrages, Tiere clérical ordonné dans les états d'Orléans, ccc Théologale ordonnée aux

tats d'Orléans dans les ca-

thédrales & collégiales Thomas de Villeneuve, (faint) fa mort, fon histoire & fes ouvrages, 70

Tillet

DES MATIERES

Tillet. (Jean du) Son ouvrage de la majorité du roi, 361 Tolede (Jean Alvarès de ) cardinal, fon histoire & sa

Tournon (de) cardinal, rappellé de Rome, & rétabli dans le conseil 367. Les François veulent le faire pape,

Trève entre l'empereur, Philippe son fils, & le roi de France, 96. Le cardinal de Trente se plaint au duc de Guise de sa rupture, 165. Les François se justifient,

la même.

Tripoli, dont Philippe II. entreprend la conquête, 572 Trithême , (Jean ) aureur de la Polygraphie que la faculté de théologie refuse de cenfurer, 615. Autres ouvrages de cet auteur, Trivulce, cardinal, légat en

France pour la paix, 183. Est très-bien recu du roi, 184. Antoine Trivulce , Milanois, fait cardinal par

& fa mort . 394 Turcs. Retour de leur flotte après avoir parcouru les côtes de la Sardaigne, 53. Portent la guerre en Hongrie avec une nombreuse armée, 160. Font le siège de Sigeth, 161. Sont contraints de le lever , 162. Leur flotte vient au secours de Tripoli, 575 Tome XXXI.

Bat l'armée Chrétienne , 576. Suites fâcheuses de cette défaite . la meme. Affiégent l'ifle de Gelves. & s'en rendent maîtres, 579

TALENTINOIS, ( duchesse de ) disgraciée & releguée en fa maifon d'Anat, 364 Veralli (Jerôme ) cardinal, fon histoire & fa mort, 62 Vénitiens, refusent d'entrer dans la ligue du pape avec la France,

Vidame de Chartres, arrêté & mis à la bastille. Villegagnon [ chevalier de ] veut établir le Calvinisme . dans l'Amérique , 57. Il en écrit à l'Amiral de Coligny, 58. Il arrive avec des ministres, 59. La division fait échouer cette entreprise,

Visite de l'ordinaire dans les abbayes & chapitres, fuivant les états d'Orléans ,

Paul IV. 192. Son histoire Vitelli Vitellozi, créé cardinal par Paul IV. Université de Paris, propose d'envoyer à Trente deux de chaque faculté, 616. Demandes qu'elle prétend y faire, la même. Utrecht, érigée en Métropolitaine par le pape Paul IV.388 Wagner parcourt toutes les Bibliothéques d'Allemagne, . 598. Fournit des mémoi-N nnn





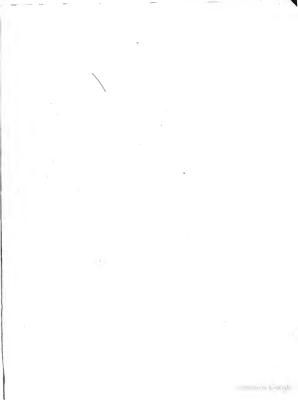



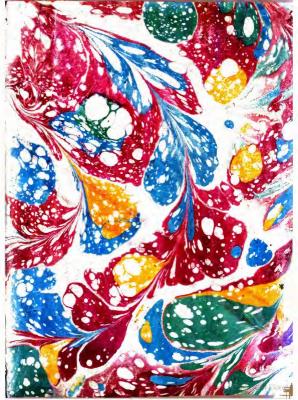



unush Coogle